

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Annales de la Société botanique de Lyon

Société botanique de Lyon

Digitized by GOOGILE

3 2044 106 413 305

44 - S676L V.19-20 1893-95(1894-95)

W. G. PARLOW

# ANNALES

DE LA

# SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XIX (1893-1894)

# NOTES ET MÉMOIRES

# COMPTES RENDUS DES SÉANCES

Quatrième trimestre 1894



SIEGE DE LA SOCIÉTE :

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1894

# ANNALES DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON

# **ANNALES**

DE LA

# SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XIX (1893-1894)

# NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES



SIÈGE DE LA SOCIÉTE
AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1894

14 mlun 13/13

# SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON

# Bureau pour les années 1893 et 1894

1893

1894

MM.

DEBAT.

BEAUVISAGE.

Président. . . . . Vice-président. . .

BEAUVISAGE.

VIVIAND-MOREL.

MM.

Secrétaire général. OCT. MEYRAN.

MEYRAN et GARCIN.

Trésorier . . . . CHEVALIER.

CHEVALIER.

Archiviste. . . . BOULLU. BOULLU.

# Membres titulaires résidants

MM. ALLARD (Charles), apprêteur, rue Garibaldi, 81.

Armanet (Jean), professeur de cours complémentaire, place de Serin.

Audin (Marius), rue de l'Arbre-Sec, 19.

BACHELARD, fabricant, quai Saint-Clair, 12.

BARRET, horticulteur-pépiniériste, à Écully.

BEAUVISAGE (Dr), professeur agrégé à la Faculté de médecine, rue Bouchardy, 15.

BERTRAND (H.), fabricant, rue Royale, 29.

Bernin, pharmacien adjoint à l'asile de Bron.

BIOLAY, quai Saint-Vincent, 42.

Blanc (Léon), docteur en médecine, rue de la Charité, 33.

BOUDET (Claudius), quai Saint-Antoine, 24.

Boully, professeur, rue Victor-Hugo, 31.

Boussenot, pharmacien, place Le Viste.

Bravais, docteur en médecine, rue Victor-Hugo, 15.

MM. CARDONNA, propriétaire, à Montchat.

CARRIER (Dr), méd. des hôpitaux, rue Saint-Dominique, 11.

CHABANNES, attaché au Conservatoire de botanique, au parc de la Tête-d'Or.

M<sup>110</sup> CHEVALIER, cours de la République, 60, à Villeurbanne.

MM. CHEVALIER, cours de la République, 60, à Villeurbanne. CHIRAT (Henri), rue de la Claire, 28.

M<sup>mo</sup> Collonge-Ollagnier, institutrice, rue de la Charité, 58.

MM. Convert (H.), chef de la comptabilité à la Trésorerie générale, rue Pierre-Corneille, 62.

Cotton, pharmacien de 1º classe, rue Sainte-Hélène, 35.

Courber (Jules), rue Sainte-Hélène, 14.

COUTAGNE (Georges), ingénieur de l'État, quai des Brotteaux, 29.

Cusin, secrétaire général de la Société pomologique de France, rue Neuve-des-Charpennes, 4.

DEBAT, place Carnot, 7.

Dollard (Léon), docteur en médecine, rue Magenta, 70, à Villeurbanne.

DURU, rue Sala, 50.

M<sup>me</sup> Erard, rue de la Bombarde, 6.

MM. Faure, professeur à l'École vétérinaire de Lyon, cours Morand, 26.

FERROUILLAT (Auguste), rue du Plat, 10.

FOURNEREAU, professeur à l'institution des Chartreux.

GAGNEUR, négociant, quai des Brotteaux, 22.

GARCIN, quai Pierre-Scize, 104.

GENT (Albert), conducteur des ponts et chaussées, quai Pierre-Scize, 23.

GÉRARD, professeur de botanique à la Faculté des sciences, rue Malesherbes, 32.

GILLET (François) fils, quai de Serin, 9.

GILLET (Joseph) fils, quai de Serin, 9.

GRÉMION (Étienne), rue Cuvier, 2.

GRENAND (Joseph), parfumeur, rue Magenta, 51, Villeurbanne.

M" GROBOZ, place Bellecour, 26.

MM. Goujon, chef de cultures au Jardin botanique, au parc de la Tête-d'Or.

Guillaud, docteur en médecine, cours Gambetta, 25.

GUSTELLE (Henri), fabricant, rue d'Alsace, 21.

M<sup>116</sup> Hérard, rue Franklin, 48.

MM. JORDAN (Alexis), rue de l'Arbre-Sec, 40.

KŒHLER, professeur à la Faculté des sciences, route de Grenoble, 68, à Monplaisir. MM. LAMBERT, pharmacien en chef de l'asile de Bron.

LARDIÈRE, rue Laurencin, 16.

LAVENIR, chef de cultures chez M. F. Morel, rue du Souvenir, 33.

LIGOUZAT (Louis), élève à l'École de santé militaire.

LILLE (Louis), horticulteur, quai des Célestins, 9.

M<sup>110</sup> Mayoux (Anna), rue Mercière, 45.

M. MEILLER (Joannès), pharmacien, rue de la Pyramide, 33.

Mm. Meiller, rue de la Pyramide, 33.

MM. MERMOD (Étienne), négociant, rue d'Alsace, 13.

MÉTROZ (Émile), chef de travaux à la Faculté de médecine, rue Pierre-Corneille, 35.

MEYRAN (Octave), négociant, rue Centrale, 10.

Monvenoux (Dr Frédéric), pharmacien, rue Grenette.

Morel (Francisque), pépiniériste, rue du Souvenir, 33.

Paillasson, docteur en médecine, rue de la Barre, 12.

PARCELLY (l'abbé), professeur à l'institution des Chartreux, impasse Benoît, rue de l'Enfance.

PÉLOCIEUX (Matthieu), directeur de l'école des Rivières, à la Mouche.

Perroud (André), pharmacien, rue de la République, 71.

PÉTEAUX, professeur de chimie à l'École vétérinaire.

M<sup>me</sup> PITRAT (Amédée), horticulteur, chemin de Saint-Simon, 26.

MM. Pouzet (Eugène), pharmacie Reverchon, grande rue de Vaise, 15.

PRUDENT (Paul), chimiste, Saint-Rambert-l'Ile-Barbe.

RABASTE (Jean), impasse Savoie, 1.

RAMBALDY (André), rue Moncey, 101.

M<sup>1108</sup> RENARD (Joséphine), institutrice, rue du Parfait-Silence, 17. RENARD (Marie), professeur au Lycée de jeunes filles.

MM. REY, imprimeur, rue Gentil, 4.

RIEL (D' Philibert), boulevard de la Croix-Rousse, 122.

ROCHELANDET, instituteur, chemin de Montauban, 30 bis.

ROUAST (Georges), rue du Plat, 32.

Roux (D' Gabriel), directeur du Bureau municipal d'hygiène, rue Duhamel, 17.

Roux (Nisius), rue de la République, 19.

SAINT-LAGER, docteur en médecine, cours Gambetta, 8.

SARGNON, rue Vaubecour, 15.

Sauvageau, maître de conférences à la Faculté des sciences, cours de la Liberté, 8.

Soulier (D'), professeur à la Faculté de médecine, rue Sainte-Hélène, 11.

M<sup>mo</sup> Tracq (Jeanne), rue d'Egypte, 5.

M. VACHON (Albert), pharmacien, rue de Vendôme, 121.

Mile VAGANAY, quai de l'Est, 1.

M. VIVIAND-Morel (Victor), secrétaire général de l'Association horticole lyonnaise, cours Lafayette prolongé, 66.

# Membres titulaires non résidants

MM. Amic, pharmacien, à Fontaines-sur-Saône (Rhône).

BARRAL, pharmacien, Montbrun-les-Bains (Drôme).

Bastia (Charles), pharmacien, place de l'Affûterie, Vienne (Isère).

BÉRARD (André), médecin aide-major au 121° de ligne, Sathonay (Ain).

BILLET, percepteur, rue de la Poudrière, 1, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Bochu (l'abbé Benjamin), vicaire à Saint-André, Tarare (Rhône).

CHATELAIN (Maurice), notaire à Faverges (Haute-Savoie).

CHENEVIÈRE, à Lausanne-Maupas, 6 (Suisse).

CHEVALLIER (l'abbé), professeur au Petit-Séminaire de Précigné (Sarthe).

Cons (Camille), pharmacien à Chambéry (Savoie).

CRU (Henri), pharmacien, au Pouzin (Ardèche).

DECROZANT, jardinier, rue de l'Abattoir, aux Iles, à Valence, (Drôme).

Donat, manufacturier, Corbelin (Isère).

DURAND, professeur à l'École nationale d'agriculture, Montpellier (Hérault).

DUTAILLY (Gustave), boulevard Saint-Germain, 181, Paris.

Faure (le Chanoine), rue Servan, Grenoble, (Isère).

FRY (Narcisse), professeur au collège de Bonneville (Haute-Savoie).

GARCIN, docteur en médecine, Morestel (Isère).

Gastoud, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, à Romans (Drôme).

GENTY (P.-A.), rue de Pouilly, 15, Dijon (Côte-d'Or).

GILLOT (D'), rue du Faubourg-Saint-Andoche, 5, Autun (Saône-et-Loire).

Goder (Alfred), receveur des postes, rue de Billancour, 3, Paris. MM. Guichard (Sylvain), au château de Bien-Assis, près Crémieu (Isère).

GUIGNARD (Léon), professeur à l'École supérieure de pharmacie, rue des Feuillantines, 1, Paris.

GUINET, Plain-Palais, route de Carouge, 56, Genève (Suisse). Husson, pharmacien, rue de la Loire, 5, Saint-Étienne (Loire).

Jacquart (R. P.), professeur à Coublevie, prés Voiron (Isère).

Jacquemet (Édouard), docteur en médecine, Crémieu (Isère).

Jaczynski (Thadée), pharmacien, quai de la Fosse, 62,

Nantes (Loire-Inférieure).

Jamen, clerc de notaire, à Farnay, par Grand'Croix (Loire). Janin, pharmacien à Grand'Croix (Loire).

KIEFFER, professeur au Lycée, directeur-adjoint du Jardin botanique de Marseille (Bouches-du-Rhône).

LACHMANN, professeur de botanique à la Faculté des sciences, Grenoble (Isère).

Lacroix, pharmacien de l'eclasse, Mâcon (Saône-et-Loire).

Lannes (Jules), à la Direction des douanes, Alger.

Magnin (D' Antoine), professeur à la Faculté des sciences de Besançon (Doubs).

MAGNIN (Eugène), pharmacien, à Tarare (Rhône).

Marçais (l'abbé Édouard), rue Ninau, 19, Toulouse (Haute-Garonne).

MAURICE, pharmacien, Givors (Rhône).

MERLEY, pharmacien, Amplepuis (Rhône).

MICHAUD, botaniste, Alix (Rhône).

MILLOUX (Lucien), pharmacien, à Salins (Jura).

OLLAGNIER, pharmacien, l'Arbresle (Rhône).

PARADIS, instituteur, Beaujeu (Rhône).

Perrichon, pharmacien, Saint-Chamond (Loire).

Prothière, pharmacien, Tarare (Rhône).

PRUDENT (Henri), place aux Aires, Grasse (Alpes-Maritimes).

RÉROLLE (Louis), directeur du Musée d'histoire naturelle, Grenoble (Isère).

RICHARD, pharmacien, domaine d'Alla-Aouda, Orléansville (Algérie).

SAINTOT (abbé), Oudincourt, par Vignory (Haute-Marne).

SERBOURCE (Léon), pharmacien, Vermenton (Yonne).

THOMASSET, pharmacien, Marboz (Ain).

THORAL (J.-B.), pharmacien à Beaujeu (Rhône).

VIDAL, rue Séguranne, 2, Nice (Alpes-Maritimes).

# Membres correspondants

MM. ARVET-Touvet, à Gières, près Grenoble.

AUBOUY, adjoint au Maire, rue de la Gendarmerie, Montpellier (Hérault).

Battandier, professeur de pharmacie à l'École de médecine d'Alger.

Bohnensieg, conservateur de la bibliothèque du musée Teyler, à Haarlem (Hollande).

BONNET (Dr Edm.), rue Claude-Bernard, 11, à Paris.

Bouver (Georges), pharmacien, rue Saint-Jean, 2, à Angers.

CARESTIA (l'abbé), à Riva Valdobbia (Italie).

DAVID LEVI, directeur de la Notarisia, Venise (Italie).

DUVERGIER DE HAURANNE, avenue d'Iéna, 57, à Paris.

FABRE, docteur ès-sciences, à Orange (Vaucluse).

GAUTIER (Gaston), à Narbonne.

HUSNOT, directeur de la Revue bryologique, à Cahan (Orne).

LANNES, capitaine des douanes, à Briançon (Hautes-Alpes).

LEGRAND, agent voyer en chef, à Bourges (Cher).

LE SOURD (I), directeur de la Gazette des Hôpitaux, rue de l'Odéon, 1, à Paris.

Martin, docteur en médecine, à Aumessas (Gard).

PAYOT (Venance), naturaliste, à Chamonix (Haute-Savoie).

Perrier de la Bathie, à Conflans, près Albertville (Savoie)

REVERCHON, botaniste-collectionneur, à Bollène (Vaucluse).

SACCARDO, professeur à l'Université de Padoue.

SEYNES (de), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

SMIRNOFF, inspecteur des écoles, à Tiflis (Russie-Géorgie).

THIERRY, directeur du Jardin botanique, à la Martinique.

TONI (G.-B. de), directeur de la Nuova Notarisia, à Padoue.

TRABUT (D'), professeur d'histoire naturelle à l'École de médecine d'Alger.

VENDRYES, au Ministère de l'instruction publique, à Paris.

# Sociétés correspondantes

Société botanique de France, 84, rue de Grenelle, à Paris.

- nationale d'horticulture de France, 84, rue de Grenelle, à Paris.
- française de botanique, à Toulouse.
- des sciences naturelles, à Cherbourg (Manche).
- botanique et horticole de Provence, à Marseille.
- d'études scientifiques, à Angers (Maine-et-Loire).
- d'études scientifiques, à Béziers (Hérault).
- d'études des sciences naturelles de Nîmes (Gard).
- florimontane, à Annecy (Haute-Savoie).
- d'agriculture, sciences et arts, à Vesoul (Haute-Saône).
- d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault, à Montpellier.
- d'histoire naturelle, à Toulouse (Haute-Garonne).
- Linnéenne, à Bordeaux (Gironde).
- Linnéenne, à Lyon.
- des sciences et arts agricoles et horticoles, le Havre.
- scientifique et littéraire des Basses-Alpes, à Digne.
- des sciences naturelles de Saône-et-Loire, à Chalon.
- d'histoire naturelle, à Autun (Saône-et-Loire).
- des sciences, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
- d'études scientifiques de l'Aude, à Carcassonne.
- d'étude des sciences naturelles, à Reims (Marne).
- des sciences naturelles, à Tarare (Rhône).
- belfortaine d'émulation, à Belfort (Haut-Rhin).
- des sciences naturelles de l'ouest de la France, à Nantes (Loire-Inférieure).
- des amis des sciences et des arts, à Rochechouart (Haute-Vienne).
- d'étude des sciences naturelles, à Elbeuf (Seine-Inférieure).
- Académie des sciences et lettres d'Aix (Bouches-du-Rhône).
- des sciences et lettres de Savoie, à Chambéry (Savoie).
   Institut botanico-géologique colonial de Marseille.

Société des sciences naturelles, à Brême (Allemagne).

- botanique de Brandebourg, à Berlin (Allemagne).
- botanique de Landshut (Bavière).
- botanique de Bavière, à Munich (Bavière)

Académie Leopold. Carol. des curieux de la Nature, à Halle-sur-Saale (Prusse-Saxe).

Société de zoologie et de botanique de Vienne (Autriche).

- d'histoire naturelle de Graz (Styrie).
- royale de botanique de Belgique, à Bruxelles.
- malacologique de Belgique, à Bruxelles.
- Dodonæa, à Gand (Belgique).

Fédération des sociétés d'horticulture, à Bruxelles.

Archives d'histoire naturelle, à Leide (Hollande).

Société botanique, à Luxembourg.

Institut royal-grand-ducal, à Luxembourg.

Société impériale des naturalistes, à Moscou (Russie).

— des naturalistes, à Kiev (Russie).

Societas pro Fauna et Flora fennica, à Helsingfors (Finlande). Société murithienne du Valais, à Sion (Suisse).

- botanique, à Genève.
- botanique suisse, à Zurich.
- fribourgeoise des sciences naturelles, à Fribourg (Suisse).

Société botanique d'Édimbourg (Écosse).

Sociedade Broteriana, à Coimbra (Portugal).

Académie des sciences de Californie, à San-Francisco.

Trenton natural history Society, Trenton (États-Unis).

New-York Academy of sciences, New-York (États-Unis).

Meriden scientific Association, Meriden (États-Unis).

Elisha Mittchell scientific Society, Chapel-Hill, North-Carolina, (États-Unis).

Rochester Academy of sciences, Rochester (États-Unis).

Missouri botanical Garden, Saint-Louis (États-Unis).

Wisconsin Academy of sciences, arts and letters, Madison (États-Unis).

Botanical laboratory of University of Pennsylvania, Philadelphia (États-Unis).

Sociedad cientifica Antonio Alzate, à Mexico.

Museo nacional, San José de Costa-Rica (Amérique Centrale).

Museu nacional, Rio-de-Janeiro (Brésil).

Academia nacional de Ciencias, à Cordoba (Républ. Argentine). Société scientifique à Santiago (Chili).

- des études indo-chinoises, Saïgon (Cochinchine)

# Publications échangées

- Revue bryologique dirigée par M. Husnot, à Cahan, par Athis (Orne).
- Revue mycologique, fondée par M. Roumeguère, rue Riquet, 37, à Toulouse.
- Feuille des Jeunes naturalistes, dirigée par M. Dollfus, rue Pierre-Charron, 35, à Paris.
- Revue scientifique du Bourbonnais, dirigée par M. Olivier, à Moulins (Allier).
- Revue scientifique du Limousin, dirigée par M. Le Gendre, à Limoges (Haute-Vienne).
- Revue des sciences naturelles de l'Ouest, boulevard Saint-Germain, 14, Paris.
- Journal de botanique, dirigé par M. Morot, rue du Regard, 9, Paris.
- Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Burgring, 1, Vienne (Autriche).
- Termeszetrajzi füzetek, Revue d'Histoire naturelle du Muséum de Budapesth (Hongrie).
- Atti del Museo civico di Storia naturale, Trieste (Autriche).
- Bulletin of the Torrey botanical Club, New-York, (États-Unis).
- Annals of the scottish natural History, Aberdeen (Écosse).
- Annuario del R. Istituto botanico di Roma, rédigé par le professeur R. Pirotta.
- Malpighia, dirigé par MM. Pirotta, Penzig et Borzi, à Gênes (Italie). Notarista, dirigé par M. David Levi, à Venise.
- Nuova notarisia, dirigé par M. de Toni, à Padoue.
- Actes du Jardin impérial de botanique, à Saint-Pétersbourg (Russie).
- Bulletin de l'herbier Boissier, dirigé par M. Autran, à Chambésy, près Genève (Suisse).
- Archives du musée Teyler, à Haarlem (Hollande).

## REVISION DE QUELQUES GENRES

DΕ

# PLANTES NÉO-CALÉDONIENNES

#### DU R. P. MONTROUZIER

PAR

#### Le Dr BEAUVISAGE

#### INTRODUCTION.

Ainsi que je l'ai annoncé il y a quelque temps à la Société botanique de Lyon, j'ai fait une découverte importante pour la botanique descriptive dans les collections léguées à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon par notre regretté confrère le professeur Louis Perroud.

En procédant à la mise en ordre de ces collections dans le nouveau local affecté au service de la botanique, j'y ai découvert un herbier de plantes exotiques dont l'origine paraissait fort obscure au premier abord, en raison de la défectuosité de l'étiquetage et de l'absence de toute indication relative au nom de celui qui avait recueilli ces échantillons.

Un petit nombre de ceux-ci étaient dénommés, mais ce qui ne tarda pas à me frapper, ce fut la répétition fréquente de la mention « mihi » à la suite de noms spécifiques et même de noms génériques. J'avais donc entre les mains une collection de types d'un botaniste descripteur, créateur de genres nouveaux et d'espèces nouvelles. L'Index generum de Th. Durand, et le Genera plantarum de Bentham et Hooker me firent savoir aussitôt que ce botaniste était le R. P. Montrouzier et que les



genres créés par lui étaient décrits dans le tome X des Mémoires de l'Académie de Lyon (1).

Je pus également constater que les plantes du P. Montrouzier étaient inconnues des auteurs anglais du Genera plantarum, qui ne mentionnaient ses genres que d'après ses descriptions, trop incomplètes le plus souvent pour leur permettre de les accepter sans réserves. M. Baillon, dans son Histoire des plantes, signale également ces genres sans en avoir vu les échantillons types et les range ordinairement avec doute à la place qui paraît leur convenir dans la classification.

Il y avait donc là un travail intéressant à faire, en complétant l'étude des plantes du P. Montrouzier, afin de combler les lacunes des descriptions de l'auteur et de discuter en connaissance de cause les hypothèses faites à leur sujet par les botanistes qui ne les ont pas vues. Je résolus d'entreprendre ce travail, en le limitant aux genres nouveaux, sans m'occuper pour le moment des espèces nouvelles ajoutées à des genres déjà connus.

Mais tout d'abord il me fallut classer toutes les plantes de cet herbier, qui était dans un désordre complet, besogne laborieuse qui me prit plusieurs semaines, et au cours de laquelle j'eus la satisfaction de rencontrer, parmi les nombreux échantillons non dénommés, beaucoup de spécimens en double de la plupart des sujets litigieux, dont un seul exemplaire étiqueté se trouvait dans la collection.

Malheureusement, je dois avouer qu'à côté de cela j'ai rencontré un grand nombre d'espèces dont aucun exemplaire n'était étiqueté; si j'ai pu en rapporter la plupart à leur famille naturelle d'après leurs caractères les plus apparents, il en est encore beaucoup auxquels il m'a été impossible, à une première inspection superficielle, d'assigner, même approximativement, leur place dans la classification.

La plupart des spécimens sont en assez bon état, mais incomplets, les uns sans fleuis, d'autres sans fruits, d'autres sans fleurs ni fruits; quelques-uns seulement ont eu à souffrir des attaques des insectes.

<sup>(1)</sup> Flore de l'île Art (près de la Nouvelle-Calédonie), par le P. Montrouzier, missionnaire mariste de Lyon (Mém. Acad. Lyon, t. X, 1860, p. 173-254). Le nom de l'auteur est à tort orthographié Montrousier avec un s.

Après avoir classé ces plantes, j'en dressai le catalogue et je le rapprochai du travail publié dans les Mémoires de l'Académie de Lyon. J'eus le regret de constater qu'il n'y avait pas une parfaite concordance entre les deux.

Sur 26 genres nouveaux décrits, 12 manquent à l'herbier; en revanche, 7 genres qui figurent dans l'herbier ne sont pas décrits dans le mémoire, et 3 de ces derniers portent des noms attribués, dans le mémoire, ou même dans l'herbier, à des plantes différentes. Ces doubles emplois de noms nouveaux sont la trace d'une certaine intermittence dans le travail de l'auteur.

Quant aux espèces nouvelles attribuées à des genres anciens, 36 figurent à la fois dans le mémoire et dans l'herbier, 34 sont décrites et manquent à l'herbier, 34 enfin sont dénommées dans l'herbier et inédites.

Ces 104 espèces nouvelles ne sont peut-être pas toutes légitimes; certaines remarques de l'auteur lui-même permettent de croire qu'il s'est parfois un peu trop pressé de donner des noms nouveaux, spécifiques ou même génériques, aux plantes qu'il récoltait et dont il ne reconnaissait pas la description dans le *Prodromus*. Mais il ne faudrait pas non plus trop se presser de condamner ses noms nouveaux, sans avoir examiné de près les échantillons eux-mêmes.

Frappé par certaines critiques de Bentham et Hooker, qui ne m'ont pas paru justifiées, j'ai commencé à étudier les plantes qui en sont l'objet, et j'apporte ici le résultat de mes premières observations.

## RUBIACÉES

Cette famille comprend six genres créés par le P. Montrouzier; trois d'entre eux seulement sont représentés dans les collections de la Faculté de Lyon: ce sont les genres Delpechia, Douarrea et Pogonanthus.

Bentham et Hooker (Genera plantarum, II, p. 29) rejettent ces trois genres hors de cette famille, en compagnie d'un quatrième, dans les termes suivants : « Delpechia, Figuierea,

« Douarrea et Pogonanthus Montr., .... nequaquam e des-

« criptionibus in ordine collocanda ».

C'est là une exécution par trop sommaire! Les auteurs anglais auraient dû expliquer leur résolution et justifier l'exclusion des genres ci-dessus. Les motifs qui ont pu les déterminer n'ont pas un tel caractère d'évidence qu'il ait pu paraître superflu de les exposer. En effet, après avoir lu les diagnoses de Montrouzier, on se demande pourquoi ces quatre genres ne feraient pas partie de la famille des Rubiacées; les caractères signalés peuvent ne pas suffire toujours à justifier leur classement dans ce groupe, mais assurément aucun d'eux ne s'y oppose.

Telle est d'ailleurs l'opinion de M. Baillon qui, d'après les mêmes descriptions de l'auteur, maintient ces genres parmi les Rubiacées, sans pouvoir toutefois préciser exactement leur place. (Hist. des plantes, VII, p. 364, note 4.)

L'étude que j'ai faite des échantillons types de Delpechia, de Douarrea et de Pogonanthus, achève de réduire à néant le jugement téméraire de Bentham et Hooker; elle confirme l'opinion de M. Baillon en la précisant un peu; enfin si elle ne sanctionne pas l'autonomie de ces trois genres, elle les maintient formellement dans la famille où le P. Montrouzier les avait rangés tout d'abord.

# Genre Delpechia Montr. (1).

#### Diagnose de Montrouzier:

Delpechia (MIHI). Rubiaceae Juss. Coffeaceae Coffeae (DC.).

- « Calicis tubus campanulatus, limbus 4-7 dentatus. Cor. tubus lobis α longior, cylindricus; limbus 4-7 lobus, lobis ovatis, patulis, fauce nuda. « Stam. 4-7 citra medium tubum inserta, brevibus filamentis inclusa, vel α subexserta. Stylus brevis, inclusus. Stygma bifidum. Bacca drupacea, α ovoidea, calice coronata, bilocularis, loculis 1-pyrenis; pyrenae laeves. Folia α opposita. Stipulae interpetiolares, concretae, utrinque bifornicatae, interius α aristatae, nunc 5-fidae. Pedunculi terminales trichotomi, pedicellis braca teatis multiflori. »
- « Je dédie ce genre à la mémoire du très savant et infortuné Delpech, une « des gloires de l'École de médecine de Montpellier. »

Il ne saurait ici y avoir aucun doute; d'après les termes mêmes de cette diagnose, c'est assurément dans les Rubiacées que doivent être classées les plantes pourvues de fleurs gamopé-

<sup>(1)</sup> Loc. cit., p. 221.

tales inférovariées, de fruits charnus à deux noyaux et de feuilles opposées à stipules interpétiolaires, avec lesquelles l'auteur a constitué son genre *Delpechia*.

Ce genre comprend deux espèces: D. foribunda et D. artensis; toutes deux figurent à l'herbier; mais la première seule y est représentée par d'assez nombreux échantillons en fleurs et en fruits. C'est donc sur D. foribunda que j'ai constaté les caractères suivants (pl. I, fig. 1-6):

Le calyce est toujours un peu irrégulier; il comprend ordinairement 5 dents ou divisions, dont la forme et les dimensions varient d'une fleur à l'autre, tantôt courtes, épaisses et triangulaires, tantôt minces, plus ou moins allongées et subspatulées, toujours inégales; le plus souvent, il y en a 3 grandes et 2 petites; j'en ai vu quelquefois une sixième rudimentaire, jamais 4 ni 7. Elles paraissent avoir été valvaires à un état très jeune; car leurs bords sont coupés net et non amincis; mais, même sur de tout petits boutons, elles ne se touchent plus.

La corolle gamopétale, pubescente à l'extérieur, se compose d'un tube légèrement évasé vers le haut et de 5 lobes valvaires un peu indupliqués, surtout à leur sommet, épaissi, apiculé et infracté. Dans le bouton, leur ensemble est sphérique; épanouis, ils demeurent concaves à leur face supérieure et légèrement cucullés au sommet.

Les étamines, au nombre de 5, ont des filets grêles, qui ne deviennent libres qu'au-dessus du milieu de la hauteur du tube de la corolle, vers son tiers supérieur. Ces filets portent des anthères introrses, dorsifixes, allongées, linéaires, au dos desquelles ils s'insèrent au-dessus de leur quart inférieur, qu'ils égalent en longueur et qui les masque entièrement, quand on observe le tube ouvert et étalé. Le sommet des anthères arrive juste au niveau de la gorge de la corolle épanouie; elles sont donc bien incluses (dans D. floribunda).

Le style porte le sommet de ses deux branches stigmatiques à la hauteur de l'insertion apparente des filets qui correspond à la base des anthères. La base du style est entourée d'un disque en bourrelet annulaire continu.

L'ovaire infère, plus ou moins obové ou ellipsoïde, a 2 loges contenant chacune un seul ovule anatrope, épinaste, ascendant, inséré à la base de l'angle interne.

La drupe desséchée, ovoïde ou ellipsoïde, couronnée par le

calyce persistant et non accrescent, est pubescente à l'extérieur et cannelée par des côtes longitudinales irrégulières plus ou moins marquées, en nombre variable (7-8-10), résultant de la dessiccation. Ces côtes correspondent à des saillies analogues que présente la face dorsale des deux noyaux dont l'épaisseur est sensiblement égale sur tout le pourtour et dont la face commissurale est plane.

Chaque graine, conforme à la cavité de son noyau, offre également une face ventrale plane, sans trace de sillon longitudinal médian pénétrant dans l'albumen; celui-ci, très abondant, charnu et non ruminé, contient vers son extrémité inférieure un très petit embryon dicotylédoné.

Les rameaux grêles sont de consistance ligneuse et portent des feuilles opposées, munies de stipules plus ou moins libres ou connées deux à deux dans l'intervalle des pétioles; chaque stipule est habituellement trifide; le lobe latéral interne, adjacent au pétiole, est court, crochu, profondément excavé et rédupliqué, tandis que les deux autres sont allongés, droits et aristés.

Les inflorescences sont des corymbes de cymes bipares décomposées, à petites fleurs sessiles. Toutes les bractées sont petites, linéaires et stipulées.

Les deux espèces sont très voisines. D. floribunda a les anthères incluses, les feuilles brièvement pétiolées, à limbe elliptique-oblong atténué à la base et parfois aussi au sommet qui est obtus; leurs bords sont fortement révolutés; sur le sec, leur face supérieure est d'un brun foncé et glabre, leur face inférieure roussâtre et très finement pubescente (à la loupe); les petits rameaux sont de couleur foncée, brune ou noirâtre. Les fruits desséchés sont d'un brun mat et obscurément cannelés à l'extérieur; la chair est relativement épaisse; la face dorsale des noyaux est marquée de côtes très irrégulières, séparées par des sillons inégaux et peu profonds.

D. artensis a, d'après Montrouzier, les étamines subexsertes, mais je ne les ai pas vues, n'ayant à ma disposition qu'un seul échantillon en fruits; celui-ci se distingue par une couleur générale d'un vert grisâtre, qui est à peu près la même pour le rameau, les pétioles et les deux faces du limbe des feuilles; celles-ci sont absolument glabres, plus longuement pétiolées, plus grandes et surtout proportionnellement plus larges; leur

sommet est aigu; leurs stipules sont tombées; l'inflorescence fructifère est plus étalée, étant formée de pédoncules plus longs. Les fruits desséchés sont d'un noir presque brillant; ils présentent des cannelures et des saillies longitudinales beaucoup plus accusées et plus régulières; leur chair, très peu abondante et rétractée par la dessiccation, forme comme un pont au-dessus de chacune des trois profondes vallécules dont est creusé le dos de chaque noyau et qui alternent avec quatre côtes très saillantes; ces vallécules sont ainsi converties en fausses logettes assez régulières, fait que l'on peut constater dans D. foribunda à un degré bien moindre; les noyaux sont relativement minces; les graines moulées dans leur cavité sont, comme eux, profondément cannelées à leur face externe (pl. I, fig. 7). Le calyce qui couronne les fruits est plus petit et à peine denté.

Il résulte de cet examen des deux espèces de Delpechia que la diagnose du P. Montrouzier est exacte, sauf sur un point, le caractère extérieur des noyaux, qui ne sont pas lisses, mais cannelés, et qu'elle est obscure sur un autre point, la hauteur de l'insertion apparente des étamines; mais j'ai lieu de croire que, dans la pensée de l'auteur, l'expression citra medium tubum, qui prête à confusion, signifie bien la même chose que supra medium tubum, qui serait plus clair et plus exact.

Il en résulte encore que ces deux espèces appartiennent, sans contestation possible, à la tribu des *Psychotrieae* B. et H., ou des *Uragogeae* H. Bn. Méritent-elles d'y constituer un genre distinct? Je ne le pense pas.

M. H. Baillon, dans la note qu'il consacre au genre douteux Delpechia (loc. cit., p. 364, note 4, 9°), émet l'hypothèse qu'il doit être rangé dans l'un des deux genres Guettarda ou Uragoga. L'insertion et la direction des ovules que j'ai constatées, ainsi que les caractères des graines, éliminent formellement la première hypothèse, puisque les Guettarda ont des ovules descendants et des graines exalbuminées ou à albumen très mince. Rien ne s'oppose au contraire à l'admission des Delpechia dans le vaste genre Uragoga L., dans lequel M. Baillon réunit un certain nombre de genres admis encore maintenant par la plupart des auteurs.

Si l'on cherche à préciser davantage, on verra que le g. Delpechia Montrouz. rentre dans le g. Psychotria L., tel que le délimitent Bentham et Hooker; une seule réserve est à

faire quant à la diagnose donnée par ces auteurs, c'est que les *Psychotria* n'ont pas tous des stipules intrapétiolaires.

Allons plus loin, et nous pourrons penser qu'il y a lieu de classer les Delpechia dans le g. Mapouria Aubl., considéré par M. H. Baillon comme section du g. Uragoga, par Bentham et Hooker comme section du g. Psychotria, mais conservé comme genre autonome par J. Mueller (d'Argovie) dans la Flora brasiliensis (vol. VI, pars V), et plus récemment par M. Th. Durand dans son Index generum. Ce genre Mapouria est en effet caractérisé surtout par l'albumen dont la face commissurale est plane, tandis que l'albumen des Psychotria (stricto sensu) a la face commissurale creusée d'un sillon longitudinal profond. Seule l'allure des stipules de Delpechia floribunda pourrait inspirer quelque hésitation; mais, à lui seul, ce caractère ne peut suffire à définir un genre; tout au plus pourrait-il permettre de constituer dans le genre Mapouria une section, ou plutôt une sous-section.

Je conclus de tout ce qui précède que le genre Delpechia Montrouz. ne doit pas être maintenu, et que les deux espèces qui le composent doivent être nommées Mapouria foribunda et Mapouria artemsis.

# Genre Douarrea Monte. (1).

# Diagnose de Montrouzier :

- « Douarrea? (міні). Rubiaceae (Juss.). Coffeaceae Coffeae (DC.)
- « Calicis tubus ovatus, limbus breviter 5-dentatus, dentibus acutis.
- « Corolla campanulata, limbo 5-dentato, lobis acutis, fauce media barbata, aes-
- « tivatione valvata. Stam. citra mediam partem tubi inserta, exserta. Stylus
- apice bifidus, subexsertus. Bacca drupacea, calicis limbo coronata, laevis.
- « bilocularis, loculis 1-spermis. Semina intus plana, sulco non signata,
- « exterius convexa, bisulcata. Folia opposita, stipulis interpetiolaribus,
- « concretis, latis, apice fornicatis. Pedunculi terminales, paniculati, brac-
- « teati. Frutices.
- « Je dédie ce genre à la mémoire de Guillaume Douarre, évêque d'Amata, « premier missionnaire de la Nouvelle-Calédonie, dont le souvenir sera

<sup>(1)</sup> Loc cit., p. 222.

toujours précieux à ceux qui ont été les témoins de son zèle, de sa patience
 et de sa bonté à l'égard de tous. »

Comme pour le genre précédent, la diagnose suffirait encore à classer celui-ci parmi les Rubiacées. L'auteur a décrit deux espèces de *Douarrea*, qu'il a nommées *D. speciosa* et *D. alba* et qui paraissent différer seulement par la dimension des feuilles et la couleur des fleurs. La première est seule représentée dans l'herbier.

Si nous comparons tout d'abord les diagnoses des deux genres Delpechia et Douarrea, nous verrons que le second a les étamines exsertes, tandis que le premier les a incluses on subexsertes; c'est une différence bien faible, d'autant plus que le dimorphisme staminal qui se rencontre dans certaines Rubiacées pourrait bien exister aussi dans les plantes qui nous occupent, et ne pourrait être nié que par un observateur qui l'y aurait vainement recherché sur de nombreux individus de chaque espèce.

Il y a bien encore quelques petites différences indiquées pour le tube du calyce, campanulé dans Delpechia, ovoïde dans Douarrea, pour la corolle à tube cylindrique et à gorge nue dans Delpechia, campanulée et à gorge barbue dans Douarrea, enfin pour les stipules qui sont citrinque bifornicatae dans le premier, et apice fornicatae dans le second. Il ne semble pas qu'il y ait lieu d'instituer un genre nouveau sur des caractères d'aussi mince importance; d'ailleurs, ceux qui s'appliquent à la forme du calyce ne sont pas l'expression exacte de différences, même spécifiques, entre les plantes en question d'après l'examen que j'en ai fait.

Cet examen ne m'a pas amené à découvrir, dans le *Douarrea* speciosa Monte., d'autres caractères assez importants pour justifier l'autonomie du genre, que l'auteur lui-même donne comme douteux.

Les détails que j'ai donnés plus haut sur les *Delpechia* Monte, me permettent d'être plus bref ici et de me borner à indiquer les différences les plus saillantes (pl. I, fig. 8-10).

Le tube du calyce (ou l'ovaire infère) de Douarrea est plutôt turbiné qu'ovoïde, et le limbe est à peine denté.

La corolle peut bien être dite campanulée, car son tube est plus large, plus évasé et se continue presque insensiblement avec le limbe dont les 5 lobes sont valvaires et cucullés au sommet. La partie moyenne du tube (et non pas précisément la gorge) est barbue sur une assez grande étendue, correspondant à plus de la moitié de sa hauteur totale.

Les filets des étamines, insérés à la gorge de la corolle, sont au moins égaux en longueur aux anthères exsertes.

Le sommet du style m'a paru plutôt bilobé que bifide, à moins qu'il n'eût pas acquis son complet développement dans les fleurs épanouies que j'ai observées; il atteignait toutefois le niveau de l'insertion apparente des filets, c'est-à-dire la gorge et pouvait bien être qualifié de subexsert.

Un disque semblable à celui des Delpechia couronne un ovaire infère à 2 loges uniovulées, dont les ovules, complètement anatropes, sont également basilaires et ascendants.

La drupe, très analogue à celle de Delpechia artensis par son aspect extérieur et par la minceur de sa chair, n'en diffère guère que par le caractère indiqué dans la diagnose: ses deux noyaux et la graine incluse dans chacun d'eux sont pourvus de 2 sillons dorsaux au lieu de 3, et par conséquent de 3 côtes au lieu de 4, mais aussi régulières et aussi saillantes.

Les jeunes rameaux ne sont pas précisément arrondis, comme le dit l'auteur dans la description de l'espèce; ils ont des entre-nœuds, surtout les supérieurs, assez fortement comprimés parallèlement à la paire de feuilles qui les termine; ce caractère des ramuscules foliifères disparaît dans les rameaux de deuxième année, qui eux sont bien cylindriques.

Les feuilles lancéolées-oblongues, aiguës, brièvement pétiolées, glabres, montrent, à l'état sec, leur face inférieure d'un brun clair, tandis que leur face supérieure est d'un brun foncé et paraît être constamment mouchetée de nombreuses petites taches plus pâles; leurs stipules sont tombées.

L'inflorescence terminale ressemble aussi beaucoup à celle de Delpechia artensis. Les bractées inférieures seules montrent à leur base de petites dents stipulaires; les plus élevées, linéaires, en sont dépourvues.

Les fleurs ne sont pas sessiles comme dans Delpechia floribunda, mais brièvement pédicellées.

Le g. Douarrea de Montrouzier, si étroitement uni à son g. Delpechia, doit à mon avis subir le même sort et se fondre dans le g. Mapouria.

Les deux espèces qu'il comprend devraient donc être désignées

sous les noms de **Mapouria speciosa** et de *Mapouria alba*; mais ce dernier nom a déjà été attribué à une espèce brésilienne (1); je propose donc de lui substituer, en mémoire du nom générique supprimé, celui de **Mapouria Douarrei**.

# Genre Pogonanthus Monte. (2).

#### Diagnose de Montrouzier:

- a Pogonanthus (MIHI). Rubiaceae (JUSS.). Opercularieae (RICH.).
- « Calicis limbus nullus. Corolla 4-5 fida, aestivatione valvata. Stam. 4-5.
- « Stylus nullus. Stygmata 2. Flores capitati, terminales, involucro communi
- « bipartibili, caduco conditi, 15-20 capitula, 6-12 floralia, longe pedicellata
- c formantes, petalis intus barbatis. Folia opposita. Stipulae interpetiolares,
- magnae, scariosae, deciduae. Ramuli quadrigoni. Frutex sarmentosus.
- « Pogonanthus Candollei (MIHI). Folio ovato-oblonga, petiolata, apice
- « acuminata, venosa, 2 1/2 pollic. longa, petiolo incluso, 1 1/4 poll. lata.
- « Calix minimus sessilis. Corollae tubus cylindricus, fauce inflatus, 11/2-
- a 2-linearis, limbus 4, rarius 5-fidus, lobis ovatis, acutis, albo virescentibus,
- c hirtissimis. Stam. vix exserta, antheris subrubris. Capitulis secundis Pisi
- magnitudine. Frutex sarmentosus, 15-20 pedalis. In sylvis insulae Art.
- « Flores in novembri ».

J'ai reproduit ici la description de l'espèce unique de ce genre, à cause de la brièveté relative de la diagnose générique, à laquelle elle ajoute un certain nombre de détails. Malgré cela, beaucoup de caractères importants manquent encore, et l'absence de toute indication relative à l'ovaire, au fruit et aux graines pourrait éveiller quelques doutes sur la famille à laquelle il convient d'attribuer cette plante; mais rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse faire partie de celle des Rubiacées; la corolle gamopétale et les stipules interpétiolaires tendraient plutôt à confirmer cette hypothèse, que vient appuyer fortement la constatation faite par moi de la situation infère de l'ovaire.

Voici d'ailleurs les remarques que j'ai pu faire sur cette espèce, représentée à l'herbier par plusieurs échantillons (pl. I, fig. 11).

L'un des traits les plus françants qu'elle présente est l'allure

L'un des traits les plus frappants qu'elle présente est l'allure de son *inflorescence*. Les ramuscules tétragones, après avoir

<sup>(1)</sup> Mapouria alba. Muell. Arg. (Fl. bras., vol. V1, pars V, p. 394, tab. 59); Psychotria alba, Ruiz et Pav.

<sup>(2)</sup> Loc. cit., p. 225.

porté plusieurs paires de feuilles opposées, dégarnies de leurs stipules, se terminent par une ombelle de capitules, sessile entre les deux dernières feuilles, et montrant en outre à sa base quelques débris de l'involucre membraneux caduc décrit par l'auteur. Une vingtaine de pédoncules, de 10 à 15 mill., se terminent chacun par un capitule (ou glomérule?) de petites fleurs dépourvues de bractées apparentes.

Chaque fleur possède un réceptacle particulier concave, formant ovaire infère, souvent légèrement immergé dans le réceptacle commun du capitule; ce réceptacle particulier se continue extérieurement avec un calyce court, cupuliforme, à bord entier.

La corolle mérite une description détaillée; son tube court (1 1/2-2 mill. plutôt que 1 1/2-2 lignes) est renflé vers son milieu, et non à la gorge, qui est au contraire légèrement étranglée; les 4 ou 5 lobes valvaires ont la face supérieure très concave et hérissée de longs poils unicellulaires, dont la cuticule, vue au microscope, est quadrillée en losanges par de nombreuses et fines stries obliques régulièrement entrecroisées; la face inférieure convexe est nue, et munie, au voisinage du sommet, d'un court éperon arrondi, mousse, plus ou moins récurvé; le sommet est formé par un apicule fin, subulé, infracté; les lobes corollins sont, en somme, plus fortement cucullés que dans les plantes précédentes, mais d'une manière analogue. La base du tube est percée de 4-5 fentes longitudinales courtes alternipétales.

Les étamines, également alternipétales, ont des anthères linéaires, biloculaires, introrses, dorsifixes, légèrement exsertes, dépassant les poils de la corolle, parfois un peu contournées en spirale; leurs filets, droits, s'insèrent en apparence à la gorge de la corolle, et leur portion libre égale tout au plus la moitié de la longueur des anthères; plus bas, ils sont décurrents sur le tube; mais à leur base, vers leur insertion réelle sur le réceptacle, ils redeviennent libres en face de chacune des fentes du tube, comme cela se voit dans quelques Coelospermum.

Le disque, en bourrelet annulaire saillant, entoure une fossette au fond de laquelle est une sorte de petit bouton stigmatique (simple ou double?) peu distinct à l'état sec.

L'ovaire infère est creusé de deux loges uniovulées; les ovules, épinastes, presque complètement anatropes, allongés, sont ascendants et insérés vers la base de l'angle interne. Que devient cet ovaire après la fécondation? Forme-t-il un fruit distinct, sec ou charnu, avec ou sans noyau? Ou au contraire est-il, par une communauté de croissance intercalaire, plus ou moins confondu avec ses congénères en un syncarpe? Je ne saurais le dire, les échantillons de l'herbier Montrouzier ne portant que des fleurs épanouies et surtout des boutons.

C'est là une grave lacune qui ne permet pas de classer définitivement cette plante. Toutefois, je ne crois pas qu'on puisse hésiter à la ranger parmi les Rubiacées.

M. Baillon attribue avecdoute le *Pogonanthus* de Montrouzier à son genre *Uragoga*; mais je ne vois aucune section de ce genre à laquelle on puisse le rapporter avec certitude. D'autre part, il ne me semble pas possible de le faire entrer dans aucun autre genre de Rubiacées.

En effet, le *Pogonanthus* paraît avoir des affinités multiples, d'une part avec les Operculariées, auxquelles Montrouzier l'adjoint, d'autre part avec certaines Morindées et peut-être avec les Pœdériées. Mais l'absence de style et l'inflorescence lui donnent une allure assez particulière qui pourrait légitimer son autonomie générique.

Par conséquent, j'estime que jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on ait pu étudier ses fruits et ses graines, il y a lieu de conserver le genre **Pogonanthus**, Montr., et de le maintenir dans le petit groupe des Operculariées, à côté des Carpacoce, dont il a l'ovaire biloculaire et les pétales cornus, ou des Eleuthranthes, dont il a l'inflorescence terminale.

Je me propose de reviser bientôt les autres genres créés et publiés par le P. Montrouzier, et dont j'ai à ma disposition les types originaux, et de faire ensuite l'étude des genres nouveaux, mais inédits, dont les représentants se trouvent dans l'herbier de la Faculté de médecine de Lyon.

# EXPLICATION DE LA PLANCHE I

- Fig. 1-6. Mapouria (Delpechia) floribunda.
  - 1. Bouton (fleur latérale).
  - 2. Fleur terminale, accompagnée de deux bractées stipulées, et pourvue d'un calyce différent du précédent.
  - 3-4. Stipules.
    - Fleur à corolle étalée et ovaire infère coupé longitudinalement.
    - 6. Coupe transversale d'une drupe.
- Fig. 7. Mapouria (Delpechia) artensis. Coupe transversale d'une drupe.
- Fig. 8-10. Mapouria (Douarrea) speciosa.
  - 8. Coupe transversale d'une drupe.
  - Petite cyme partielle de l'inflorescence.
  - 10. Coupe longitudinale d'une fleur.
- Fig. 11. Pogonanthus Candollei. Coupe longitudinale d'une fleur.

# TOXICITÉ

DES

# GRAINES DE RICIN

PAR

#### Le Dr BEAUVISAGE

La publication récente d'un cas d'empoisonnement par les graines de Ricin (1), portée à la connaissance de notre Société botanique de Lyon, a causé parmi les membres présents à la séance un étonnement général, et je me suis même heurté à l'incrédulité de quelques-uns, quand j'ai affirmé que la toxicité de ces semences était un fait bien connu.

Je me trompais en effet: c'est un fait connu, il est vrai, mais trop peu connu. Je crois donc faire œuvre utile en contribuant à répandre cette notion éminemment pratique, et en propageant à l'égard des graines de Ricin une salutaire méfiance.

C'est le seul but que je me propose pour le moment : je ne songe nullement à faire ici l'histoire naturelle du Ricin, ni l'histoire chimique et pharmacologique de ses graines et de l'huile qu'on en retire; je tiens seulement à établir d'une manière indiscutable que ces graines sont vénéneuses, en rassemblant et en présentant en un seul faisceau tous les cas publiés



<sup>(1)</sup> F. Silhol (Annales de la Soc. d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault, XXX° annee 1893, p. 37.)

jusqu'à ce jour à ma connaissance, dans lesquels elles ont occasionné des empoisonnements bien caractérisés, plus d'une fois suivis de mort.

Tout le monde sait que l'huile de Ricin est un bon médicament purgatif, quoique plusieurs médecins le jugent infidèle; beaucoup de personnes paraissent savoir que les graines sont plus purgatives que la quantité d'huile qu'elles contiennent, et qu'il suffit d'en manger un petit nombre pour obtenir l'effet désiré. Certaines théories scientifiques sur la composition chimique des graines de Ricin et sur leur principe purgatif, qui ne passerait, dit-on, qu'en faible proportion dans l'huile et resterait en grande partie dans le tourteau, ont inspiré plusieurs ouvrages classiques qui ont pu contribuer à populariser cette notion.

Il arrive donc parfois que des personnes adultes mangent des graines de Ricin pour se purger; d'autre part, il arrive aussi que des enfants ayant de ces graines à leur portée en mangent par gourmandise, comme ils croqueraient des amandes ou des noisettes. Telles sont les deux causes des divers accidents connus; tel est le double danger contre lequel il faut que le public soit mis en garde.

Ce danger est d'autant plus grand que ces accidents d'intoxication ne se produisent pas toujours après l'ingestion des semences du Palma-Christi, et que des témoins dignes de foi peuvent venir affirmer en avoir mangé sans inconvénient. Il paraît incontestable, comme on le verra par la suite, que leurs effets toxiques sont très variables, dans des conditions encore absolument inconnues, qui peuvent tenir soit aux graines ellesmêmes, à leur degré de maturité ou de fraîcheur, à la variété ou espèce qui les a produites, au climat ou au sol dans lequel la plante s'est développée, soit au contraire à l'organisme récepteur, à l'état de santé du sujet, à la qualité de ses sucs digestifs, à la nature des aliments ou des boissons ingérés avant ou après les graines.

De toutes ces causes de variation on ne sait rien; mais pratiquement peu importe! Il suffit de savoir que les graines de Ricin peuvent empoisonner celui qui les mange, pour que tout le monde doive prudemment s'en abstenir; cela ne constituera pour personne une bien pénible privation.

La toxicité des graines de Ricin est signalée dans beaucoup d'ouvrages classiques de Toxicologie, de Matière médicale et de Thérapeutique, tels que ceux d'Orfila (1), de Barbier (2), Mérat et de Lens (3), Trousseau et Pidoux (4), Paulier (5), Saffray (6), Rabuteau (7), Héraud (8), Gubler et Labbée (9), Fonssagrives (10), Cauvet (11), Cazin (12), Blondel (13), Dujardin-Beaumetz (14), Soulier (15), Manquat (16), Guérin (17).

Mais la plupart de ces livres sont malheureusement ignorés du grand public, et il ne semble même pas que leurs enseignements sur ce point se soient suffisamment répandus dans le monde des médecins et des botanistes.

C'est qu'à ce propos, comme en toute circonstance, une idée générale, formulée en quelques lignes, ne saurait faire sur les esprits l'impression profonde et durable qui résulte de l'observation personnelle d'une série de faits concrets, ou, à défaut d'observation directe, la lecture ou l'audition du récit plus ou moins détaillé des événements, qui en évoque la réalité objective dans les imaginations et en fixe par suite le souvenir sensible dans les intelligences.

Il ne suffit pas de dire que les graines de Ricin sont vénéneuses, il faut le prouver et le montrer. C'est ce que je vais essayer de faire.

(1) ORFILA, Toxicologie. Paris, 1818, et éditions suivantes.

(2) J.-B.-G. BARBIER, Traité élém. de matière médicale, Paris, 1824, III. p. 335

(3) MÉRAT et DE LENS, Dict. un. de mat. méd. et de thérap., Paris, 1834.
(4) TROUSSEAU et PIDOUX, Traité de thérap. et mat. méd., 9° éd., revue et augmentée avec la collaboration de M. Constantin Paul, Paris, 1875, I, p. 877.

(5) ARMAND PAULIER, Manuel de thérapeutique. Paris, 1878, p. 825.

- (6) SAFFRAY, Les remèdes des champs, Paris, 1880, I, p. 73.
  (7) RABUTEAU. Traité élém. de thérap. et de pharm., 4° éd., Paris, 1884.
  (8) A. HÉBAUD, Nouv. Dict. des plantes médicinales, Paris, 1884, p. 507.
  - (9) GUBLER et LABBÉE, Comm. thérap. du Codex. 3º éd., Paris, 1885.
- (10) J. B. Fonssagrives, Traité de matière médicale, Paris, 1885, p. 722. (11) D. Cauvet, Cours élém. de botanique, Paris, 1885, II, p. 710.— Nouveaux éléments de matière médicale, Paris, 1886, I, p. 586.
- (12) CAZIN, Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes et acclimatées, Paris, 1886, art. Ricin, et supplément, p. 1210.
  (13) RAOUL BLONDEL. Manuel de matière médicale, Paris, 1887, p. 325.
  (14) DUJARDIN BEAUMETZ, Dict. de thérap. et de mat. méd., Paris, 1889.
- t. IV, p. 449. (15) H. Soulier, Traité de thérapeutique, Paris, 1891, II, p. 382.
- (16) A. MANQUAT, Traité élém. de thérap., mat. méd. et pharmacol., Paris, 1892.
- (17) G. GUERIN, Traité pratique d'analyse chimique el de recherches toxicologiques, Paris, 1893, p. 268.

Dans un mémoire récent de près de cent pages, publié par H. Stillmark, de Reval, sur la ricine (1), principe toxique des graines de Ricinus communis, de Croton Tiglium et de Jatropha Curcas, se trouve déjà un relevé de nombreux cas d'empoisonnement dus à l'ingestion de graines de Ricin; j'aurais pu me contenter de le transcrire ici en français, si je n'y avais constaté non seulement des lacunes que je suis en mesure de combler, mais encore d'assez nombreuses erreurs de bibliographie qu'il importe de rectifier. Je m'empresse d'ajouter que l'auteur du mémoire n'est pas assurément responsable de ces erreurs, manifestement imputables à l'insuffisance des ressources bibliographiques dont il disposait. H. Stillmark s'est vu réduit dans bien des cas à citer les publications originales, d'après des auteurs de seconde ou troisièn e main qui, de résumé en résumé, ont souvent défiguré et dénaturé les observations primitives.

J'ai eu le soin de recourir aux sources, toutes les fois que cela m'a été possible, ce qui me permet de donner, sur cette partie de la question, un historique des cas (Casuistik comme l'on dit en allemand) plus complet et plus exact que celui du savant expérimentateur russe.

Je dois reconnaître toutefois que j'ai trouvé dans son travail la mention de plusieurs cas qui m'étaient inconnus, et quelques détails sur plusieurs de ceux dont je n'avais que l'indication sommaire, sans avoir pu me procurer la publication originale.

# DE L'ANTIQUITÉ AU XVII SIÈCLE

Dans l'antiquité, les graines de Ricin ne paraissent pas avoir été considérées comme un poison. Toutefois Dioscoride, qui les avait prescrites comme purgatif, avait constaté qu'elles excitaient le vomissement, et que cette purgation était fort désagréable et fort laborieuse par le bouleversement qu'elle cause

<sup>(1)</sup> HERMANN STILLMARK, Ueber Ricin (Arbeiten des pharmahologischen Institutes zu Dorpat, herausgegeben von prof. R. Kobert, III, 1889, 59-151.)



G. BEAUVISAGE ET A. BARBENĖS, DEL.

# Rubiacées Néo-Calédoniennes

Digitized by Google

dans l'estomac; trois graines suffisaient à provoquer ces violents effets (1).

Pline ne parle que de l'emploi de l'huile de Ricin, mais il mentionne cette remarque intéressante qu'aucun animal ne touche aux graines dont on la retire.

C'est seulement à partir du XVI siècle que l'on voit signaler des cas graves d'empoisonnement.

Marcellus Vergilius, que je n'ai vu cité nulle part, dans ses Commentaires sur Dioscoride, confirme formellement l'opinion de ce dernier sur l'action violente des graines de Ricin, et rapporte que des enfants, en ayant imprudemment mangé quelquesunes, furent en danger de mort pendant un jour et une nuit (2).

Oviedo, dans son Histoire des Indes occidentales, paraît être, d'après Rolfinck, le premier qui ait fait mention de cas mortels (3).

Pierre Castelli (4) assure que quelques personnes qui avaient fait usage des graines de Ricin à l'intérieur, avaient été réduites à l'extrémité : il raconte même qu'un jeune homme vigoureux, àgé de 19 ans, attaqué d'une pesanteur et douleur de tête, en avait avalé la moitié d'une graine, laquelle avait causé l'inflammation de l'œsophage et de l'orifice de

<sup>(1)</sup> La plupart des éditions de la Matière médicale de Dioscoride indi-

<sup>(1)</sup> La plupart des editions de la Matière mèdicale de Dioscoride Indiquent à tort le chiffre de 30 graines au lieu de 3. Matthiole, dans ses Commentaires, avait déjà relevé cette erreur, d'après un manuscrit.

(2) « Id tantum testamur vera esse quae hic ait, vomitiones ciere et per « inferna laboriosa purgatione purgare. Scimus enim pueros aliquando « devoratis incaute seminibus ejus aliquot integram cum sua nocte diem « paulominusque ad mortem eo cibo periclitatos. » (Pedacii Dioscoridae Anazarbei de Materia medica, interprete Marcello Vergilio, Coloniae, MDLY VI » 576.) MDXXIX, p. 576.)

<sup>(3)</sup> Je ne connais ces cas que par la brève indication qu'en donne Rolfinck, et qui est reproduite dans divers ou vrages ultérieurs. J'ai vainement recherché le passage où ils penvent être relatés, dans la traduction française d'Oviedo donnée en 1555, par Jean Poleur, sous ce titre: L'Histoire naturelle et générale des Indes, isles et terre ferme de la grand mer océane. Je n'y ai découvert, en parcourant la partie botanique de l'ouvrage, que le passage suivant qui semble pouvoir s'appliquer au Ricin; « Les Figuiers appelez d'enfer sont fort communs par toutes ces isles et la terre ferme. Ils « s'appellent Tartagus ou Cataputia major entre les médecins, apoticaires a et herbistes. Je ne sçay quelle propriété ils ont en médecine..... S'agit il bien du Ricin, jadis appelé Figuier d'enfer et Cataputia major? Les accidents en question sont-ils rapportés dans la partie historique du livre, que je n'ai pas pris le temps de lire, ou dans une des éditions espagnoles d'Oviedo que je n'ai pas vues?

<sup>(4)</sup> P. CARTELLI, Epistolae medicinales, Rome, 1626, 252. — Cité par Geoffroy.

l'estomac, et que le dégout, la fièvre et la syncope étaient survenus, de sorte qu'il mourut le neuvième jour.

Rolfinck (1) cite les cas mortels d'Oviedo et fait allusion à quelques autres; il connaissait sans doute celui de Castelli, puisqu'il dit que la moitié d'une graine suffit à exciter de dangereuses superpurgations : il recommande donc de s'abstenir de ce dangereux remède.

Pison (2) dit que les habitants du Brésil jugent dangereux d'en donner plus de sept graines en substance.

Les faits précédents sont cités dans plusieurs ouvrages du XVIII<sup>e</sup> siècle (3), qui n'y ajoutent aucune observation nouvelle. Peut-être ne doit-on pas les accueillir sans réserves, si l'on songe qu'il a pu y avoir confusion de noms entre le Ricin (Ricinus communis), le Médicinier cathartique (Jatropha Curcas) le Croton Tiglium et quelques autres Euphorbiacées dont les graines étaient souvent désignées jadis sous le même nom de Pignons d'Inde. Mais il ne faudrait pas pour cela prétendre, comme on l'a fait, que les deux dernières espèces, dont l'huile même est très caustique, ont seules pu causer par leurs graines de dangereux accidents, et que le Ricin n'y est pour rien. Les faits récents, à propos desquels aucun doute n'est possible, sont de nature à dissiper une trompeuse sécurité qui s'appuierait sur cet argument (4).

Je rapporterai ces observations plus récentes publiées dans la forme même où Stillmark les a présentées, en rectifiant au fur et à mesure les erreurs qui se sont glissées dans son travail, et en intercalant à leur date les cas omis par lui.

VALMONT DE BOMARE, Dict. d'hist. nat., Paris, 1704.

(4) TOURNEFORT dit, paraît-il, quelque part, que deux amandes de Ricin infusées dans du petit-lait purgent bien; mais il ne paraît pas avoir observé de phénomènes assez graves pour lui inspirer l'idée d'une action toxique. Je n'ai pas retrouvé le passage dans les ouvrages de Tournefort que j'ai pu consulter. La citation en a été faite pour la première fois, à ma connaissance, par Mérat et de Lens (Dict. de mat. méd. 1834). Stillmark rapporte le fait vers la date de 1869, parce qu'il le cite d'après Pécholier.

<sup>(1)</sup> Guerneri Rolfingii Ordo et Methodus medicinae specialis; Ionae et Francofurti, 1665, p. 523.

<sup>(2)</sup> PISON, Historia naturalis Brasiliae, Lugd., Bat. et Amstelodami, 1648, p. 91.

<sup>(3)</sup> GEOFFROY, Traité de la matière médicale, traduction française, Paris, 1757, tome III.

VALMONT DE BOMARE, Dict. d'hist. nat., Paris, 1764.

#### XVIII ET XIX SIÈCLES

#### 1711.—Deux personnes.

Lanzoni (1) parle de deux personnes qui ont pris des graines de Ricin pour se purger et qui s'en sont fort mal trouvées.

L'une d'elles est une jeune fille de 24 ans, du couvent de Sainte-Marguerite, de Lausanne, qui, au mois d'octobre 1711, ayant mangé trois graines de Ricin (2) encore vertes, fut prise de vomissements terribles avec hoquets, anxiété, sueurs froides, cardialgie et syncope, au point que les assistants désespérassent de la sauver; elle en guérit pourtant.

L'autre est un soldat qui avait reçu ces graines d'un charlatan; il fut malade pendant vingt jours d'une dysenterie continuelle et quand il en fut guéri, demeura sujet aux maux d'estomac, aux vomissements et à la diarrhée; il déclarait se trouver tellement débilité à la suite de son accident, qu'il lui semblait, disait-il, avoir comme changé de nature.

#### Avant 1782. — Une personne.

Bergius (3) rapporte qu'un homme fort et de bonne santé mâcha et avala, un soir, une seule graine de Ricin à laquelle il trouva un goût d'amande, mais qui lui laissa dans la gorge une sensation mordicante. Cet homme passa une bonne nuit, mais le matin, à son réveil, il fut pris d'un vomissement violent et pendant toute la journée fut tourmenté par des nausées et des épreintes, sans purgation notable.

p. 823.

<sup>(1)</sup> JOSEPHUS LANZONI, Tractatus de Venenis, Lausannae, 1738, cap. CIX p. 247. — Je n'ai pas trouvé cet ouvrage à Lyon, mais j'ai pu avoir communication du passage résumé ici, grâce a l'obligeance de M. le Dr P. Jaccard, de Lausanne.

<sup>(2)</sup> L'auteur dit textuellement: « grana tria, seu semina Ricini adhuc virentia. » Le mot grana signifie donc ici « graines » et non pas « grains (mesure de poids) », comme Stillmark a paru le croire en le traduisant par « 0,2 g », qui indiquerait même un poids un peu plus élevé.

(3) Bergius (Potrus-Jonas), Materia medica 2° éd., Stockholm, 1782,

L'auteur rapproche de ce cas celui d'une noble dame de constitution délicate qui mangea de même une seule graine et n'en éprouva aucun inconvénient, ayant eu soin, dit-il, de bien éplucher cette graine et d'en rejeter le testa et la membrane d'enveloppe. Il conclut de là qu'il est imprudent de prendre ces graines en substance, surtout si elles ne sont pas décortiquées.

# Avant 1834. — Deux personnes (?).

Mathieu Bonafous (1) a vu des jeunes filles, qui ayant mangé cinq ou six graines de Ricin, eurent des coliques violentes et furent très sérieusement incommodées.

#### 1843. — Quatre personnes.

Mialhe (2), à l'appui des théories de son maître Soubeiran relatives à la prétendue matière oléo-résineuse âcre qui serait contenue dans les graines de Ricin et ne passerait qu'en très faible partie dans l'huile, invoque « quelques résultats théra- « peutiques obtenus à l'aide d'une émulsion ricinique prépa-

« rée avec les semences de Ricin fraîches ».

Un de ses élèves, jeune homme fort et vigoureux, prit ainsi sous forme d'émulsion 10 grammes (3) de semences de Ricin fraîches dépouillées de leurs coques. Deux heures après, aucun effet purgatif ne s'étant manifesté, il but un verre d'eau de Sedlitz, et bientôt fut pris de vomissements violents et presque incessants, qui ne tardèrent pas à être accompagnés de selles fréquentes. « Cet état de choses persista près de trois jours; ni « les opiacés, ni les boissons gazeuses froides, ni les cata- « plasmes, rien ne parut pendant longtemps pouvoir en abré-

tre part ne paraît pas avoir rien publié sur le Ricin avant cette époque.

(2) Mialhe (Bulletin général de thérapeutique, XXV, 1843, p. 42. —
Cité dans la Gazette des hôpitaux, 20 juin 1844, et dans le Journal de pharmacie et de chimie, 1844, VI, 225).

<sup>(1)</sup> Cité par Mérat et de Lens (loc. cit.), probablement d'après un renseignement verbal. Bonafous collaborait en effet à leur Dictionnaire, et d'autre part ne paraît pas avoir rien publié sur le Ricin avant cette époque.

<sup>(3)</sup> Et non pas α 100,0 g » comme le dit Stillmark, qui paraît ne pas connaître les cas suivants.

- « ger la durée; en un mot, l'effet éméto-cathartique fut tel,
- « que l'indisposition de mon élève simula à s'y méprendre le
- « choléra sporadique le mieux caractérisé, ainsi que me le fit
- « judicieusement observer mon collègue et ami, M. le D' Cos-
- < tallat.
  - « Comme l'on pouvait soupçonner que l'action des 10 grammes
- « de semence de Ricin avait été secondée par l'effet de l'eau de
- « Sedlitz, j'ai prié MM. les D' Burguière et Arnal de vouloir
- « bien vérifier, dans leur pratique, si cette supposition était ou
- « non fondée. Voici leurs résultats :
  - « Une émulsion renfermant seulement moitié de la quantité
- « de semence de Ricin contenue dans la précédente, c'est-à-
- « dire 5 grammes, fut administrée par M. Burguière à un jeune
- « homme bien constitué, lequel en éprouva 28 vomissements
- < et 18 selles.
  - « Une troisième émulsion, contenant seulement 1 gramme
- « de semence de Ricin, fut prescrite à une femme par M. Ar-
- « nal. Eh bien! malgré la faible dose du principe ingéré,
- « l'effet éméto-cathartique fut néanmoins des plus marqués ».

De ce qui précède, Mialhe tire trois conclusions, reproduites dans plusieurs ouvrages, et dont la dernière, la seule intéressante au point de vue pratique, est malheureusement écourtée et dénaturée. La voici textuellement:

- «... 3° Que l'émulsion de semence de Ricin préparée avec
- « seulement 20, 30 ou 50 centigrammes de semence constitue • peut-être le purgatif le plus agréable au goût de tous ceux
- « usités jusqu'à ce jour. Je dis peut-être, car pour qu'il en
- « soit réellement ainsi, il faut admettre que l'effet vomitif de
- « cette émulsion cesse complètement alors qu'on diminue con-
- « venablement la dose de la semence ricinique.
- « C'est un point que je n'ai pu encore éclaircir par l'ob-« servation clinique; mais tout fait présumer qu'il doit en être
- « ainsi ».

On conviendra que la première phrase de cette conclusion ne ressort pas du tout des observations qui précèdent; mais il faut reconnaître que les deux phrases qui suivent comportent d'expresses réserves qui en atténuent singulièrement la portée, réserves que les auteurs subséquents ont eu le grand tort de supprimer dans leurs citations. Ils paraissent tous ignorer d'ailleurs que plus tard (1) Mialhe, après avoir rapporté les observations ci-dessus et y avoir ajouté un quatrième cas relatif à l'effet éméto-cathartique très marqué obtenu avec 20 centigrammes de semences, reproduit ses conclusions primitives en modifiant singulièrement celle qui vient d'être citée.

Voici ce qu'elle devient, après corrections :

- «... 3º Que l'émulsion de semences de Ricin préparée avec
- « 30, 25, 20 centigrammes de ces semences constitue peut-être
- « le purgatif le plus agréable au goût; mais que, par malheur,
- « MÊME A CETTE FAIBLE DOSE, cette médication, outre son effet
- « purgatif, détermine assez fréquemment le vomissement;
- « ELLE DOIT DONC ÊTRE BANNIE DE LA PRATIQUE MÉDICALE toutes
- « les fois que les vomitifs sont contre-indiqués. »

Et malgré cela, aujourd'hui encore, plusieurs auteurs mal renseignés s'appuient sur l'autorité de Mialhe pour recommander cette médication, parce qu'ils n'ont pas consulté ses publications originales et n'en connaissent que des citations tronquées.

# 1848. — Deux personnes.

Calloud (2), pharmacien à Annecy, sachant déjà que les semences du Ricin administrées en nature ou sous forme d'émulsion, à la dose de 5 à 10 grammes, opèrent généralement une superpurgation accompagnée de vomissements, et que le tourteau dont on a extrait l'huile agit presque avec la même intensité, voulut se rendre compte si le principe actif qui s'y trouvait était de nature oléo-résineuse. Après avoir épuisé des semences par l'alcool bouillant, il prit lui-même un demigramme du tourteau dans une tasse d'eau sucrée et il éprouva des nausées et une salivation qui continuèrent pendant plus de 6 heures.

Il en fit prendre ensuite 2 grammes en deux doses à un jeune

Paris, 1856, p. 505.
(2) Calloud, Sur les semences du Ricin (Journ. de pharm. et de chim., 1848, XIV, p. 189).

<sup>(1)</sup> MIALHE, Chimie appliquée à la physiologie et à la thérapeutique,

homme robuste qui eut pendant près de 24 heures des vomissements accompagnés des efforts les plus pénibles.

#### 1851. — Une personne.

Samayoa (1) cite le cas d'un homme de 28 ans, qui, n'ayant éprouvé aucun effet d'une émulsion de 1 gramme de graines de Ricin, en prit le lendemain une dose double, qui le fit vomir sept ou huit fois avec des efforts très pénibles, le fit souffrir d'une vive ardeur à l'estomac et trembler de tous ses membres, enfin lui causa 4 heures plus tard douze ou treize selles abondantes.

## Avant 1855. — Plusieurs personnes.

Henri Bower, dans une thèse fort intéressante au point de vue chimique, soutenue devant le collège de pharmacie de Philadelphie (2), mais dont je ne connais que le résumé (3), rapporte, paraît-il, que vingt grains (environ 1 gr. 1/2) de tourteau épuisé par l'éther et chauffé longtemps jusqu'à légère torréfaction, ont produit des effets éméto-cathartiques très violents, qui se sont prolongés chez quelques personnes pendant sept à huit jours; ceci complète l'expérience de Calloud, en démontrant que le principe toxique est tout différent des substances acres et volatiles que certains ont cru pouvoir incriminer.

#### 1856. — Une personne.

Un serrurier de Lyon (4), auquel son médecin avait ordonné une potion à l'huile de ricin, ayant à sa disposition de la graine, crut arriver au même résultat en la mangeant; ce

<sup>(1)</sup> Domingo Samayoa, Thèse de pharmacie, Paris, 1851.
(2) Amer. Journ. of Pharmacy, 1854, XXVI, 207.
(3) Journ. de pharm. et de chimie, 3° s., XXVII, 1855, p. 63.
(4) Le Salut public, de Lyon, cité par le Journal de chimie médicale, 4° série, II, 1856, p. 706.

malheureux fut aussitôt en proie à des tranchées et à des convulsions terribles, et son corps devint couleur safran, comme s'il avait eu la jaunisse. Plus tard, la gangrène s'étant déclarée à un pied, l'amputation dut être pratiquée. Le Salut public ajoute, en publiant cette nouvelle, que l'état du malade présente encore un grand danger et que le médecin ne répond pas de la vie de l'imprudent ouvrier.

#### 1859. — Trois personnes.

Le D' Massaloup (1), aide-major de 2° classe à l'hôpital militaire de Sétif, rapporte un cas de mort suivi d'autopsie.

Le 29 octobre 1859, à Bordj-bou-Aréridj, le hussard Bouchardier, homme robuste, âgé de 32 ans, voulant se purger, vers 6 heures du matin, avale sans les mâcher trois graines de Ricin fraîches et décortiquées. Vers 3 heures de l'après-midi, il est pris subitement d'un grand malaise, de coliques atroces avec sensation de brûlure abdominale et des vomissements violents; il est traité sans résultat pendant toute la nuit et la matinée du lendemain, par des cataplasmes sur le ventre et des boissons émollientes et gazeuses. Le 30 octobre, à 2 heures, il est apporté à l'ambulance dans un état paraissant désespéré.

La face est grippée, blafarde; les yeux éteints et enfoncés; le pouls petit, fréquent, irrégulier; les membres froids, couverts d'une sueur glacée; le ventre, au contraire, chaud, un peu rouge, ballonné, est horriblement douloureux à la pression; l'application de quatre-vingts sangsues sur l'abdomen le soulage momentanément, mais les boissons et lavements sont aussitôt rejetés, et les moyens les plus énergiques sont vainement mis en œuvre pour rameter la chaleur aux extrémités; le malheureux meurt le 31 octobre, à 4 heures du matin, soit 46 heures après l'ingestion des graines et 35 heures après le début des accidents. L'autopsie montre, surtout dans l'intestin, les lésions caractéristiques d'une gastro-entéro-colite suraigue.



<sup>(1)</sup> Massaloup, Empoisonnement par les semences de Ricin (Rec. de Mêm. de méd., chir. et pharm. mil., Paris, 3° série, III, 1860, p. 890 à 395). Cité sans nom d'auteur dans Med. Times and Gaz., 1861, May 2t, page 555. Stillmark attribue à tort cette observation à R. Christison.

Les graines qui ont causé cette mort avaient été données au militaire par un civil, qui en prenait parfois deux seulement et en éprouvait des effets violents de superpurgation qui se prolongeaient pendant trois ou quatre jours.

Le D' Massaloup se rappelle avoir soigné, quatre ans auparavant, une Espagnole de Tenez, qui après avoir mangé des graines de Ricin en fut très malade, guérit, mais conserva longtemps par la suite une grande susceptibilité intestinale.

## 1862. — Une personne.

D'après un rapport de l'hôpital de Vienne en Autriche (1), un homme ayant ingéré comme remède sept graines de Ricin, fut pris de vomissements, diarrhée, céphalalgie, mydriase et de contractions spasmodiques des muscles du dos et des extrémités; ces phénomènes durèrent pendant trois jours et le malade guérit.

## Vers 1862. — Trois personnes.

Taylor (2) relate l'observation de trois sœurs d'un de ses élèves, qui avaient mangé des graines de Ricin: l'aînée, âgée de 18 ans, en avait avalé une vingtaine, la deuxième quatre ou cinq et la troisième deux seulement; toutes trois furent malades, les deux plus jeunes n'éprouvèrent que des symptômes relativement bénins et guérirent bientôt. L'aînée, au contraire, fut prise, au bout de quatre ou cinq heures, de vomissements violents, accompagnés d'une diarrhée intense et de grandes douleurs dans le ventre; le lendemain matin, elle avait le facies d'une cholérique, le pouls petit, filiforme, une grande soif, des selles sanguinolentes; puis elle fut atteinte de convulsions et mourut le cinquième jour dans le collapsus. L'autopsie fut faite et fit constater des lésions graves de la muqueuse de l'estomac et de l'intestin grêle.



<sup>(1)</sup> Signalé par Stillmark, loc. cit., p. 106.

<sup>(2)</sup> Alf. Swaine Taylor, On Poisons, 30 ed., London, 1875, p. 508.

## 1864. — Trois personnes.

Krafft (1) rapporte sommairement l'observation de trois ouvriers d'une fabrique de rouge d'orseille, qui, ayant trouvé dans les matériaux de leur industrie des graines de Ricin, en mangèrent un certain nombre. Tous trois en furent malades et éprouvèrent des syncopes, des sueurs froides, des nausées, des tranchées et des crampes. Ces accidents commencèrent à se manifester 2 heures après l'ingestion des graines; l'administration d'un émétique ne fit qu'augmenter le mal; l'emploi du café fort, du laudanum et des lavements laxatifs les soulagea bientôt, et tous trois guérirent peu à peu. Mais le fait le plus remarquable, que signale l'auteur, est le suivant : l'un de ces ouvriers qui avait avalé environ une trentaine de graines, fut le moins malade des trois; le second, qui en avait mangé une quinzaine, fut notablement plus souffrant; enfin le troisième, qui n'en avait pris que cinq, fut de beaucoup le plus sérieusement atteint, tant au point de vue de l'intensité des symptômes que de la durée de la maladie.

#### 1868. — Quatre personnes.

Deschamps (2) a connu quatre personnes qui furent très malades pour avoir pris deux ou trois amandes de Ricin; toutes eurent de nombreux vomissements très douloureux dont plusieurs furent sanguinolents, et qui ne cessèrent qu'après l'administration d'une abondante boisson.

# **1868.** — . . . . . . . . .

Un ou plusieurs cas d'empoisonnement paraissent s'être produits dans cette année aux États-Unis, d'après le titre d'un

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Krafft, Empoisonnements par les graines de Ricin (Gaz. méd. de Strasbourg, XXIV, 1864, p. 97).
(2) Deschamps (d'Avallon), Compendium de Pharmacie, 1868.

article de W. Lee, que je n'ai pu me procurer (1). C'est sans doute à cet article qu'a été emprunté par A. Chevallier le récit de l'accident survenu à soixante-dix enfants de Boston. (Voir plus loin.)

#### 1868. - Deux personnes.

Le D'Houzé de l'Aulnoit (2), professeur à l'École de médecine de Lille, fut appelé à faire une autopsie judiciaire dans les conditions suivantes :

Le 28 octobre 1868, la demoiselle Leroy, herboriste et sagefemme, livra, au lieu d'huile de Ricin qu'on lui demandait, une quantité approximative de 30 à 50 grammes de semences, avec recommandation d'en écraser une partie avec un marteau, de la verser dans du lait ou du café et de la boire. La dame Schüller, à laquelle ce remède était destiné, se conforma aux instructions de l'herboriste et avala environ la cinquième partie des graines qu'on lui avait apportées (soit 6 à 10 gr.), elle fut prise de vomissements violents et de selles sanguinolentes, et mourut le cinquième jour.

<sup>(1)</sup> W. LEE, Poisoning by castor oil beans (Am. J. M. Sc., Philadelphie, 1869, n. s. LVI, p. 442. — Proc. Clin. Path. Soc. Wash., Philadelphie, 1865-80, 40).

Daprès l'Index Catalogue of the Library of the Surgeon general's office, U.S. Army.

<sup>(2)</sup> HOUZE DE L'AULNOIT, Mêm. de la soc imp. des sc. de Lille, 1868, III e s., VI, p. 547-560. — Archives gén. de méd., VI e s., tome XIII, mars 1869, p. 284.

Stillmark cite bien ce fait (d'après Virchow-Hirsch, Jahresb, 1869), mais il commet à son sujet diverses erreurs. D'abord il indique comme source le Journ. de chim. méd. de mars 1869, erreur provenant d'une des nombreuses fautes d'impression du mémoire de Chevallier (cité plus loin). Puis il prétend que d'après un rapport de Cornevin, ce cas n'aurait pas été constaté par un observateur appelé Houzé de l'Aulnoit, mais par deux personnes nommées l'une Houzé, l'autre l'Aulnoy; ccci est absolument faux : M. Cornevin n'e ismais rian écrit de semble le

nommees l'une nouze, l'autre l'Auinoy; ccci est absolument laux : M. Cornevin n'a jamais rien écrit de semblable.

Enfin il rapporte plus loin, aux environs de l'année 1880, le cas d'un enfant mort au bout de cinq jours, après avoir pris 6-10 gr. de graines de Ricin écrasées dans du lait, et donne les résultats de l'autopsie. Cette relation est empruntée à Schauenstein (in Maschka's Handbuch der gerichtl. Medicin, Theil 2, 1882, p. 598) qui cite comme source les Annales d'hygiène. Tous les détails prouvent qu'il s'agit bien là du cas observé par Houzé de l'Aulnoit et relaté plus tard par Chevallier dans cette dernière publication. Une erreur de traduction a pu faire croire que la victime n'était pas la dame Schüller, mais son enfant, lequel n'a joué d'autre rôle que de faire la commission chez l'herboriste.

Une instruction judiciaire fut ouverte; Houzé de l'Aulnoit fut chargé de l'autopsie, dont il expose en grands détails tous les résultats, consistant principalement en une altération profonde des tuniques de l'intestin grêle et en congestion intense de tous les viscères.

L'herboriste fut condamnée. Dans les considérants du jugement, il y a lieu de signaler celui-ci :

« .....Que son imprudence est d'autant plus caractérisée que précédemment, et dès le le cotobre, elle avait été avertie par la dame Grudde des accidents graves survenus à cause du même remède qu'elle avait livré comme purgatif au mari de cette dame ».

### 1869. - Une personne.

Le D' J. Gaube (du Gers) (1) rapporte le fait suivant :

Le 23 octobre 1869, à C..... (Seine), vers 4 heures du soir, une dame Marie L....., âgée de 54 ans, mangea cinq ou six graines de Ricin; 2 heures plus tard, elle fut prise de vertige, de coliques horribles et de vomissements incessants qui durèrent toute la nuit, et à minuit survinrent des selles très abondantes. Appelé le lendemain matin auprès de la malade, le Dr Gaube la trouva jaune sur tout le corps; la langue était large et épaisse, les urines jaunes, le pouls misérable, la parole embarrassée, les traits tirés et le nez pincé, l'abdomen très douloureux.

Il prescrivit l'emploi de la tisane de graines de lin en grande abondance et du bicarbonate de soude, auquel il ajouta le lendemain un purgatif salin (45 gr. de sulfate de soude).

Les symptômes s'amendèrent peu à peu, et au bout de trois jours, la malade était à peu près rétablie; mais la dyspepsie et la douleur gastro-intestinale se continuèreut assez long-temps.

<sup>(1)</sup> J. GAUBE (du Gers), Courrier médical du 6 novembre 1869. D'après Pécholier.

## 1868-1869. — Trois personnes.

Le D' Pécholier, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier (1) a publié un mémoire étendu sur la question, à l'occasion de trois cas dont il a été témoin.

La femme Ribes, âgée de 36 ans, d'une bonne constitution et fort bien portante, mangea pour se purger, le jeudi 14 octobre 1869, vers 5 heures de l'ap. s-midi, les trois semences contenues dans un seul fruit d'un sticin qui avait été placé comme ornement dans une cour voisine. Elle ne ressentit à la gorge aucune âcreté, et trouva même que les semences avaient bon goût. Deux heures ne s'étaient pas écoulées qu'elle éprouva un malaise et des nausées, puis, vers 8 heures du soir, des vomissements, un grand état d'angoisse et des coliques très vives, sans évacuations alvines.

M. Pécholier, appelé vers 11 heures du soir, la trouva dans un état très pénible, avec la langue rouge, une soif intense, des douleurs très vives à la région épigastrique et à la région ombilicale; point d'urine; céphalalgie; chaleur à la peau; pouls petit et fréquent.

Il prescrivit des remèdes émollients et calmants, qui guérirent bientôt la malade (2). Malgré l'intensité des symptômes signalés, ce cas ne rentre pas dans les plus graves, la malade n'ayant présenté ni diarrhée, ni algidité, ni crampes.

La nommée Joséphine Gabriac, nièce de la précédente, mangea en même temps que sa tante également trois semences de Ricin. Elle éprouva les mêmes symptômes, mais pendant quelques heures seulement et à un degré beaucoup plus faible. Une troisième femme de la même maison a dit avoir avaié la même dose de semence et n'en avoir éprouvé qu'un effet purgatif modéré.

La troisième observation est, dans l'ordre chronologique, antérieure aux deux précédentes.



<sup>(1)</sup> PÉCHOLIER, Montpellier médical, XXIII, décembre 1869, p. 508.
(2) Une contradiction dans les dates ne permet pas d'apprécier en combien de jours.

Une demoiselle Marguerite P..., de Grabels, entre deux âges, et jouissant d'une bonne santé habituelle, ayant eu une légère indigestion, mangea quatre graines de Ricin le 3 décembre 1868, et fit presque en même temps un léger déjeuner. Ce fut seulement après le repas du soir qu'elle éprouva des vomissements douloureux, qui furent suivis le lendemain matin de fortes coliques et de diarrhée abondante. Les jours suivants, continuant à se trouver souffrante, et attribuant son malaise à la persistance de son embarras gastrique, elle se figura n'avoir pris qu'une trop faible dose du remède.

Le 13, à 8 heures du soir, dix jours après son premier essai, elle ingéra huit semences de Ricin et déjeuna par dessus. Une demi-heure plus tard éclatèrent les symptômes les plus sérieux: vomissements d'une intensité croissante, fortes coliques, diarrhée abondante, crampes douloureuses, sueurs froides, voix éteinte, urine supprimée.

Le D<sup>r</sup> David fut appelé, parvint à réchauffer la malade par l'application de topiques irritants, puis à calmer ses douleurs abdominales par l'emploi des cataplasmes et des sangsues. Le troisième jour seulement l'anurie cessa; les vomissements se calmèrent et les selles diminuèrent; mais l'adynamie demeurait considérable. Le 18 décembre M. Pécholier fut appelé en consultation, prescrivit une alimentation de plus en plus tonique et un vésicatoire à l'épigastre, qui fit disparaître les douleurs en même temps que la malade reprenait peu à peu ses forces, huit jours plus tard elle était à peu près complètement guérie.

# 1869. - Une personne.

Un cas, dont l'issue a été funeste, est rapporté d'une manière très sommaire (1):

« Un bien triste accident est venu affliger une honorable famille de Montredon (Tarn). »

La dame N..., souffrant de la migraine, voulut se purger; à cet effet elle recueillit dans sa propriété même des graines de

<sup>(1)</sup> Journal de chimie médicale, mars 1869, p. 119.

Ricin, au moyen desquelles elle se prépara une infusion; il s'ensuivit une violente superpurgation terminée par la mort.

Pensant obtenir sur ce cas des informations plus précises, j'ai prié un de mes anciens élèves, M. A. Raynaud, pharmacien à Castres (Tarn), de faire une petite enquête à ce sujet; les résultats en ont été absolument négatifs: un médecin et un pharmacien qui exerçaient en 1869 à Montredon (Tarn) n'ont jamais entendu parler de cet accident. D'autre part, dans les jardins de cette localité il n'y a aucun pied de Ricin; le climat y est trop froid.

Je crois pouvoir conclure de tout ceci que l'accident est réel (on ne l'aurait pas inventé!), mais qu'il s'est produit dans une autre localité, sur une personne dont la famille habitait Montredon. La première phrase du récit, citée textuellement ci-dessus, paraît autoriser cette hypothèse. Si d'autre part on remarque que le Journal de chimie médicale était dirigé par A. Chevallier, dont les citations sont d'ordinaire si mal faites, on ne s'étonnera pas de l'incertitude où il nous laisse sur ce cas d'empoisonnement suivi de mort, dont il eût été intéressant de connaître les détails.

#### 1870. — Deux enfants.

W. Little (1) eut l'occasion d'observer au Southern Hospital de Liverpool deux enfants, le frère et la sœur, Edward R..., âgé de 6 ans et Esther R..., âgée de 3 ans, qui furent admis le 17 mars 1870 dans un état de collapsus extrême accompagné de vomissements et selles abondantes; tous deux éprouvaient dans l'abdomen une vive douleur accrue par la pression et une grande soif, ils avaient la langue sèche et saburrale, les pupilles égales et naturelles. Ils avaient mangé la veille au soir quelques graines de Ricin et avaient été très malades toute la nuit. Un vomitif parut leur apporter un grand soulagement. On leur mit ensuite des sinapismes sur l'épigastre et on leur fit boire de



<sup>(1)</sup> W. LITTLE, Two cases of poisoning by the seeds of Ricinus communis (Medical Times and Gazette, 1870, May 28, p. 581; under the care of Dr Cameron).

l'eau glacée avec de l'eau-de-vie. Les vomissements et les selles devinrent plus rares, les souffrances diminuèrent graduellement.

Le lendemain on leur administra de l'huile de Ricin, le surlendemain ils étaient beaucoup mieux et le quatrième jour ils entraient en convalescence.

L'auteur, rapprochant cette observation de plusieurs cas d'empoisonnements par l'arsenic, remarque que si ces cas s'étaient produits au moment d'une épidémie de choléra, on aurait pu, d'après les symptômes observés, être tenté de les rapporter tous à cette maladie.

#### 1870. — Une personne.

Le D' Rapp (1), aide-major de 2° classe à l'hôpital militaire de Civita-Vecchia, a publié, sans présmbule ni conclusions, l'observation clinique très détaillée d'un militaire qui faillit être victime de son imprudence.

Le nommé Beau, sergent à la 7° compagnie du 1° régiment du génie, voulant se purger, prit, le 10 juillet 1870, à 6 heures du matin, dix-sept graines de Ricin bien mûres et séchées sur pied depuis l'automne de 1869. Vers 9 ou 10 heures du matin, après quelques selles diarrhéiques, il fut pris subitement de pyrosis, de crampes d'estomac et de nausées; un peu plus tard survinrent des vomissements accompagnés d'une diarrhée de plus en plus intense.

Vers 4 heures du soir, apparurent des crampes dans les membres et de l'algidité. A 5 heures et demie, il entra à l'hôpital, pâle, couvert d'une sueur froide, présentant les yeux larmoyants, le pouls très petit, l'intelligence entière, malgré un violent mal de tête, des vertiges et des bourdonnements d'oreilles, souffrant d'une soif ardente, ressentant comme une barre épigastrique angoissante, la voix était voilée, l'adynamie profonde; l'anurie était complète depuis 10 heures du matin;



<sup>(1)</sup> Rapp. Notes sur un cas d'empoisonnement par les semences de Ricin (Rec. de mém. de méd. chir. et pharm. mil., 3° série, XXV, octobre 1870, p. 360-363). Cité dans Gazette des hôpitaux, Paris, 1871, XLIV, p. 365 (et non pas « 93, p. 369 » comme l'indique Stillmark).

les selles, estimées au nombre d'environ cinquante à soixante depuis le début des accidents, offraient le même aspect que dans le choléra.

Grâce à une énergique médication, révulsive à l'extérieur, émolliente et antispasmodique à l'intérieur, les divers symptômes s'amendèrent graduellement.

Le malade entrait en convalescence le 17 juillet et trois jours après, il sortait guéri de l'hôpital.

#### 1870. — Une personne.

Popp (1) eut l'occasion de constater en Égypte l'action énergique des graines de Ricin non encore mûres. Son compagnon en prit six; 2 heures plus tard il éprouva des nausées et des vomissements, auxquels succédèrent ensuite diarrhée, sueurs froides et collapsus; ce fut seulement au bout de trois jours que ces symptômes disparurent complètement.

#### Avant 1871. — Soixante et onze enfants.

A. Chevallier (2) a publié un article assez étendu sur la question qui nous occupe; malheureusement cet article est assez mal fait à divers points de vue: il contient plusieurs graves fautes d'impression, et surtout des renvois insuffisants, erronés ou nuls, qui ont déjà induit en erreur un certain nombre d'auteurs. Stillmark, par exemple, lui a fait des emprunts sans remonter aux sources, et a, sans s'en douter, contribué à propager de nombreuses indications inexactes.

En somme, Chevallier a rapporté six observations d'empoisonnement par les semences de Ricin; quatre d'entre elles sont déjà relatées ici:

<sup>(1)</sup> O. Popp, Ueber die drastichen Eigenschaften der aegypt. Ricinus samen (Arch. Pharm., Bd. 143, 1870, p. 143). — D'après Stillmark.

<sup>(2)</sup> A. CHEVALLIER, De l'empoisonnement déterminé par les émulsions et les tourteaux de semences de Ricin (Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 2°s., XXXV, 1871, p. 400-412).

- 1° (OBS. II). Le cas du serrurier de Lyon (1856) emprunté au Salut public (Chevallier n'indique pas l'année).
- 2° (OBS. III). Le cas de la dame N..., de Montredon (?) dont il n'indique pas la source, et qu'il avait déjà publié sans plus de précision dans son Journal de chimie médicale (1869).
- 3° (Oss. V). Le cas du D' Gaube (qu'il appelle Baude) pour lequel une faute d'impression renvoie à tort au Journ. de chim. méd. (1856), renvoi qui s'applique au cas du serrurier de Lyon. Un deuxième renvoi, au Journ. de pharm. et de chimie est exact, mais n'indique pas l'année.
- 4° (OBS. VI). Le cas du professeur Houzé de l'Aulnoit, dont il estropie le nom en l'appelant « de l'Aulnoy », et dont il rapporte en détail l'observation sans dire où il l'a prise.

Il n'indique pas davantage la source des deux autres cas qu'il signale, sans en donner la date et dont le premier seulement lui est peut-être personnel, quoique rien ne le dise positivement. Voici ces deux cas:

- l° (OBS. I). M. B..., habitant la campagne, avait semé des graines de Ricin. L'opération terminée, une portion de la semence resta dans une soucoupe placée sur un meuble du salon. Le petit garçon de M. B..., âgé de 6 ans, « joua d'abord avec ces semences, qu'il appelait des haricots, puis il en porta une à sa bouche; ayant sans doute trouvé à l'amande une saveur agréable, il la mâcha et l'avala; il en mangea peutêtre une seconde, c'est ce qu'on n'a pas su; bientôt il fut pris de coliques violentes, qui nécessitèrent l'appel immédiat d'un médecin. Ce praticien ayant pu savoir de l'enfant la cause de ses souffrances, lui administra un vomitif qui donna lieu à l'expulsion de la majeure partie du toxique; puis des médicaments calmants donnés à grandes doses firent peu à peu cesser les accidents. »
- 2° (OBS. IV, empruntée sans doute à une publication américaine, peut-être à l'article de W. Lee signalé plus haut). « MM. Beadle et fils, fabricants d'huile à Boston, avaient fait jeter à la porte de leur établissement des graines de Ricin qui, sans doute, étaient altérées et dont ils ne pouvaient tirer un bon parti; des enfants qui jouaient dans la rue aperçurent ces graines qu'ils prirent pour des pistaches; ils s'empressèrent de s'en emparer et d'en faire part à leurs amis: soixante-dix des

pauvres gamins de la Nouvelle-Athènes furent atteints de symptômes d'empoisonnement des plus graves. Grâce à des soins énergiques, après un laps de temps plus ou moins long, presque tous furent sauvés.

Ces deux observations sont un peu trop sommairement rapportées et auraient besoin d'être complétées; ainsi, on ne sait pas positivement si dans le second cas plusieurs enfants sont morts, ce que la dernière phrase laisse vaguement entendre.

# 1872. — Une personne.

L'observation suivante paraît due au D' Constantin Paul (1):

« Il y a deux ans, en 1872, un jeune homme est entré à l'Hôtel-Dieu, atteint d'une affection cholériforme produite par les graines de Ricin dans les circonstances suivantes : un de ses camarades, voulant lui jouer un tour, lui offrit des graines de Ricin en lui disant que ces graines si jolies étaient des amandes d'Amérique agréables à manger. Le jeune homme, confiant, retira la membrane d'enveloppe et mangea ainsi douze graines auxquelles il trouva un gout fade et même un peu âcre. Il ne les eut pas plutôt avalées que son camarade l'avertit du tour qu'il lui avait joué, et qu'il devait s'attendre à être fortement purgé. Le patient n'en dîna pas moins comme à l'ordinaire, mais il fut aussitôt après tourmenté par des vomissements très abondants.....»

L'auteur énumère ensuite avec quelque détail la série des symptômes, déjà signalés dans divers autres cas graves, et qui rappellent de si près le choléra; sans parler du traitement, il termine en disant seulement que la malade guérit après plusieurs jours de repos.

# Avant 1874. — Une personne.

Gaudeffroy, dans sa thèse (2), signale en ces termes un autre cas provenant également des hôpitaux de Paris:

(2) EDMOND GAUDEFFROY, Du Ricin et de l'huile de Ricin, thèse de pharmacie, Paris, 1874, p. 39.



<sup>(1)</sup> TROUSSEAU ET PIDOUX, Traité de thérap. et de mat. méd., 90 éd. revue et augmentée avec la collaboration de M. Constantin Paul, Paris, 1875, I n 877

- « Je tiens de M. Bourgoin, qu'à l'hôpital du Midi, une per-
- « sonne, après l'ingestion de semences de Ricin, fut prise de
- « violents vomissements qui mirent ses jours en danger. »

# 1876. — Trois personnes.

M. le professeur Delcominète, de Nancy, a eu l'occasion d'observer le cas suivant, que je crois inédit :

Au mois de septembre 1876, à Blâmont (Meurthe-et-Moselle), un jeune garçon de 14 ans mangea trois graines d'un Ricin cultivé dans le jardin de la famille; sa sœur, âgée de 12 ans, en mangea deux; leur tante se borna à en mâcher une et la recracha. La nuit, ces trois personnes furent prises de vomissements, et le jeune homme eut en outre une vive diarrhée, avec selles sanguinolentes.

# 1879. — Une personne.

Le D' James Watson (1) rapporte un cas très curieux qui s'est produit à Newchwarg.

Il fut appelé auprès d'un patient qui se croyait mourant du choléra et dont les symptômes étaient assez alarmants pour justifier ses craintes. Il paraissait évident, néanmoins, qu'il subissait les effets d'un poison irritant; l'interrogatoire fit découvrir qu'une heure auparavant, il avait ramassé distraitement une graine de Ricin, en avait mâché et avalé à peu près la moitié. Cinq minutes plus tard, il éprouva une sensation brûlante à la gorge et bientôt dans toute la longueur du tube digestif; quelques minutes après, il fut pris de violents vomissements et d'une diarrhée intense, qui ne tardèrent pas à l'abattre profondément.

Les sinapismes, l'eau-de-vie et la morphine le soulagèrent au bout d'une heure ou deux; mais pendant plusieurs jours

<sup>(1)</sup> James Watson (British medical Journal, 1879, sept. 27, p. 512).

encore, il resta faible, digérant mal et souffrant assez vivement des intestins.

Ce cas est remarquable par la petitesse de la dose qui a produit de si graves symptômes et par la rapidité avec laquelle l'action du poison s'est manifestée sur un homme vigoureux en parfaite santé.

## 1879. - Une personne.

Le D' Lugeol (1), de Bordeaux, put constater encore des symptômes identiques à ceux du choléra sur une femme qui, ayant mangé six graines de Ricin à 3 heures de l'après-midi, fut réveillée dans le courant de la nuit par des vomissements, coliques, etc. Traitée énergiquement par les stimulants diaphorétiques, elle guérit.

#### 1881. — Un enfant.

Le D'O. Langerfeldt (2), croyant qu'aucun cas analogue n'avait encore jamais été constaté ni publié, rapporte en grand détail l'observation clinique d'un petit malade qu'il a eu l'occasion de soigner quelques mois auparavant.

Un enfant de 10 ans, ayant mangé sans les compter un certain nombre de graines de Ricin (de 10 à 30 environ, disait-il), revint un jour de l'école fort souffrant, son état s'aggrava bientôt pendant la nuit; le lendemain, le médecin le trouva dans une situation qui paraissait désespérée, présentant les symptômes du choléra à la période algide. Une médication énergique triompha du mal; au bout de trois jours l'enfant entrait en convalescence et trois jours plus tard il pouvait retourner à l'école.

Plusieurs de ses camarades qui avaient mangé avec lui des graines de Ricin avaient eu également des vomissements, mais



<sup>(1)</sup> LUGEOL (Bordeaux médical, 1879). D'après le Dictionnaire de Dujardin-Beaumetz.

<sup>(2)</sup> OTTO LANGERFELDT, Ein Vergiftungsfall in Folge Genusses der Samenkærner des Ricinusstrauches (Berliner klinische Wochenschrift, 1882, p. 9).

l'auteur ne les ayant pas vus ne donne sur eux aucun détail.

# Avant 1885. - Une personne.

Fonssagrives (1), après avoir signalé les observations de Pécholier, dit avoir vu au Gabon une superpurgation violente se produire dans les mêmes conditions, mais ne donne aucun détail sur son observation.

# 1885-1886. — Quatre personnes (?)

En Amérique, plusieurs cas se sont produits vers cette époque, mais je n'ai pu consulter les journaux qui les ont publiés (2). Peut-être les trois articles cités se rapportent-ils au même fait.

#### 1887. - Seize personnes.

B. Edson (3) eut l'occasion d'observer au mois d'octobre, dans une maison d'éducation, sur 15 enfants de moins de 6 ans et une de leurs gardiennes, un violent empoisonnement par les graines de Ricin. Chaque enfant parut en avoir mangé trois ou quatre; tous furent pris de vomissements violents et d'une grande prostration; les nausées se continuèrent pendant 48 heures et s'arrêtèrent spontanément; diverses médications avaient été vainement essayées pour obtenir plus tôt la guéri-

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

<sup>(2)</sup> H. Foster, Two cases of poisoning with castor beans (Med. Index, Kansas City, 1885, VI, 116).

S. E. EARP, A case of poisoning by castor beans (Cincin. Lancet and clinic, 1885, n. s., XVI, 163).

clinic, 1885, n. s., XVI, 163).

E. H. Bidwell, Poisoning by castor oil bean (Med. News, Phila., 1886 XLIX, 304).

XLIX, 304).
D'après l'Index Catalogue of the Library of the Surgeon general's Office, U.S. Army.

<sup>(3)</sup> Benjamin Edson. Notes on sixteen cases of poisoning by the castor oil bean (Brooklyn Med. Journal, février 1888, I, 131). D'après Stillmark, qui l'a emprunté au Centralblatt für klinische Medicin, 1889, Nr.2, p. 37.

son de ces symptômes. Fait remarquable, il n'y eut pas chez les malades la moindre trace d'action purgative.

#### 1888. — Cinq personnes.

Bellin (1) a pu observer cinq cas d'empoisonnement par le Ricin. Les trois premiers seulement sont relatés par Stillmark.

Dans le premier, une femme de 26 ans mange six à sept graines, en est très melade et guérit en cinq jours.

Une autre guérit en trois jours; le nombre de graines ingérées était pourtant considérable (de vingt à trente).

Une troisième femme, paysanne de 49 ans, meurt au bout de trois jours, après avoir avalé de douze à quinze graines.

Un paysan de 32 ans, ayant pris de cinq à sept graines, présente des phénomènes d'intoxication au bout d'une demi-heure; pas de diarrhée.

Un garçon de 7 ans prend de quinze à vingt graines, commence à vomir un quart d'heure après, et ne présente que des symptômes d'empoisonnement assez peu marqués, suivis d'une prompte guérison.

Outre ces cinq cas, l'auteur rapporte sommairement celui d'un détachement de soldats qui, au cours d'une marche dans le Caucase, firent halte auprès d'une plantation de Ricins dont ils mangèrent des graines. Bientôt apparurent des symptômes d'intoxication qui furent pris pour le choléra et provoquèrent à ce titre des mesures spéciales des autorités.

# 1886-1890. — Onze personnes.

M<sup>me</sup> Wolfson, docteur en médecine, chargée d'une consultation gratuite à Saint-Pétersbourg (2), a eu l'occasion d'observer personnellement onze cas d'empoisonnement, sans compter ceux

<sup>(1)</sup> E.-F. Bellin (Rousshaïa Medizina, Kharkof, 1888; Nr. 32-37). Écrit en russe. — D'après Stillmark et Wolfson.

<sup>(2)</sup> Wolfson (Vratch, XII, 1891. p. 1037-1039). Je dois la traduction de cet article, écrit en russe, à l'obligeance de M. le Dr Frenkel, que j'en remercie bien cordialement. Je me borne à en donner ici un résumé très succinct.

dont elle a entendu parler par ses malades. Elle rapporte en détail les sept principaux, dont deux seulement furent graves : l'issue de l'un de ceux-ci resta ignorée, l'enfant malade ayant été transportée à l'hôpital; les autres personnes, adultes ou enfants, guérirent plus ou moins vite, après avoir présenté des symptômes plus ou moins intenses, toujours des vomissements, jamais de diarrhée.

L'auteur a remarqué, comme cause occasionnelle de ces empoisonnements, le mauvais empaquetage des graines de Ricin; pendant leur transport à travers la ville, les voituriers en semaient en route, et c'est ainsi que les enfants ou les adultes étaient amenés à en manger.

#### 1892. — Une personne.

Enfin, M. Silhol, instituteur à Canet (Hérault), a publié récemment (1) le cas auquel j'ai fait allusion en commençant et qui a été la cause occasionnelle du présent travail.

Il s'agit de sa propre fille, qui, ayant mangé huit à dix graines de Ricin, en fut malade au point qu'on put craindre une issue fatale. Toutefois, elle ne paraît avoir présenté ni algidité, ni cyanose, mais seulement des vomissements incessants, une soif intense, de vives douleurs abdominales et des crampes dans les jambes. La convalescence a duré une semaine.

L'auteur a noté un détail qui présente peut-être quelque intérêt: c'est que les graines avaient été prises le 27 décembre sur des plantes flétries depuis quelque temps par le froid, et dont les semences pouvaient ne pas être entièrement mûres.

A ces nombreux cas d'empoisonnement, presque tous accidentels, j'en pourrais ajouter encore un certain nombre, que j'ai intentionnellement luissés de côté.

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

Les uns sont venus à ma connaissance par des conversations plus ou moins vagues, et paraissent avoir été relativement bénins, tout en ayant ôté aux personnes atteintes (parmi lesquelles se trouvent plusieurs jardiniers) toute envie de renouveler l'essai d'un prétendu purgatif si désagréable.

Dans un deuxième groupe peuvent se classer les empoisonnements accidentels constatés sur des animaux domestiques qui avaient mangé des tourteaux de Ricin, ou auxquels on avait administré un médicament à base de graines de la même plante. Ici les cas de mort sont nombreux et pertent sur des oiseaux de basse-cour, des moutons, des porcs et des chevaux (1).

Enfin, de nombreuses expériences ont été faites, soit sur des animaux, soit même sur des humains, depuis Orfila (1818) jusqu'à Stillmark (1889), et inspirées le plus souvent par l'intention de rechercher le principe défini, purgatif ou vomitif, contenu dans les graines de Ricin. L'exposé de ces expériences et la discussion qu'il eût entraînée ne pouvaient entrer dans le cadre du présent travail. Le mémoire de Stillmark est très documenté sur ce point, mais il n'accorde peut-être pas assez de place à certains travaux publiés en France, et en particulier, il ne mentionne pas les recherches de Samayoa (2), ni celles, plus importantes encore, de Huguet (3), qui ne craignit pas de faire de nombreuses expériences sur lui-même.

# RÉSUMÉ ET CONCLUSION

Si maintenant on jette un coup d'œil d'ensemble sur les empoisonnements relatés ci-dessus, on peut constater que les cas de mort sont heureusement peu nombreux. Si nous éliminons celui de Castelli (1626), qui est peut-être attribuable au Croton Tiglium, celui de la dame N... (1869) et celui des en-



<sup>(1)</sup> Audibert (de Tonelle, près Tarascon). Bull. Soc. royale et cent. d'agriculture, IV, 1843-1844, p. 121. — A. Chevallier, Annales d'hygiène, 1871 (article déjà cité).

<sup>(2)</sup> DOMINGO SAMATOA, Thèse de pharmacie de Paris, 1851. (3) ROBERT HUGUET, Thèse de pharmacie de Paris, 1875.

fants de Boston (1869 ou 1871), qui sont incertains, il nous en reste seulement quatre. Dans ceux de Taylor (1862), d'Houzé de l'Aulnoit (1868) et de Bellin (1888), trois femmes ont succombé après l'ingestion d'une quantité relativement considérable de graines de Ricin (12, 15, 20 graines et plus). Mais le cas le plus frappant est celui de Massaloup (1859), où 3 graines ont suffi pour faire périr un homme vigoureux, dans la force de l'âge; il est vrai que le fait s'est passé en Algérie, et que la chaleur du climat a pu aggraver, dans une certaine mesure, les effets du poison.

Toutefois on a pu remarquer que, dans les nombreux cas non suivis de mort, l'intensité des souffrances ne paraît pas être en rapport constant avec les quantités ingérées : des symptômes graves se sont souvent manifestés chez des sujets qui n'avaient mangé que peu de graines, tandis que d'autres personnes qui en avaient pris davantage ont été moins sérieusement atteintes. La triple observation de Krafft (1864) est particulièrement instructive à cet égard.

Concluons donc, avec tous les savants qui se sont occupés de la question, depuis Rolfinck jusqu'à Stillmark, sans oublier les Français, comme Mialhe, Pécholier et Huguet, que la graine de Ricin constitue un poison dangereux, et ne doit jamais, même à faible dose, être employée comme médicament purgatif.

Un mot encore avant de terminer. On pourra s'étonner de trouver, dans nos Annales, un article aussi médical, aussi toxicologique que celui que je viens d'écrire. « Ce n'est pas, dirat-on, dans une publication botanique qu'il convient d'énumérer des symptômes morbides et des moyens thérapeutiques. Que viennent faire ici, au milieu de nos gracieuses fleurs, les spectacles répugnants que vous évoquez devant nous? Leur place est dans un journal de médecine, où nous nous garderons bien d'aller les chercher! »

Hélas! toute médaille a son revers! Sans sortir de la botanique pure, je pourrais dire que le *Clathrus cancellatus* et le *Chenopodium Vulvaria* ne sont pas bien appétissants. Je pourrais d'autre part dire, avec Tournefort et bien d'autres, que l'étude des plantes comprend deux parties, « cognitio et usus », et qu'il faut en toutes choses se garder de creuser un fossé infranchissable entre la théorie et la pratique. Pauvre botanique médicale! Jadis elle était presque tout en médecine comme en botanique; et maintenant voici que beaucoup de médecins la repoussent comme trop botanique! Faudrait-il que les botanistes la répudiassent comme trop médicale? Je n'insisterai pas sur ce plaidoyer, et je me bornerai à citer une anecdote bien topique, étroitement rattachée à la dernière observation relatée plus haut.

Lorsque M. Silhol, instituteur dans une petite commune rurale, vit sa fille empoisonnée par les graines de Ricin, la première chose qu'il fit fut de consulter tous ses livres de botanique pour y chercher l'explication de cet accident si imprévu pour lui, et l'indication d'un contre-poison qui pût sauver la vie à son enfant, en attendant le médecin, qui pouvait arriver trop tard. Il fut navré de n'y rien trouver! N'est-ce pas là une leçon bien frappante? Ne faut-il pas en conclure que la connaissance des propriétés des plantes ne doit pas être négligée par les botanistes, puisque le public s'adresse à eux en toute confiance pour leur demander des conseils?

C'est cette considération qui m'a encouragé à publier ici le présent article, dans l'espoir que la notion des propriétés toxiques des graines de Ricin sera ainsi propagée d'abord parmi les botanistes, puis par eux dans le grand public qui ne lit pas les journaux de médecine.

## **OBSERVATIONS**

SUR LA

# FLORE DU PLATEAU CENTRAL

PAR

## Octave MEYRAN

Ι

La végétation du Plateau Central de la France est bien connue de nos jours par suite des travaux de Lecoq et Lamotte, Grognot et Carion, Boreau, Le Grand, Bras, Frère Héribaud, Billiet, Lamy de la Chapelle, Jordan de Puyfol, Migout, etc. Mais il ne sera peut-être pas sans intérêt d'étudier de plus près la dispersion géographique de certaines espèces de cette région, qui présentent quelques faits remarquables de dissémination. Nous en donnons plus bas la liste avec les indications phytostatiques qui les concernent; mais auparavant, il nous semble utile de délimiter ce qu'on appelle Plateau Central et de donner quelques renseignements géologiques sur la nature des terrains qui le composent.

II

Pour acquérir une notion exacte de la topographie du Massif Central, il est utile d'avoir sous les yeux la carte géologique de France. On voit alors nettement au centre de notre pays un vaste espace d'une superficie d'environ 80,000 kilomètres carrés, occupé par le terrain primitif (gneiss, granit, schistes micacés) et entouré, sauf à l'est, entre Lyon et la Voulte, d'une bordure jurassique accompagnée sur quelques points de lambeaux houillers et triasiques.

Les dépôts jurassiques, autrefois formés sous la mer qui entourait l'île primitive, ont été soulevés vers le milieu de la période tertiaire, et maintenant sont juxtaposés sans solution de continuité avec cette île primitive. C'est aussi en vertu d'un soulèvement postérieur que les dépôts crétacés se trouvent pareillement juxtaposés aux strates jurassiques situées à la périphérie de notre Massif Central.

Nous n'avons pas à nous occuper de la Flore des époques primaires et secondaires qui, d'après les recherches paléontologiques, était très différente de la Flore actuelle. Mais, sous la réserve des modifications produites successivement par les vicissitudes climatériques et par diverses autres causes, il est permis de considérer celle-ci comme le prolongement de la Flore tertiaire. Or, comme le Massif Central est le plus ancien continent de la France, et qu'il n'a pas éprouvé, comme les Pyrénées et les Alpes, de grandes perturbations dans sa structure, l'étude de sa végétation offre un intérêt de premier ordre sous le rapport chronologique.

Il peut être à bon droit considéré comme le centre de création d'un grand nombre d'espèces actuelles de l'Europe occidentale.

# III

Ces considérations générales posées, nous allons étudier en détail la distribution géographique de quelques espèces spéciales, et nous essayerons ensuite de les prendre comme termes de comparaisons avec les Flores des régions voisines.

Ranunculus hederaceus. — Cette espèce des lieux humides des terrains siliceux, se rencontre dans le Morvan granitique, sur les coteaux du Beaujolais, du Lyonnais, du Pilat, du Vivarais, des Cévennes et de la Montagne-Noire. Elle est commune dans le Plateau Central où elle s'élève jusqu'à 1,000 et 1,200 mètres d'altitude. En dehors de nos limites, on la rencontre dans l'Ouest, les Pyrénées, le nord de l'Espagne et du Portugal, l'ouest de l'Allemagne, la Belgique et la Hollande. Elle est nulle sur les terrains calcaires et manque dans les Vosges, le Jura et les Alpes.

Meconopsis Cambrica. — Espèce du Centre, où elle est relativement abondante dans le Cantal, le Mont-Dore, le Puy-de-Dôme. S'étend dans l'Ouest, dans la Nièvre et le Finistère. Plus près de notre région, on la rencontre dans le Beaujolais, et dans la Loire, aux environs de Saint-Étienne. Elle se trouve aussi dans l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et centrales, le nord de l'Espagne, l'Angleterre et l'Écosse.

Corydallis claviculata. — Espèce du Centre, Puy-de-Dôme, Cantal, Creuse, Lozère, Tarn, Ardèche. Elle s'étend dans l'Ouest, où elle semble être plus fréquente, ainsi que dans le Languedoc. Se trouve dans les Asturies, le Portugal, la Grande-Bretagne, la Norvège occidentale, le Danemark, la Hollande et la Belgique.

Elle affectionne les buissons et les broussailles des terrains siliceux. La plante indiquée sous ce nom par l'abbé Cariot autour de Crémieu est probablement Corydallis lutea.

Arabis cebennensis. — Cette plante est absolument propre au Plateau Central; elle croît dans les fentes et parmi les débris des roches basaltiques, trachytiques ou primitives, dans les lieux frais et humides, entre 800 et 1,500 mètres d'altitude. Elle n'a encore été signalée jusqu'ici que dans quelques localités du Cantal, de la Haute-Loire, de la Lozère, de l'Ardèche (mont Mezenc), de l'Aveyron (Aubrac), et du Gard. Elle manque tout à fait dans le reste de la France et de l'Europe.

Rostan en a signalé dans les Alpes occidentales du Piémont, une variété pedemontana, que Boissier (Syll. 189) a élevée au rang d'espèce; mais elle est localisée dans la station où Cesati, Caruel et les botanistes italiens l'ont récoltée.

Thlaspi virens. — Cette espèce, ainsi que ses formes vulcanorum et arvernense, est particulière au Plateau Central, où elle s'étend sur les pelouses des montagnes, depuis 1,000 mètres, jusque sur les pentes les plus élevées. Elle se rencontre dans le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Ardèche, la Lozère. Nous la trouvons aussi à Pierre-sur-Haute, au Pilat et jusque dans le sud des Cévennes. On a signalé dans les Vosges une forme vogesiacum, qui semble établir la transition entre le Thlaspi virens et le T. silvestre des basses collines du Lyonnais, Forez et Beaujolais.

Viola sudetica. — La synonymie de cette espèce a été fort embrouillée par plusieurs auteurs, qui ont identifié V. sudetica Willd., V. lutea Smith, V. grandiflora Villars. Or, il est utile de noter que les deux dernières appellations ont été appliquées non seulement à la variété à fleurs entièrement jaunes de la Violette des monts Sudètes, mais aussi à la variété à fleurs jaunes de V. calcarata, et à la Violette jaune à grandes fleurs que M. Jordan a nommée V. alpestris.

La Viola sudetica se rencontre abondamment dans toute l'étendue du massif central depuis 1,000 jusqu'à 1,600 mètres d'altitude, sur les terrains granitiques et volcaniques. Elle s'étend depuis le Morvan granitique jusqu'à l'extrémité méridionale des Cévennes, et couvre de ses belles fleurs les prairies de Pierre-sur-Haute, du Pilat, du Mezenc, du Mont-Dore, du Plomb du Cantal, du Puy-Mary, de l'Aubrac, de la Montagne-Noire et des autres montagnes élevées de la France centrale.

Inconnue dans les Pyrénées et dans les Alpes, elle se rencontre dans les Vosges, sur les granits et les porphyres des Ballons de Servance et de Giromagny. Manque dans le reste de l'Europe, sauf dans les monts Sudètes.

Astrocarpus sesamoides. — C'est une espèce montagnarde du Centre qui s'étend dans les Cévennes et les Pyrénées. Elle est commune dans le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Lozère et le Gard.

Une forme voisine, l'Astrocarpus Clusii, manque dans le Plateau Central, mais se trouve dans les plaines et sur les coteaux de l'Ouest, d'où elle s'étend en Espagne et en Portugal, en Corse et en Sardaigne.

Silene ciliata. — Espèce particulière au Plateau Central et surtout aux Pyrénées. Dans le Massif Central, elle se trouve

seulement sur les pentes du Plomb du Cantal. On la retrouve plus abondamment dans les Pyrénées. Mais elle manque dans le reste de l'Europe.

Dianthus silvaticus — Espèce des terrains primitifs et volcaniques où elle habite les bois, les prés, les pâturages des montagnes. Commune dans la chaîne des Monts-Dômes, du Mont-Dore, sur les montagnes de Pierre-sur-Haute, du Pilat, du Forez, du Cantal, de l'Aubrac, du Mezenc, de la Lozère et de la haute Creuse. Exclusivement silicicole, on la retrouve sur les montagnes du Piémont, de la Lombardie, de la Hongrie, du Banat et de la Transsilvanie.

On a souvent confondu à tort, avec le *D. silvaticus*, l'espèce que Chaix a décrite sous le nom de *D. Seguieri*. Celle-ci est calcicole, et propre aux montagnes du Dauphiné méridional et de la Provence septentrionale (environs de Gap, Mont-Genèvre, Embrun, Basses-Alpes, col Longet, Lauzanier, etc.).

Dianthus graniticus. — Nous pouvons faire, à propos de cette espèce, la même remarque que pour la précédente. On peut la considérer comme une forme silicicole, à aire de dispersion limitée, du D. hirtus qui est commun sur les rochers calcaires de la région méridionale. Le D. graniticus, au contraire, est spécial au Plateau Central: Loire, Cantal, Aveyron, Lozère, Ardèche et Gard. Il ne se rencontre ni dans les Vosges, ni dans le Jura, et ne s'étend pas dans les Pyrénées.

Arenaria montana. — Espèce assez rare du Plateau Central, à la Flore duquel elle appartient presque exclusivement. On l'a trouvée dans la Lozère, le Gard et l'Hérault. En dehors de ces régions, elle s'étend dans l'Ouest, les Pyrénées, le nord de l'Espagne et du Portugal, mais elle manque dans le reste de l'Europe.

Ulex europœus. — Espèce du Centre et de l'Ouest. Dans notre région, on la rencontre en différents points de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de l'Ain, où elle paraît moins fréquente. Plus près de nous, on a constaté sa présence dans le Morvan, le Rhône, la Loire, l'Isère, sur les bords du Rhône et sur les terrains argileux et sablonneux de Chambarand, Vaucluse, Drôme et Var.

Cette espèce est assez commune sur le Plateau Central, d'où elle s'étend dans les Pyrénées. Elle manque dans les Alpes françaises et helvétiques, et se retrouve dans le nord de l'Espagne et du Portugal, dans le nord du Piémont et de la Lombardie, en Belgique, en Hollande et dans le nord-ouest de l'Allemagne.

Il est à remarquer que dans notre région lyonnaise, cette plante est assez peu répandue et ne se rencontre qu'à l'état isolé et tout à fait sporadique.

Ulex nanus. — Forme particulière du Centre et de l'Ouest. Assez commune dans les bruyères et pâturages secs du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l'Allier, de la Creuse, de l'Aveyron, du Tarn et du Lot. De même que la précédente, elle couvre en Bretagne de vastes étendues de terrain granitique. Dans notre région, elle se trouve assez disséminée dans la Haute-Saône, le Rhône et la Loire. En dehors de nos limites, elle ne se trouve qu'en Angleterre, en Belgique, dans le nord de l'Espagne et du Portugal. Elle manque dans le reste de l'Europe.

Sarothamnus vulgaris. — Cette plante, si commune dans le Centre et les Cévennes, devient rare dans la plus grande partie des Alpes françaises. En Suisse, elle ne dépasse pas les environs de Genève; on ne la rencontre pas dans les Alpes de Vaud, le Valais, Berne et les Grisons. Elle reparaît pourtant à la descente du Simplon, vers Gondo, et continue dans le Tessin, le Piémont et la Lombardie. N'existe pas dans les Pyrénées. On rencontre encore le Genêt à balais dans les Vosges, le Palatinat rhénan et l'Allemagne; mais il manque en Scandinavie et dans le nord de la Russie. Cette espèce peut donc être considérée comme ayant eu son centre originel dans la partie moyenne de l'Europe, et surtout dans le massif central de la France.

Sarothamnus purgans. — Cette espèce a une aire de dispersion très restreinte. En effet, elle ne dépasse pas le cours du Rhône. Là où elle existe, sur les terrains siliceux, elle est extrêmement abondante et couvre entièrement les régions arides. Reconnaissable de loin à sa teinte glauque et à ses grappes de fleurs d'un beau jaune d'or, elle contribue pour beaucoup à donner une physionomie caractéristique aux pays qu'elle habite.

Depuis le Morvan jusqu'à l'extrémité des Cévennes, à la Montagne-Noire et jusque dans les Pyrénées orientales et centrales, depuis le bord oriental du plateau jusqu'à limite des montagnes de l'Auvergne et du Cantal, elle couvre de grands espaces de terrains incultes. Mais il ne faut pas la chercher ailleurs. Elle est née dans le Plateau Central, ne s'en est pas écartée et ne s'est implantée nulle part ailleurs, où cependant elle aurait pu trouver en beaucoup de lieux des circonstances favorables à son existence.

Genista anglica. — Plante des terrains siliceux du Centre et de l'Ouest, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Rhône, Loire, Ain, Isère, Ardèche, Gard, Hérault. Commun dans le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal, la Creuse, la Lozère, l'Aveyron, le Tarn, ce Genêt épineux manque dans les Vosges, la chaîne du Jura et les Alpes. N'existe pas non plus dans les Pyrénées; mais il s'étend dans le nord de l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Hollande, la Belgique, le Danemark et le nord de l'Allemagne.

Adenocarpus commutatus. — Espèce particulière aux Cévennes du Vivarais, à la Lozère et au Languedoc. Ses stations sont peu nombreuses et assez disjointes. Rare dans la province de Léon (Espagne) et en Sicile. Appartient presque exclusivement à la Flore du Plateau Central, ainsi que l'avait soupçonné Delile, qui l'avait appelée A. cebennensis.

Trifolium hirtum. — Espèce particulière au Plateau Central: Ardèche, Drôme, Vaucluse, Gard, Aude, Tarn; elle s'étend au sud dans les Pyrénées et dans le centre de l'Espagne; se rencontre aussi en quelques points de l'Italie, de l'Istrie, de la Dalmatie, du Monténégro et de la Grèce. Mais elle a son maximum de fréquence dans notre région.

Trifolium patens. — Espèce du Centre et de l'Ouest; Cantal, Lozère, Ardèche et Aveyron. Elle s'étend plus particulièrement dans le Sud-Est: Pyrénées-Orientales, Var et Alpes-Maritimes. Deux stations accidentelles en ont été signalées en Saône-et-Loire et dans l'Isère, près de Vizille. Son extension en Europe est surtout méridionale: Tessin, nord de l'Italie et de l'Espagne, Styrie, Croatie, Dalmatie, Monténégro, Herzégovine.

Vicia orobus. — Abondante sur les montagnes siliceuses du Plateau Central, l'Aubrac, le Cantal, le Mont-Dore, la chaîne des Monts-Dômes. Elle s'étend dans les montagnes du Pilat; au sud, on la rencontre dans l'Hérault et dans les Pyrénées centrales. En dehors de nos limites, Galice espagnole, Grande-Bretagne, Danemark, Norvège méridionale et nord de l'Allemagne.

Hypericum linarifolium. — Espèce silicicole particulière au centre de la France d'où elle a irradié dans l'ouest, puis au sud, dans le Languedoc, le Rouergue et le Quercy, et enfin jusque dans le nord de l'Espagne et du Portugal. De la Vendée et de la Bretagne, elle a envoyé une colonie dans le sud-ouest de l'Angleterre. Elle n'existe nulle part ailleurs en Europe.

Helodes palustris. — Cette jolie petite hypéricacée, assez commune dans le Cantal, l'Allier, la Creuse, l'Aveyron, le Tarn et le Lot, s'étend plus particulièrement dans l'Ouest et dans le bassin parisien. Elle existe, en outre, dans les Vosges et les Pyrénées, le nord de l'Espagne, la Ligurie, l'Allemagne occidentale, la Belgique et la Hollande. Plus près de nous, on la trouve en Saône-et-Loire, dans les marais du Morvan granitique de la Côte-d'Or et dans le Gard.

Sedum elegans (pruinatum). — Espèce qui paraît être originaire du Plateau Central, où elle est abondante. On la rencontre aussi au pied des Vosges dans les environs de Belfort, dans le Doubs, la Haute-Saône, le Jura, le Morvan, le Beaujolais, le Lyonnais, le Forez, le Mont-Pilat et ses environs, l'Ardèche, le Gard, l'Aude et le Tarn. Elle semble s'étendre davantage dans l'Ouest. On a signalé également sa présence dans les environs de Maëstricht, en Hollande.

Sedum hirsutum. — Cet Orpin a son maximum de fréquence sur les rochers volcaniques et primitifs du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. De là il s'étend dans les chaînes granitiques et gneissiques du Forez, à Pierre-sur-Haute, au Mont-Pilat, dans les environs de Tarare, dans l'Allier, etc.; puis dans les montagnes du Vivarais, sur les rochers schisteux de la Lozère, dans les Cévennes du Gard, dans l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn, sur les deux versants de la Montagne-Noire, dans

l'Aude, autour des Corbières et dans les Pyrénées-Orientales. Il est fréquent sur les rochers siliceux des Pyrénées centrales et se rencontre en outre dans le nord de l'Espagne et du Portugal, en Piémont et en Dalmatie.

Mais il est à remarquer qu'il manque dans la partie orientale de l'Europe, et qu'on ne l'a rencontré ni dans les Vosges, ni dans le Jura, ni dans les Alpes françaises et helvétiques.

Umbilicus pendulinus. — Espèce à tempérament franchement méridional, qui affectionne les vieux murs et surtout les fissures des rochers siliceux.

Elle devient de plus en plus abondante dès qu'on descend vers le sud. Rare dans la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire, elle est plus commune dans nos vallées granitiques du Lyonnais et du Forez, et atteint son maximum de fréquence dans les montagnes du Plateau Central. Elle s'étend aussi dans l'Ouest, en envoyant une colonie dans le sud de la Grande-Bretagne, et se retrouve en Espagne, Portugal, Dalmatie, Istrie, Monténégro, Herzégovine, Macédoine et Thrace. Mais il est à remarquer que, abstraction faite de la station anglaise, son extension septentrionale ne dépasse pas la Côte-d'Or.

Saxifraga hypnoides. — Espèce des rochers siliceux du Plateau Central, où elle est assez abondante. Elle s'étend dans tout le Centre jusqu'à l'extrémité méridionale des Cévennes, et dans le Rouergue; dans notre région, elle ne franchit pas à l'est le cours du Rhône. On la rencontre en outre dans les Pyrénées, le nord de l'Espagne et du Portugal, la Bohême et la Transsilvanie. Signalée en Grande-Bretagne, en Belgique et en Hollande, son existence y a été contestée en tant qu'espèce spontanée.

Il est à remarquer que la synonymie de cette espèce prête à confusion, parce que quelques auteurs allemands ont réuni sous le nom de S. hypnoides notre véritable Saxifrage silicicole du Plateau Central et S. sponhemica, espèce calcicole dont les stations disjointes et assez restreintes existent dans le Jura, dans la partie occidentale du centre de l'Allemagne, dans le Luxembourg et la Belgique.

Saxifraga pedatifida. — Cette espèce est tout à fait spéciale au Plateau Central. Elle se rencontre sur les rochers gneissiques et volcaniques du Puy-de-Dôme, de la Lozère, du Cantal, du Gard, de l'Ardèche et de l'Hérault. Son extension la plus méridionale semble être aux sommités du Canigou dans les Pyrénées-Orientales. Elle manque dans le reste de l'Europe.

Angelica pyrenæa. — Pelouses, pâturages des montagnes siliceuses et volcaniques. Caractéristique des terrains granitiques, gneissiques et volcaniques du centre de la France, des Cévennes et des Pyrénées. Se retrouve abondante dans les hautes Vosges, depuis l'extrémité nord de la chaîne jusqu'aux ballons de Servance et de Giromagny. On la retrouve aussi dans le nord de l'Espagne, mais elle manque totalement dans la chaîne jurassique, les Alpes et en général le reste de l'Europe.

Conopodium denudatum. — Commun dans toute la région centrale depuis la zone de la vigne jusqu'au-dessus de celle des sapins. Manque dans les Vosges, le Jura, la Suisse, le Dauphiné, la Savoie, les Basses-Alpes; on en a pourtant signalé une station dans le Var, à Collobrières.

Par contre, le Conopodium s'étend dans l'Ouest, les Pyrénées, la Corse, le Piémont, l'Espagne, le Portugal et la Grande-Bretagne. Son aire de dispersion, est donc franchement occidentale.

Peucedanum gallicum (P. parisiense). — Espèce tout à fait spéciale au Plateau Central où elle est abondante, mais ne dépasse pas l'altitude de 500 mètres. Elle est commune sur les terrains argileux, granitiques, schisteux et d'alluvions anciennes. Elle s'étend dans les bassins de la Loire et de la Seine, mais elle manque dans le reste de l'Europe.

Heracleum Lecokii. — Race locale de l'H. sphondylium, abondante surtout dans le Cantal, la Haute-Loire et l'Ardèche, où elle semble remplacer le type. Elle s'étend en outre dans le Gard, la Lozère, l'Aveyron, le Tarn, et manque dans le reste de l'Europe.

Bunium verticillatum. — Commun dans tout le Centre, l'Ouest et les Pyrénées, dans les prés marécageux et tourbeux des terrains siliceux. Se retrouve dans le nord de l'Espagne et du Portugal, en Italie et en Grande-Bretagne, Belgique et Hollande.

Manque en Allemagne, excepté près d'Aix-la-Chapelle; n'existe ni dans les Vosges, ni dans le Jura français et helvétique, ni en Suisse, ni dans les Alpes.

Galium saxatile. — S'étend abondamment depuis les Vosges jusqu'au nord de l'Espagne, en passant par le Morvan, les Cévennes, le Vivarais, le Plateau Central, où elle est commune, et les Pyrénées. En dehors de ces régions on la retrouve dans les Grisons, la Carniole, la Vénétie, la Moravie, la Bohême, la Transsilvanie, l'Erzgebirge, le Harz, l'Allemagne occidentale. Elle affectionne les rochers, les pâturages et les bois des terrains siliceux et manque dans le Jura et les Alpes françaises, bien que dans ces dernières elle puisse rencontrer des conditions telluriques favorables.

Nous devons ajouter que Lamarck avait donné le nom de G. saxatile, au G. helveticum des Alpes françaises, helvétiques, bavaroises et autrichiennes, et que cette confusion synonymique a conduit quelques auteurs à signaler dans les Alpes le G. saxatile L. qui ne s'y trouve pas en réalité.

Leucanthemum palmatum. — Plante spéciale au massif central, d'où elle s'étend dans le Languedoc et les Pyrénées-Orientales. On la rencontre dans l'Ardèche, le Gard, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Aveyron, la Lozère et le Lot, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Elle manque dans le reste de l'Europe. Son aire de dispersion limitée avait déjà été remarquée par Aug-.P. De Candolle, qui lui avait donné le nom de L. cebenneuse.

Jasonia tuberosa. — Espèce dont le centre de dispersion se trouve dans le Plateau Central. Se rencontre en effet dans les Cévennes du Vivarais, le Languedoc et les Pyrénées-Orientales; on la trouve également dans le nord de l'Espagne et du Portugal. Elle manque dans le reste de l'Europe, sauf dans une localité des Basses-Alpes.

Doronicum austriacum. — Espèce des bois et des bords des ruisseaux des terrains siliceux. Se rencontre dans Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Rhône, Loire, Gard, Hérault, Tarn et Aveyron. Dans le Plateau Central, se trouve dans toutes les monta-

gnes et descend le long du Cher jusqu'à Ahun et Aubusson. Se rencontre aussi dans les Pyrénées-Orientales et centrales, les Asturies, le nord de l'Italie, la Croatie, la Hongrie, la Transsilvanie, l'Autriche et la Bavière. Manque dans les Vosges, la chaîne jurassique et les Alpes.

Senecio artemisifolius. — Plante spéciale à la région centrale. Terrains granitiques du Morvan, du Beaujolais, du Lyonnais, des Cévennes et des Pyrénées. Très abondante dans les lieux incultes et arides, sur les terrains siliceux et principalement granitiques et volcaniques du Plateau Central où elle s'étend depuis la plaine jusqu'au sommet des montagnes. Bien que les terrains à base de silicates alumineux et alcalins soient très répandus dans les Alpes et les Vosges, cette espèce ne s'y rencontre pas, sauf dans le Jura où il en existe une colonie sur les grès de Mont-sous-Vaudrey. En dehors de nos régions, on l'a trouvée dans le nord de l'Espagne, mais elle n'existe nulle part ailleurs dans le reste de l'Europe.

Senecio cacaliaster. — Bois, broussailles des montagnes, depuis 1,000 jusqu'à 1,700 mètres d'altitude, descendant quelquefois le long des cours d'eau jusqu'à 500 mètres. Puy-de-Dôme, Cantal, Lozère, Gard et Creuse. A été signalée au Saint-Rigaud dans le Beaujolais, et dans le Morvan de la Côte-d'Or. En dehors de notre région, se rencontre en Italie, Dalmatie, Croatie, Tyrol et Carinthie.

Senecio leucophy llus. — Plante rare à stations disjointes. On ne l'a encore rencontrée que sur les confins de l'Ardèche et de la Haute-Loire, sur les rochers phonolitiques du Mezenc, et dans quelques localités de la chaîne qui s'étend entre le Canigou et le Puigmal dans les Pyrénées-Orientales. Il est possible que son centre d'origine soit la chaîne pyrénéenne du Roussillon, d'où elle aurait été apportée au Mezenc par les troupeaux transhumants.

Centaurea nigra et C. nemoralis. — Ces deux formes végétales sont très abondantes dans les prairies des terrains siliceux du Centre, des Cévennes, des Pyrénées, des Vosges et de l'Ouest. Mais, tandis que C. nigra est une plante montagnarde, C. ne-

moralis affectionne les coteaux et les plaines, et ne s'élève pas au-dessus de 500 à 600 mètres d'altitude. La C. nemoralis s'étend dans les bassins de la Loire et de la Seine et dans le nord-est de la France. La C. nigra, en dehors de nos limites, se retrouve en Norvège occidentale, Grande-Bretagne, Belgique, Hollande, nord de l'Espagne et du Portugal.

Dans le nord de l'Italie et dans les Alpes autrichiennes, ces deux Centaurées sont remplacées par le C. transalpina et quelques autres formes de C. nigrescens.

Carduus vivariensis. — Espèce rare tout à fait spéciale à la France centrale et méridionale; se rencontre dans l'Ardèche, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Lozère, le Cantal, le Tarn, le Lot et l'Aveyron. Nulle dans le reste de l'Europe.

Wahlenbergia hederacea. — Plante spéciale aux marais tourbeux des terrains siliceux. Vosges, sur le versant lorrain; il est à remarquer qu'elle ne se trouve pas sur le versant alsacien, où pourtant elle trouverait les mêmes conditions d'habitat. Se rencontre dans le Morvan granitique, le Beaujolais, l'Aude, le Tarn, le Gard, l'Aveyron, l'Hérault et les Pyrénées. S'étend dans le Plateau Central depuis Pierre-sur-Haute jusqu'à l'Aubrac, et dans l'Ouest jusqu'en Bretagne et en Normandie. Nord de l'Espagne et du Portugal, Grande-Bretagne, Hollande, Belgique, Allemagne occidentale, Palatinat rhénan. C'est surtout une espèce des tourbières dont la dispersion est sous l'influence de certains accidents géologiques; mais il est à remarquer que cette plante manque dans le Jura et les Alpes, où pourtant les tourbières ne font pas défaut.

Jasione perennis. — Espèce silicicole des lieux incultes. Commune dans les hautes Vosges, la chaîne du Beaujolais, du Pilat, des Cévennes, du Gard et de l'Hérault, ainsi que dans toute l'étendue du Plateau Central jusqu'à l'Aubrac et à la Montagne-Noire, etc., s'étend en outre dans les Pyrénées, le nord de l'Espagne, le Rheinpfalz, le Schwarzwald et l'Allemagne occidentale.

Groupe des Bruyères. — Certaines espèces de ce groupe ont un mode de distribution géographique fort intéressant; elles sont originaires du Plateau Central, d'où elles ont rayonné surtout à l'ouest. Mais comme elles ne se comportent pas toutes de la même manière, il est utile de les étudier chacune en détail.

Erica cinerea. — Plante du Centre avec extension dans le bassin de la Seine, et dans tout l'Ouest, y compris le bassin de la Garonne. Commune d'ailleurs dans tout le Centre, on la retrouve dans la Campine belge, la Hollande, la Norvège méridionale, la Grande-Bretagne, le nord de l'Espagne et du Portugal, et dans la Ligurie, à Sestri di Ponente.

Erica tetralix. — Assez commune dans le Centre, s'étend dans les bassins de la Loire, de la Seine, dans l'Ouest et les Pyrénées. On la retrouve en Belgique, Hollande, nord de l'Allemagne, Danemark, Suède méridionale, Grande-Bretagne, nord de l'Espagne et du Portugal.

Erica vagans (E. decipiens St-Am.). — Moins fréquente que les deux précédentes, cette Bruyère ne se trouve qu'en des points assez éloignés les uns des autres. Elle s'étend dans l'Ouest, le bassin de la Seine, dans les bois de Sénart et de Saint-Léger; le bassin de la Garonne; dans le Puy-de-Dôme, aux environs de Lezoux; dans l'Isère, aux bois de Chambarand et d'Eyzin-Pinet.

On la retrouve dans le nord de l'Espagne et du Portugal, dans l'Angleterre méridionale et occidentale. Son aire de dispersion est la plus occidentale des trois espèces.

Erica scoparia.— Cette Bruyère remonte moins au nord que les précédentes; elle se rencontre surtout dans la Lozère, les Cévennes, le Gard, la Corrèze, le Tarn, le Rouergue, le Vivarais et le Languedoc. Mais elle s'étend à l'ouest, dans la Sologne, la Brenne, le bassin de la Garonne. On la rencontre en outre dans les Alpes-Maritimes, la Corse, l'île d'Elbe, la Sardaigne, la Dalmatie, l'Italie méridionale, l'Espagne et le Portugal.

Il est intéressant de constater que les Bruyères que nous venons d'énumérer atteignent leur maximum de fréquence sur les terrains siliceux du Centre et de l'Ouest, et qu'elles manquent absolument dans les Vosges, le Jura et les Alpes. Mais il est à remarquer qu'une autre espèce, l'Erica carnea, qui n'est point calcifuge comme les précédentes, manque dans le Centre, l'Ouest et les Pyrénées, mais se rencontre assez fréquemment sur les terrains calcaires dans les Alpes-Maritimes, la Savoie, le Valais, l'Italie, l'Autriche, la Bavière, la Dalmatie, la Croatie. Il y a donc un contraste très frappant entre la dispersion orientale de cette espèce et la dispersion occidentale des Bruyères silicicoles.

Digitalis purpurea. — La distribution géographique de cette espèce est fort intéressante. Elle est, comme chacun le sait, excessivement abondante dans nos régions granitiques, dès qu'on atteint l'altitude de 400 mètres. Depuis les Vosges, la Champagne, la Lorraine, elle existe dans toutes les chaînes granitiques qui s'étendent du nord au sud jusqu'aux Pyrénées.

Elle se trouve sur les terrains siliceux du Plateau Central proprement dit: Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Cantal, Lozère, Tarn, Aveyron, Lot; dans les Pyrénées centrales et dans tout l'Ouest, depuis le Nontronais et l'Angoumois, jusqu'en Bretagne et en Normandie. On la retrouve en Corse, Sardaigne, Espagne, Portugal, Belgique, Hollande, Provinces rhénanes, Wurtemberg, Fichtelgebige, Thuringerwald, Harz, Grande-Bretagne, Suède et Norvège.

Manque dans la chaîne jurassique, les Alpes françaises, helvétiques, italiennes, la Bavière méridionale, le Tyrol, Salzburg, Styrie, Carinthie, Hongrie, Transsilvanie, Carniole, Croatie, Slavonie, péninsule turco-hellénique, Russie, Italie et en un mot dans toute la partie sud-est de l'Europe.

En France, le cours du Rhône est un obstacle qu'elle ne franchit pas et qui forme la limite orientale de sa dispersion dans notre région.

Anarrhinum bellidifolium. — Très commun sur tous les terrains siliceux de notre région et du Plateau Central. Morvan granitique de la Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or, Beaujolais, Lyonnais, Forez, Pilat, Vivarais, Cévennes du Gard et de l'Hérault, Rouergue, Montagne-Noire et Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Cantal, Lozère et en général tout le Plateau Central. Il s'étend en outre dans le nord de l'Espagne et du

Portugal, le Piémont et la Lombardie. En dehors de ces régions, il ne se rencontre que dans une seule localité des environs de Genève et dans un petit nombre de stations en Europe, dont la plus septentrionale est sur les bords de la Moselle, aux environs de Trêves.

De ce qui précède, nous pouvons conclure que cette espèce a son centre de dispersion dans le Massif Central, d'où elle a rayonné dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Il est à remarquer qu'elle manque dans les Vosges, le Jura et les Alpes.

Antirrhinum asarinum. — Espèce des Cévennes, du Vivarais et du Languedoc, se rencontre aussi dans la Haute-Loire, la Lozère, le Gard, le Tarn, l'Aveyron, l'Aude et les Pyrénées. Nulle dans le reste de l'Europe.

Scilla lilio-hyacinthus. — Tout à fait spéciale aux régions montagneuses du Plateau Central : Cantal, Aveyron, Tarn, Mont-Dore, Monts-Dômes, Creuse, Allier, Forez. S'étend dans l'Ouest, l'Aude, l'Ariège et les Pyrénées. On la rencontre également dans les Asturies, mais elle manque dans le reste de l'Europe.

Juncus squarrosus. — Cette espèce a une aire de dispersion très remarquable. Son maximum de fréquence se trouve dans les endroits marécageux et tourbeux du Plateau Central, sur les terrains siliceux. De là elle s'étend au sud vers la Montagne-Noire et le Llaurenti, et à l'est dans les Cévennes, le Pilat, le Forez, le Morvan, les Vosges et le Schwarzwald. Mais elle ne pénètre pas dans les montagnes jurassiques et alpines de la France, de la Suisse et du Piémont. En dehors de nos limites, on la rencontre dans le nord de l'Espagne et du Portugal, le nord de la Lombardie, la Bavière, la Belgique, la Hollande, la Suède, la Norvège, la Grande-Bretagne.

Villars avait indiqué cette plante dans l'Isère, près du Villarsde-Lans. Mais cette indication doit être erronée, car Verlot n'a pas retrouvé l'espèce dans l'herbier de Villars. Peut-être faut-il aussi n'admettre que sous réserves, ainsi que l'ont déjà soupçonné Fuss et Neilreich, sa présence au pied du Gothard, aussi bien qu'en Hongrie, Transsilvanie et Croatie. Lycopodium chamæcyparissus. — Cette forme, que l'on peut considérer avec plusieurs auteurs comme une variété à rameaux dressés du L. complanatum de l'Europe et de l'Amérique, ne se trouve dans notre région qu'en quelques stations assez distantes les unes des autres. Elle croît dans les bruyères des terrains siliceux, aux rochers de l'Olme, près Chalmazelle (Loire); à Ussel (Corrèze), à Montgras près Lieutadès, et aux environs de Lacalm (Cantal). Elle devient plus abondante dans les Vosges et dans la Haute-Saône, au Ballon de Giromagny. On la rencontre ensuite dans le duché de Bade, l'Allemagne occidentale, la Hollande, le Danemark, la Suède méridionale et occidentale.

## IV

De l'examen du tableau précédent, il résulte que les cinquante-trois espèces particulières au Plateau Central ne se sont pas dispersées dans les mêmes directions pendant la durée des siècles qui ont suivi leur formation.

On peut, en les examinant sous cet aspect spécial, les répartir en plusieurs groupes qui sont les suivants.

A. — Espèces exclusivement propres au Plateau Central et qui n'ont pas envoyé de colonies ailleurs.

Arabis cebennensis.

Adenocarpus commutatus.

Dianthus silvaticus.

— graniticus.

Heracleum Lecokii. Senecio cacaliaster.

Thlaspi virens.

B. - Espèces du Plateau Central qui ont envoyé des colonies dans les Vosges.

Viola sudetica.

Sarothamnus vulgaris.

Juncus squarrosus.

Lycopodium chamæcyparissus.

C. - Espèces communes au Plateau Central et aux Pyrénées.

Astrocarpus sesamoides.

Silene ciliata.

Sarothamnus purgans.

Trifolium hirtum.

Sedum hirsutum.

Leucanthemum palmatum.

Saxifraga hypnoides.

— pedatifida.

Jasonia tuberosa.

Doronicum austriacum.

Senecio artemisifolius.

Carduus vivariensis.

- leucophyllus.

Antirrhinum asarinum.

D. — Espèces du Plateau Central qui se trouvent et dans les Vosges et dans les Pyrénées.

Angelica pyrenær Galium saxatile. Jasione perennis.

E. — Espèces du Plateau Central qui s'étendent dans l'Ouest.

Corydallis claviculata.

Hypericum linarifolium.

Ulex nanus.

Genista anglica.

Umbilicus pendulinus.

Peucedanum gallicum.

Erica vagans.

— scoparia.

Erica cinerea

F. - Espèces du Plateau Central qui s'étendent dans l'Ouest et les Pyrénées.

Ranunculus hederaceus.

Meconopsis cambrica.

Arenaria montana.

Trifolium patens.
Conopodium denudatum.

Vicia Orobus. Bunium verticillatum.

Erica tetralix.

Digitalis purpures.

Scilla lilio-hyacinthus.

G. — Espèce du Centre et de l'Ouest qui se trouve aussi dans les Vosges.
Sedum elegans.

H. — Espèces communes au Plateau Central, à l'Ouest, aux Vosges et aux Pyrénées.

Ulex europæus. Centaurea nigra. Helodes palustris. Wahlenbergia hederacea.

nemoralis.

Une première observation qu'il convient de faire à l'examen de ces listes, c'est que toutes les plantes qui les composent sont nettement calcifuges. Ce fait n'a rien qui doive nous surprendre d'après ce qu'on sait de la constitution chimique des terrains qui forment le substratum du Plateau Central. Nous verrons plus loin les conséquences qu'il est permis d'en tirer.

v

Afin de mieux faire ressortir le caractère original de la végétation silicicole du Plateau Central, il nous a paru qu'il est utile de jeter, par comparaison, un coup d'œil sur le tapis végétal qui couvre les terrains calcaires jurassiques situés autour de l'îlot primitif. Dans cette série de plantes que nous allons énumérer, un assez grand nombre appartiennent surtout à la Flore méridionale, et se trouvent sur la bordure sud-est, sud et sud-ouest de la région considérée. Nous avons eu soin de les distinguer par un astérisque.

- \*Adonis vernalis.
  Arabis brassiciformis.
  - muralis.
- \* verna.
  \*Sisymbrium Columnæ.
- \*Diplotaxis viminea.

Alyssum montanum.

- \* spinosum.
- macrocarpum.
   Jonthlaspi clypeatum.

Draba aizoidea.

- Kernera saxatilis.
  \* Iberis saxatilis.
- \* Prostii.
- \* panduriformis. Ætheonema saxatile.

Hutchinsia petræa.

- \* Prostii.
- \*Fumana procumbens.

\* — Spachii.
Polygala calcareum.

Alsine glandulosa (Bauhinorum). Arenaria ciliata, var. glandulosa.

- \* aggregata.
- \* controversa.
- \*Linum campanulatum.
  - tenuifolium.
- \* suffruticosum.
- \* narbonense.
- \* limanense.

Althæa hirsuta.

- \* cannabina.
- \*Ruta angustifolia.
- \*Spartium junceum.
- to the billion
- \*Genista hispanica.
- \* scorpia.
- \*Cytisus sessilifolius.
- \* argenteus.
- \*Ononis striata.
- ' -- Columnæ.

- \*Ononis minutissima.
  Anthyllis montana.
- \*Trifolium angustifolium.
  - rubens.
  - montanum.
- \*Dorycnium suffruticosum.
- \* Psoralea bituminosa,

Colutea arborescens.

Astragalus purpureus.

— monspessulanus.

Orobus vernus. Coronilla emerus.

oronina emerus. — minima.

— шиша

Onobrychis supina. Cerasus mahaleb.

Potentilla caulescens.

Cotoneaster tomentosa.

- \*Sedum altissimum.
- \* anopetalum.
- \*Saxifraga pubescens.
- \*Falcaria Rivini.

Buplevrum aristatum.

rotundifolium.

Seseli montanum.

Athamanta cretensis.

Peucedanum alsaticum.

Laserpitium latifolium.

- Nestleri.
  - siler.
  - gallicum.
- \*Lonicera etrusca.
- implexa.

Galium corrudifolium.

- Prostii.
- \*Centranthus calcitrapifolius.
- \* Valeriana tuberosa.

Linosyris vulgaris.

\*Phagnalon sordidum.

Aster amellus.

\*Senecio Gerardi.

- \* Artemisia camphorata.
- \*Leucanthemum graminifolium.

corymbosum.

Inula squarrosa.

- montana.
- bifrons.
- \*Carduncellus mitissimus.
- \* Leuzia conifera.
- \*Catanance cærulea.
- \*Centrophyllum lanatum. Crupina vulgaris.

Serratula nudicaulis.

- \*Xeranthemum inapertum.
- \* cylindraceum.

Leontodon crispus.

- \*Lactuca viminea.
- Crepis albida.
  - pulchra.

Hieracium saxatile.

- amplexicaule.
- Specularia parviflora (hybrida).
- \*Campanula speciosa.
- \* erinus.
- Androsace maxima.
- \*Coris monspeliensis.
- \*Jasminum fruticans. Gentiana ciliata.
- \*Convolvulus cantabricus.

Anchusa italica.

Physalis alkekengi. Digitalis parviflora. Linaria supina.

- \* origanifolia. Erinus alpinus.
- \*Lawandala anicote
- \*Lavandula spicata.

  \* latifolia.
- \*Satureia hortensis.
- \* montana.
- \*Salvia officinalis.
- \*Phlomis herba-venti.
- \*Sideritis romana.

Scutellaria alpina.

- \*Teucrium aureum.
  - montanum.

Globularia vulgaris.

- \* var. coriacea.
  - cordifolia.

Daphne alpina.

- cneorum.

Buxus sempervirens.
\*Aphyllanthes monspeliensis.

Stipa pennata.

Lasiagrostis argentea.

Seslera cærulea.

Kœlera valesiaca.

Asplenium Petrarchæ.

Adiantum capillus Veneris.

Phegopteris calcarea.'

VI

Il ne faudrait pourtant pas croire, d'après ce qui précède, que la Flore du Massif Central ne se compose que des plantes précédemment énumérées. Il y a en outre un certain nombre d'espèces qui sont communes aux montagnes du Massif Central et aux Alpes. Elles sont indiquées dans la liste suivante:

Plantes des montagnes de la France centrale qui existent aussi dans les Alpes.

Celles qui manquent à la Flore du nord de l'Europe sont marquées d'un astérisque.

- \* Pulsatilla alpina.
  - var. sulphurea.
  - vernalis.

Ranunculus aconitifolius.

platanifolius.

Trollius europæus.

- \*Aconitum lycoctonum.
- napellus.

Arabis alpina.

- \* Cardamine alpina (1).
- resedifolia.
- \* Dentaria digitata.
  - pinnata.
- \*Sisymbrium pinnatifidum.
- \*Alyssum alpestre.
- \*Polygala vulgare, var. alpestre. Silene rupestris.

Alsine verna.

- recurva.
- Sagina saxatilis.
- \* Mœhringia muscosa.
- Cerastium alpinum.
  - lanatum.

Hypericum quadrangulum. Geranium silvaticum.

- phæum.
- \*Trifolium alpinum.
- badium.
  - spadiceum.
- \* Potentilla aurea.
- \*Geum montanum.
  - rivale.

Comarum palustre.

Rubus saxatilis.

- idæus.
- \*Rosa alpina.
- \* rubrifolia.

Sanguisorba officinalis.

Alchimilla alpina.

hybrida.

Cotoneaster vulgaris.

Sorbus aria.

chamæmespilus.

Epilobium alpinum.

- origanifolium.
- spicatum.

Circæa alpina.

- intermedia.

Sedum annuum.

- \*Sedum repens.
- atratum.
- \*Sempervirum arachnoideum.
- \* Ribes petræum.
  - alpinum.

Saxifraga aizoon.

- stellaris.
- bryoides.
- cuneifolia.
- exarata.
- rotundifolia.
- androsacea.

Chrysosplenium alternifolium.

- oppositifolium.
- \*Astrantia major.
- \*Buplevrum longifolium.
- \* Meum athamanticum.
- mutellinum.
- \*Chærophyllum hirsutum.
- \*Sambucus racemosa.
- \*Lonicera nigra.
- alpigena.
- \*Galium montanum.
- \* Valeriana tripteris.
- \*Knautia silvatica.
- longifolia.
- \*Cacalia albifrons

Petasites albus.

Erigeron alpinus.

\*Aster alpinus.

\*Doronicum pardalianches.

Arnica montana.

- \*Senecio Fuchsii.
- doronicum.

Gnaphalium silvaticum.

- supinum.
- norvegicum.

Antennaria diœca.

- \* Cirsium erysithales.
- rivulare.
- \*Carduus personatus.
- \*Centaurea montana.
- \*Serratula monticola.

<sup>(1)</sup> Espèce voisine du Cardamine bellidifolia, qui se trouve en Suède et en Norvège. Cependant les botanistes scandinaves considèrent celle-ci comme distincte de notre Cardamine alpina.

- \*Leontodon pyrenaicus. Hypochœris maculata.
- \*Prenanthes purpurea. Sonchus alpinus.
- Plumieri. Crepis succisifolia.
- grandiflora.

Hieracium aurantiacum.

- cæsium.
- lanceolatum.
- spicatum.
- \* vogesiacum.
- \*Hieracium longifolium.
- \* prenanthoideum.
- \* \_ glanduliferum.
- \* piliferum.
- \* Phyteuma hemisphæricum.
- \* orbiculare.
- \* nigrum.
- \* Halleri.
- \*Campanula linifolia.
  - latifolia.

Vaccinium myrtillus.

- uliginosum.
- \_ rubrum (Vitis idæa).

Arctostaphylos officinalis.

Pyrola rotundifolia.

- minor.
- secunda:
- chlorantha.
- uniflora.
- \* Androsace carnea.
- \*Soldanella alpina. Lysimachia nemoralis. Gentiana campestris.
  - verna.
- \* \_ lutea.
- \*Sweertia perennis. Pulmonaria azurea.

Myosotis alpestris.

- \* Digitalis grandiflora.
- \*Veronica urticifolia.
  - montana.
  - officinalis.
    - alpina.
  - saxatilis.

Melampyrum silvaticum.

violaceum (nemorosum).

Pedicularis verticillata.

- foliosa.
- \* comosa.
- \*Tozzia alpina. Bartschia alpina. Euphrasia montana.
- \* alpina.
- \* minima.
- \*Calamintha grandiflora.
- \*Stachys alpinus.

Ajuga pyramidalis.

\* Plantago alpina.

Daphne mezereum.

- \* laureola.
- \*Rumex arifolius.

Polygonum viviparum.

- bistortum.
- \*Thesium alpinum.
- \*Thesium pratense.
- \*Asarum europæum. Empetrum nigrum. Salix Lapponum.
  - arbuscula.

Juniperus alpina.

Listera cordata.

Orchis sambucinus.

- albidus.
- viridis.
- niger.
- \* globosus.
- \*Crocus vernus.
- \*Narcissus poeticus.
- \*Allium victoriale.
  - ursinum.
  - fallax.

Luzula spicata.

- sudetica.
- nivea.

Juncus filiformis.

- alpinus.

Eriophorum vaginatum.

\_\_ alpinum.

Carex pauciflora.

- limosa.
- pilulifera.
- vaginata.
- \*Aira montana.
- \*Agrostis rupestris.

- \* Avena montana
- versicolor.
- \*Festuca nigrescens.
- pilosa.
- spadicea.
- silvatica.

Poa alpina.

silvatica.

Nardus strictus.

Equisetum silvaticum.

Polypodium dryopteris.

phegopteris.

Blechnum boreale.

Botrychium lunatum.

Allosorus crispus.

Lycopodium clavatum.

selago.

alpinum.

Selaginella spinulosa.

# VII

On a vu précédemment que les espèces caractéristiques du Plateau Central sont toutes silicicoles, et nous savons aussi que c'est précisément sur l'îlot primitif qu'elles se montrent avec la plus grande abondance; c'est là qu'est leur maximum de densité relative. Il ne faut point en être surpris, car ainsi qu'il a été dit dans la première partie de ce travail, le Plateau Central a émergé de bonne heure au milieu des mers primitives et a dû se couvrir d'une végétation spéciale qui est restée longtemps isolée, et s'est maintenue pendant toute la durée de la première période géologique. Plus tard, d'autres terres ont surgi du sein des océans et ont été envahies par les végétaux déjà existants; ceux-ci se sont étendus de proche en proche, et se sont peu à peu dispersés en se modifiant suivant les conditions chimiques et climatériques auxquelles ils étaient soumis dans chacun des lieux où ils s'étaient établis.

Si cette hypothèse est fondée, nous pouvons considérer la végétation du Plateau Central comme le reste et le témoin d'une Flore ancestrale dont probablement les types primitifs ont dis-

Au surplus, les végétaux dont le centre de dispersion est le Plateau Central sont en grande majorité herbacés, et n'ont pu laisser, dans les périodes géologiques qui ont succédé à la formation du Massif primitif, de traces fossiles qui permettent de reconnaître leur présence aux premiers âges du monde. C'est seulement à l'époque tertiaire qu'il nous est permis de remonter pour trouver l'origine de la Flore actuelle.

#### VIII

La comparaison de la Flore de l'îlot primitif avec celle des terrains calcaires qui l'entourent dans la plus grande partie de son périmètre, fournit une démonstration décisive de l'influence qu'exerce la composition chimique des roches sur la végétation. Les botanistes qui se sont occupés de cette importante question de phytostatique se sont surtout appliqués à montrer les contrastes existant entre la Flore des Vosges et celle du Jura; entre la Flore des Alpes occidentales et celle des chaînes calcaires cisalpines; entre la Flore des terrains primitifs de la Normandie, de la Bretagne, de la Vendée, du Poitou, et celle des terrains calcaires qui s'étendent à l'est des précédents, depuis Bayeux, Caen, Falaise, Argentan, Alençon, le Mans, la Flèche, jusqu'à Saumur, Poitiers, Niort et Fontenay-le-Comte; entre la Flore des grès verts et celle des calcaires crétacés de la Normandie, du Maine, de la Touraine, du Poitou, du Berry et de la Champagne; entre la Flore du calcaire lacustre de la Beauce et de la Brie, et celle des sables et argiles de la Sologne, de la Brenne et des grès de Fontainebleau.

Toutefois, dans les susdits territoires, et surtout dans ceux qui sont constitués par les formations crétacées et tertiaires, l'observation phytostatique est souvent fort difficile à cause de la succession à petite distance de terrains chimiquement dissemblables. Ces complications ne se présentent pas aussi fréquemment à la périphérie du Massif Central, et en outre nulle part ailleurs le contraste entre la Flore calcicole et la Flore silicicole ne peut être observé sur une aussi grande étendue que le long des zones calcaires qui, à partir du Morvan qu'elles entourent, s'étendent du côté septentrional vers Nevers, Saint-Amand, la Châtre, le Blanc, Montmorillon; puis du côté occidental, vers Nontron, Excideuil, Figeac, Villefranche-de-Rouergue; forment au sud les vastes Causses de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Hérault, du Gard et de l'Ardèche jusqu'à Privas, la Voulte et la montagne de Crussol en face de Valence. Après une interruption entre Saint-Péray et Lyon, la bordure jurassique se continue depuis Saint-Cyr, Saint-Fortunat et Saint-Didier-auMont-d'Or jusqu'à Villefranche et reparaît ensuite vers Mâcon et enfin se prolonge par la côte châlonnaise et la côte bourguignonne.

## IX

Avant d'aller plus loin, nous croyons devoir dire quelques mots sur une étude de M. Beille, intitulée : « Essai sur les zones de végétation du Massif Central de la France » (1), dont les conclusions sont loin d'être d'accord avec les nôtres.

Le travail de M. Beille, d'ailleurs fort intéressant sous le rapport topographique, est accompagné d'une liste de plantes qui, d'après l'auteur, comprend toutes les espèces du Massif Central (2). Or, nous sommes très surpris de n'y pas voir figurer les plantes suivantes, qui sont des plus caractéristiques:

Thlaspi virens.
Meconopsis cambrica.
Ranunculus hederaceus.
Dianthus graniticus.
Arenaria montana.
Genista anglica.
Saxifraga pedatifida.
Carduus vivariensis.

Senecio leucophyllus.
Lycopodium chamæcyparissus.
Trifolium patens.
Sedum elegans.
Bunium verticillatum.
Jasonia tuberosa.
Juncus squarrosus.

D'autre part, l'auteur qui de son aveu ne s'est servi, pour la rédaction de ses tableaux, que de la Géographie botanique de Lecoq et de la Flora von Deutschland, de Garcke, a qualifié certaines espèces d'une façon inexacte, ainsi qu'on peut s'en rendre compte par les exemples suivants: Corydallis claviculata, Lobelia urens, Anarrhinum bellidifolium, Conopodium denudatum, Galeopsis ochroleuca, Endymion nutans, dont l'aire de dispersion est très restreinte dans la partie occidentale de l'Europe, sont considérées par l'auteur comme des espèces ubiquistes.

M. Beille range parmi les plantes alpines et arctiques, Astrocarpus sesamoides, Sarothamnus purgans, que nous savons

(2) Loc. cit. p. 543.

<sup>(1)</sup> Bulletin de la Société des sciences physiques et naturelles de Toulouse, VIII, 1888.

être propres au Massif Central de la France; puis Silene ciliata qui n'existe que dans les Pyrénées et au Plomb du Cantal, et enfin Angelica pyrenæa, qui n'a jamais été vue ailleurs que dans les Pyrénées, le centre de la France et les Vosges.

Il met parmi les plantes méridionales: Adenocarpus commutatus, Papilionacée exclusivement cébennole; Peucedanum gallicum, Ombellifère qui du centre de la France s'étend dans le bassin parisien; Sibthorpia europæa, espèce exclusivement occidentale qui, comme Daboecia polifolia, s'étend de l'Irlande et du sud-ouest de l'Angleterre dans l'ouest de la France de l'Espagne et du Portugal.

Sont indiquées comme subalpines des espèces qui, comme Vicia Orobus, Saxifraga hypnoides, Galium saxatile, n'existent nulle part dans les Alpes et dans les chaînes préalpines.

Nous nous bornons à ces quelques exemples, qui montrent que l'auteur n'a pas eu à sa disposition des documents suffisamment nombreux et exacts relativement à la distribution géographique des plantes du Massif Central. On ne saurait d'ailleurs expliquer autrement l'assertion suivante émise par l'auteur dans ses conclusions : « Nous avons constaté plus haut qu'une

- « seule espèce tout au plus (Arabis cebennensis) avait été si-
- « gnalée jusqu'ici comme propre au Massif Central; toutes nos « espèces alpines et subalpines se retrouvent dans les Alpes,
- « les Pyrénées, les plaines et les hauts sommets de l'Allemagne
- « et de la Silésie » (1).

Cependant, il résulte manifestement des listes que nous avons données plus haut, que sur les 53 plantes caractéristiques du Massif Central, 34 se retrouvent effectivement dans les Pyrénées, mais pas une seule dans les Alpes. Il n'est donc pas exact de dire « qu'une seule plante est spéciale au Massif Central ».

X

Maintenant, si nous voulons discuter l'origine probable de cette Flore, nous rentrons dans le domaine de l'hypothèse.

<sup>(1)</sup> Loc cit., p. 540.

Après les travaux de Osw. Heer, Watson, Forbes, Hooker et Ch. Martins, la plupart des naturalistes admirent que vers le milieu de l'époque pliocène, les plantes des régions septentrionales de l'hémisphère nord s'étendirent peu à peu à travers l'Europe, à la faveur d'un refroidissement climatérique qui produisit d'abondantes condensations aqueuses et par suite de vastes glaciers. La température moyenne de l'Europe, qui était d'environ 17° à l'époque où vivaient les plantes dont nous trouvons les traces dans les tufs de Meximieu, ne fut plus que de 8° à l'époque glaciaire. Les conditions de ce nouveau climat étaient donc très favorables à l'établissement, dans le centre de l'Europe, des végétaux des régions scandinaves, de la Laponie, du Spitzberg, de la Sibérie, de l'Islande et du Groenland.

Lorsque pendant la durée de l'époque quaternaire le climat se réchauffa, les plantes boréales disparurent dans les plaines et les basses montagnes, mais elles persistèrent sur les parties élevées des massifs montagneux, et particulièrement dans la chaîne des Alpes qui avait été soulevée pendant l'époque miocène.

Cependant, après un examen plus attentif, on s'aperçut qu'on n'avait pas le droit d'affirmer que toutes les plantes alpines sont originaires des régions septentrionales de notre hémisphère, car on a constaté que sur 693 espèces végétales qui vivent actuellement dans les Alpes occidentales, centrales et orientales, 230 seulement existent dans le nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique.

D'où sont venues les 463 autres? Il fut un temps où on n'aurait pas été embarrassé de répondre à cette question, lorsqu'on plaçait le berceau de l'Homme et des espèces animales dans le Paradis terrestre qui, suivant la tradition, était situé au centre de l'Asie.

Mais, à présent, il n'en va plus de même. D'ailleurs, quand on examine la végétation du centre et du sud de l'Afrique et de l'Amérique, celle de l'Océanie, on s'aperçoit que chacune d'elles a un caractère si particulier que personne, aujourd'hui, n'aurait l'idée d'un centre unique de création pour les espèces végétales. Par suite des progrès de la Géographie botanique, on est au contraire invinciblement amené à admettre la multiplicité de ces centres de création.

Déjà en 1858, dans ses Études sur la Géographie botanique

de l'Europe, (t. IX, 446), Lecoq disait: « Nous pouvons supposer qu'une partie du tapis végétal qui recouvre actuellement le Massif Central est un reste de la végétation tertiaire plus ou moins modifiée ». Lecoq estimait que, à part quelques espèces en très petit nombre qui n'ont pas encore été trouvées ailleurs, les plantes du Massif Central sont des colonies venues des Pyrénées, des contrées circumméditerranéennes, des Alpes, du nord et surtout du nord-est de l'Europe, et enfin, pour une très minime part, de l'ouest et du sud-ouest de la France. « En résumé, dit Lecoq, nous regardons le Plateau Central de la France comme colonisé et nous ne le considérons nullement comme un centre de création, mais comme le point de jonction des aires de plusieurs centres ».

On a vu plus haut que le nombre des espèces végétales exclusivement propres au Massif Central, à son prolongement cébennol, ainsi qu'à la bordure jurassique qui l'entoure au sud, est beaucoup plus grand que ne le croyait Lecoq. Par conséquent, on peut déjà tenir pour certain que cette partie du territoire français a été un centre de création végétale.

Ce centre de création a même été, suivant nous, beaucoup plus important qu'on ne serait porté à le croire. En effet, nous n'hésitons pas à soutenir que la plupart des plantes communes aux Pyrénées et au Massif Central sont nées d'abord sur l'île primitive du centre de la France, où d'ailleurs elles présentent encore une plus grande densité relative. Ce dernier fait est incontestable en ce qui concerne Ranunculus hederaceus, Sarothamnus purgans, Trifolium hirtum, Saxifraga hypnoides, Galium saxatile, Leucanthemum palmatum, Doronicum austriacum, Jasonia tuberosa, Carduus vivariensis, Jasione perennis, Digitalis purpurea, Erica cinerea, E. vagans, E. tetralix, E. scoparia. Il est impossible de se refuser à admettre que ces espèces, toutes cantonnées dans la partie occidentale de l'Europe, sont nées d'abord dans l'île centrale de la France d'ou elles ont rayonné à l'ouest, au nord, au sud et jusqu'en Espagne et en Portugal, Il est d'ailleurs surprenant qu'elles n'aient jamais envoyé des colonies dans les Alpes où elles auraient pu trouver des terrains chimiquement pareils à ceux sur lesquels elles croissent dans le centre et la sud de la France. A cet égard, la localisation occidentale des quatre Bruyères ci dessus énumérées est particulièrement digne d'attention à cause du contraste

qu'elle forme avec l'existence dans les Alpes centrales et orientales de l'*Erica carnea*, Bruyère calcicole.

Quant aux espèces qui, comme Ulex europœus, Vicia Orobus, Helodes palustris, Angelica pyrenæa, Conopodium denudatum, Bunium verticillatum, Senecio artemisifolius, Centaurea nigra, Wahlenbergia hederacea, Scilla lilio-hyacinthus, etc., sont presque également répandues dans le Massif Central et dans la région pyrénéenne, il y a lieu de croire qu'elles ont fait leur première apparition dans l'île centrale et ont ensuite pénétré dans la chaîne pyrénéenne dont l'émersion est postérieure à l'époque carbonifère. Il est bien entendu qu'il n'est pas question actuellement des sommités de la chaîne des Puys-de-Dôme, du Mont-d'Or, du Mezenc, du Cantal et de l'Aubrac, dont le relief a été produit par les éruptions volcaniques de la fin de l'époque tertiaire. Leur exhaussement ne mérite considération que pour ce qui concerne les plantes alpines. C'est sous ce rapport seulement que Lecoq a pu dire (IX, p. 456) que les sommets des Pyrénées et des Alpes sont plus anciens que les montagnes du Massif Central.

Cette réserve faite, on peut affirmer que l'ossature de l'île primitive de la France centrale est antérieure à celle des chaînes pyrénéennes et alpines, et que, par conséquent, les plantes ci-dessus énumérées et qui, d'ailleurs, ne sont pas des espèces alpines, sont probablement originaires du Massif Central.

Parmi les plantes communes à ce Massif et aux Pyrénées, il en est trois qui semblent avoir dû émigrer des Pyrénées où est leur maximum de fréquence. Ce sont Meconopsis Cambrica, Silene ciliata dont une colonie s'est établie au Plomb du Cantal, et enfin Senecio leucophy llus dont il n'existe qu'une station dans le Massif Central sur le versant méridional du Mezenc.

On peut admettre avec Lecoq que la plupart des plantes qui habitent les sommités du Massif Central sont venues des Alpes. Cependant, nous sommes porté à croire que plusieurs espèces de la région subalpine qui ont, dans la chaîne des Alpes, une distribution irrégulière et sporadique, sont au contraire originaires du Massif Central. Telles sont Sisymbrium pinnatifidum, Trifolium alpinum, Sempervivum arachnoideum, Ribes petræum, Meum athamanticum, Valeriana tripteris, Cirsium rivulare, C. erysithales, Sonchus Plumieri.

Plus nombreuses et plus fortes sont les probabilités qui nous

portent à considérer l'île primitive de la France comme le centre de création des espèces silicicoles des plaines et des collines de l'Europe. Nulle part ces espèces ne sont aussi communes sur de grandes étendues que dans notre île centrale. Lorsque, à partir de cette sorte de foyer, on examine leur irradiation, on reconnaît sans peine qu'elles se raréfient au nord de la Belgique, dans la Hollande et dans l'Allemagne, et d'une manière plus manifeste encore en Suisse, en Bavière, dans les Etats autrichiens et en Italie.

Il serait trop long de donner l'émunération complète de ces plantes autochthones de l'île primitive. Nous nous bornons à citer les suivantes bien connues de tous les botanistes de l'Europe occidentale: Nasturtium pyrenaicum, Sinapis cheiranthus, Teesdalia nudicaulis, Radiola linoides, Spergularia segetalis, Spergula pentandra, Mænchia erecta, Hypericum humifusum et H. pulchrum, Trifolium arvense, Vicia lathyroides, Ornithopus perpusillus, Montia rivularis, Tilia muscosa, Trapa natans, Corrigiola littoralis, Illecebrum verticillatum, Scleranthus perennis, Filago minima et gallica, Arnoseris pusilla, Centunculus minimus, Plantago carinata, Mibora verna, Aira canescens, caryophylla et aggregata Nardurus distichus (N. Lachenalii).

Comme on le voit, les enseignements de la Statistique végétale et ceux de la Géologie nous ont conduit à considérer le Massif Central de la France, non comme « un carrefour où, suivant Lecoq, se sont réunis des émigrants venus de tous les côtés » mais bien comme un des centres les plus importants de création des espèces végétales. Le but de la présente étude a été précisément de déterminer, autant qu'il est possible, la part de l'élément indigène et celle des apports venus de divers côtés.

# NOTE

SUR LE

# SCLERANTHUS INTERMEDIUS SCHUR

PAR

# Le Docteur F.-X. GILLOT

Le genre Scleranthus ne renferme qu'un petit nombre d'espèces, mais celles-ci sont très variables, comme j'ai cherché à le démontrer dans une étude antérieure (D' Gillot et abbé H. Coste, Note sur diff. espèces de Scleranthus de la Flore française, in Bull. Soc. bot. France, XXXVIII (1891), sess. extraord. à Collioure, p. cxiv), et affectent un certain nombre de formes dont dont quelques-unes ont reçu des noms spécifiques distincts. Je désire appeler l'attention sur l'une d'elles, qui se rencontre exclusivement dans les localités sablonneuses des terrains siliceux, principalement granitiques, où les Scleranthus annuus L. et S. perennis L. croissent ensemble, et qui paraît tenir le milieu entre ces deux espèces, à tel point qu'elle fait immédiatement penser à l'hybridité possible.

J'ai observé ces formes intermédiaires aux environs d'Autun (Saône-et-Loire), sur les terrains sablonneux de la voie ferrée près d'Étang-sur-Arroux (5 juillet), et de Dracy-Saint-Loup (6 juin 1894); ces talus sont exclusivement formés par des roches granitiques, et le sable qui en résulte est riche en feldspaths et en quartz. M. l'abbé H. Bourdot, professeur à l'externat Saint-Michel à Moulins-sur-Allier, m'a envoyé de nombreux spécimens de ce même Scleranthus récoltés par lui dans les champs sablonneux (alluvions quaternaires) de Panloup, commune d'Yzeure (5-17 juin), de Bressolles (28 juin) et de Trévol (2 juillet) près de Moulins (Allier), en même temps que les deux espè-

ces typiques dont ils se distinguent, sur le vif à première vue, par un port et un aspect tout spécial (1).

Nous sommes portés, M. Bourdot et moi, à considérer ce Scleranthus comme hybride d'annuus et de perennis pour les raisons suivantes:

1º Il croît toujours en société, ou plutôt en mélange, avec les Scl. annus et perennis, et seulement là où ces deux espèces se trouvent ensemble ou du moins très rapprochées.

2º Les caractères sont intermédiaires entre ceux des deux espèces; il a surtout le port de S. perennis et la fleur de S. annuus. Mais, en outre, ses caractères sont très variables, et on trouve de nombreuses formes de transition, plus rapprochées tantôt de l'une, tantôt de l'autre espèce.

3° D'après les observations de M. l'abbé Bourdot, le fruit avorte fréquemment. Un grand nombre de calices fructifères sont ridés, moins fermes et moins épais que dans les espèces normales. L'ovule paraît peu développé et ne remplit pas autant la cavité ovarienne. On trouve cependant des graines bien conformées; mais les fruits mûrs sont moins caducs que dans S. annus.

Toutes réserves faites cependant sur son origine hybride, je crois pouvoir identifier ce Scleranthus avec le S. intermedius (Kittel) Schur, Enum pl. Transylv., p. 224 (S. arenarius Schur, herb. Transylv.), surtout après avoir vu dans le riche herbier de M. Burnat, à Nant-sur-Vevey, le 7 août 1894 (2), un S. intermedius, d'origine hongroise, récolté et déterminé par Holuby, et qui m'a paru conforme à la plante du centre de la France.

D'après Schur, le S. intermedius serait en effet intermédiaire entre S. perennis et S. annuus. Il a du premier le port, la racine pérennante, les tiges nombreuses, étalées, les feuilles denses, mais plus allongées, plus vertes; du second, les fleurs,

(1) Grâce à l'obligeance de M. l'abbé H. Bourdot, j'ai pu me procurer le Scleranthus intermedius en quantité suffisante, pour le distribuer en parts bien échantillonnées, et comparativement avec les S. annus et perennis de la même loc lité, dans les Exsiccata de la Societé pour l'étude de la Flore franco-helvétique pour 1894.

(2) C'est pendant les trop courts instants que nous avons passés au châlet de Nant-sur-Vevey pendant la session extraordinaire de la Société botanique de France en Suisse, que j'ai pu faire cette vérification. Je ne puis laisser passer cette occasion de témoigner toute ma gratitude personnelle à notre savant et distingué collègue M. E. Burnat, pour la réception aussi cordiale que généreuse dont il nous a honoré, et pour son aimable empressement à nous laisser examiner les richesses de son splendide herbier.

mais plus ou moins fermées à la fin de la floraison. Il croît dans les prairies sablonneuses.

La description sommaire de Schur, et la synonymie qu'il cite avec doute (An. S. intermedius Bænningh.? etc., etc.) prouvent que cet auteur n'était pas édifié sur son compte, et paraît avoir soupçonné sa nature hybride, sans l'affirmer en termes positifs (1).

Les nombreux spécimens que j'ai examinés, soit des environs d'Autun, soit de ceux de Moulins, sont quelque peu différents entre eux, et cette variabilité même me paraît fournir une présomption d'hybridité, les uns se rapprochant davantage de S. annus, les autres de S. perennis, bien qu'en général ce soit avec celui-ci qu'ils ont le plus de ressemblance.

Il est assez malaisé de donner une description bien nette de S. intermedius; il est plus facile de le faire connaître par comparaison avec les deux espèces communes. La racine est forte, les tiges nombreuses, étalées, plus ou moins ascendantes, parfois accompagnées de rameaux stériles à feuilles serrées, présentant le port de S. perennis. Les feuilles sont très variables, tantôt plus courtes, tantôt plus longues que les entrenœuds, plus rapprochées à la base des tiges, d'un vert terne ou glaucescent. L'inflorescence est composée de cymes dichotomes, mais irrégulières, et plus denses que dans S. perennis, plus lâches que dans S. annuus, souvent espacées le long des tiges en petits paquets axillaires également comme dans S. annuus, dont les fleurs sont souvent agrégées en glomérules ou fasciculées (S. fasciculatus, Gillot et Coste, loc. cit.). Les bractées égalent à peu près les fleurs, tandis qu'elles sont plus courtes dans S. perennis, et ordinairement plus longues dans S. annuus. Les sépales sont verts à bordure blanche très apparente, mais de moitié plus étroite que dans S. perennis, à sommet subaigu

<sup>(1)</sup> Voici du reste le texte de Schur, que je crois devoir reproduire intégralement: Enum. pl. Trans. (Vienne, 1866), p. 224, n° 1354: S. intermedius (Kittel) Schur, Sert. n° 1046. — Medium tenet inter S. annuum et perennem sed distinguitur. Radice perenni multicipite, caudiculis numerosis procumbentibus densifoliis, 3-6 poll.; foliis longissimis mollibus viridibus; glomerulis paucifloris; floribus fructiferis clausis. Habitu et structura S. perenni, floribus S. annui similibus (S. arenarius Schur, herb. Trans.). An S. intermedius Bænningh. ap. Rchb. exc., n° 3653 \$. S. perennis annuralis Schur. Sert. n° 1050. S. perennis fallax Bænningh. Prodr. 129. S. fastigiatus Hochst. bot. Zeit.). — Auf sandigen Wiesen am Altfluss bei Talmats; am Barenbach bei Heltau; Heuwiesen bei Klausenburg. Jul. Aug.

et légèrement incliné en dedans, et non acuminé comme dans S. annuus. La longueur des feuilles est très variable, ainsi que la teinte générale de la plante, d'un vert moins clair que dans S. annuus, et couverte d'une pubescence fine et courte à la face interne des rameaux.

La plante m'a paru annuelle dans les conditions où je l'ai observée personnellement, mais la racine, relativement robuste, émet à son collet des tiges nombreuses inégalement développées, et il ne serait pas étonnant qu'elle pût avoir une durée biennale ou pseudo-pérennante. Ce caractère biologique a du reste perdu de sa valeur depuis qu'il est prouvé que le S. biennis Reuter n'est qu'une simple forme stationnelle de S. annuus L. (cf. Ch. Royer, Fl. de la Côte-d'Or, p. 146).

Sur les calices à maturité, les sépales restent plus ou moins ouverts, tandis que Schur attribue à son S. intermedius des calices fermés (floribus fructiferis clausis); mais j'ai déjà signalé plus haut que dans notre plante les sépales ont leur sommet légèrement recourbé en dedans, à tendance convergente, bien moins étalés que dans S. annuus, dont cependant la fleur se rapproche bien davantage. M. Bourdot a fait de son côté des observations analogues et conclu que « le seul caractère qui permette de distinguer sûrement ces intermédiaires réside dans la fleur. » Les calices fructifères restent ouverts après la floraison; à l'anthèse, ils s'ouvrent un peu plus que dans S. perennis, un peu moins que dans S. annuus; l'amplitude des mouvements réalise encore ici l'intermédiaire. Les sépales sont d'un vert terne pâle, cendré ou légèrement glauque, à bande dorsale verte jusqu'au sommet, entourée d'une bordure blanche très nette, égalant à peu près la moitié de la partie verte, tandis que dans S. annuus, les sépales sont d'un beau vert et à bordure très étroite, à peine distincte, et que dans S. perennis la bordure blanche est au moins égale à la partie verte dorsale, qui s'arrête même au-dessous du sommet blanc et largement obtus.

Dans le S. intermedius, la durée de la floraison est plus longue que dans ses deux congénères, moins avancée que dans S. annuus, plus précoce que dans S. perennis. M. Bourdot, qui a eu l'obligeance de rechercher cette plante dans les champs sablonneux d'Yzeure, entre Panloup et Chanvallier, et d'en récolter un certain nombre d'exemplaires encore en fleurs au

21 décembre, a remarqué qu'à cette date le S. annuus était complètement desséché ou fort rare, tandis que le S. perennis était encore assez commun, et les quelques pieds de S. intermedius, qui persistaient également, se rapprochaient davantage de cette dernière espèce, tandis que les formes plus affines à S. annuus avaient disparu.

Cette dernière considération permet déjà de supposer que, dans l'hypothèse de l'hybridation, c'est le S. annuus qui représenterait la plante mère fécondée par le pollen de S. perennis. Ainsi s'expliquerait la plus grande somme de ressemblance de l'hybride avec S. perennis, l'influence paternelle étant généralement considérée comme dominante. Et en outre, cette circonstance que le S. intermedius croît toujours en mélange plus intime avec S. annuus qu'avec S. perennis; souvent des pieds de S. annuus et de S. intermedius sont entrelacés de telle sorte qu'on ne peut arracher l'un sans l'autre, comme si les deux plantes étaient issues de graines provenant d'un même semis. Enfin, M. Bourdot a trouvé à deux reprises un pied de S. intermedius mêlé à S. annuus, dans des champs où S. perennis manquait; il se rencontrait toutefois dans les champs voisins.

Si l'hybridité de S. intermedius était définitivement démontrée, ce serait, d'après la nomenclature des hybrides de Schiede, un S. perenni-annuus, ou mieux, d'après une notation plus facile à saisir, un S. annuus × perennis. L'influence des parents étant toutefois difficile à apprécier, il me paraît préférable de maintenir le nom de S. intermedius, sous lequel on peut classer toutes les variations constatées.

Si au contraire de nouvelles observations ne confirmaient pas l'hypothèse de l'origine hybride de cette Gnavelle, il faudrait alors la rattacher en variété ou sous-espèce de transition à S. perennis. Celui-ci présente en effet des formes assez nombreuses, et j'avais cru tout d'abord pouvoir rapporter le Scleranthus d'Autun et de Moulins à l'une d'elles, S. perennis β fallax Bænningh. Mais d'après la description même de Bænninghausen, cette variété ne paraît être qu'une forme stationnelle des lieux humides, à tiges et feuilles molles, allongées et à inflorescence lâche, de S. perennis L. (1).

 <sup>(1)</sup> Voici la courte note de Bœnninghausen, Prodr. fl. Monast., p. 123 :
 Locis humidiusculis occurit hujus (S. perennis) varietas β habitum S. annui

On peut ainsi résumer la diagnose de ce Scleranthus, mal connu en France, et qui se retrouvera sans doute dans de nombreuses localités, où il a été jusqu'à présent confondu avec les autres espèces:

S. intermedius (Kittel) Schur, En. pl. Trans., p. 224 (S. annuus x perennis?). Racine annuelle, bisannuelle ou pseudopérennante; tiges nombreuses de 5-15 centimètres, étalées puis ascendantes, à pubescence courte et rude, surtout à la face interne des rameaux; feuilles linéaires d'un vert terne; fleurs en cymes dichotomes et en glomérules axillaires; bractées égalant les fleurs; calice ouvert après la floraison, mais à sépales plus ou moins connivents; ceux-ci d'un vert pâle, à bordures latérales blanches égalant en largeur environ la moitié de la partie dorsale verte et prolongée jusqu'au sommet, subaigu et légèrement recourbé en dedans. - Juin-août. - Champs sablonneux, bords des routes des terrains granitiques. Hab. France: Allier: environs de Moulins, champs sablonneux de Panloup, Yzeure, Bressolles, Trévol (H. Bourdot); Saône-et-Loire : environs d'Autun, Étang-sur-Arroux, Dracy-Saint-Loup (Gillot). Autriche : signalé dans plusieurs localités de Transylvanie, Talmats, Heltau, Klausenburg (Schur), et de Hongrie (Holuby).

mentitus, foliis oppositis non fasciculatis, floribus remotis, caulibus diffusis, flaccidis, essentialiter vero ab hoc nullo modo diversus. » C'est dans la riche bibliothèque botanique de M. de Candolle, à Genève, et grâce à l'extrême obligeance de M. Casimir de Candolle, qui en ouvre si libéralement l'accès aux botanistes, que j'ai pu collationner le texte de cet ouvrage rare.

# FLORULE ADVENTIVE

DES

# SAULES TÊTARDS

DE LA RÉGION LYONNAISE

PAR

# Le Dr Ant. MAGNIN

On sait combien sont encore discutées certaines causes de dissémination des plantes, notamment le rôle des oiseaux et du vent.

L'examen de la végétation qui s'établit assez fréquemment sur les têtes de Saules peut apporter quelques lumières sur ce sujet. Les Saules étêtés ou têtards, appartenant le plus souvent au Salix alba, ordinairement cultivé de cette façon dans la région lyonnaise et dans une grande partie de l'Europe, possèdent, sur la partie plus ou moins excavée du sommet de leur tronc, une florule que tout botaniste a certainement remarquée au moins en passant, et qui comprend un certain nombre de plantes, herbes, arbrisseaux et arbres à fruits charnus trop lourds pour avoir pu y arriver autrement que portés par des oiseaux ou d'autres animaux, et une série de plantes dont l'organisation de la graine ou du fruit (légèreté, ailes, aigrettes, etc.) facilite leur transport par le vent. D'autre part, le mode de végétation de ces plantes dans ce milieu insolite, les rapports de leurs racines avec les tissus des Saules qui les portent, le développement considérable que certaines espèces arborescentes

Digitized by Google

peuvent y prendre, etc., sont autant de questions intéressantes pour le physiologiste.

J'avais déjà fait quelques observations sur ce sujet, lorsque les publications de Lœw et Bolle en Allemagne (1), de Willis et Burkill en Écosse (2), habilement résumées dans la Revue scientifique (3), me sont tombées sous les yeux.

J'ai alors profité d'une série d'excursions entreprises pendant les vacances dernières (août-septembre 1894), aux environs de Beynost, dans la Dombes, la Bresse, le Bugey, le Bas-Dauphiné, les environs de Grenoble, l'Oisans, la Savoie, pour rechercher quels étaient les éléments constitutifs de la florule développée sur les Saules tétards de notre région et si elle possédait les mêmes caractères, au point de vue des causes probables de dissémination et des particularités de végétation dues à l'épiphytisme, que ceux observés en Allemagne et en Écosse.

### I. — Statistique.

1º Environs de Beynost (4). — Dans la plaine alluviale, qui s'étend à l'est de Lyon, entre le Rhône et la falaise du plateau de la Dombes, on rencontre d'assez nombreux Saules tétards, sur le bord des chemins, le long des haies, sur les rives ou dans les îles du Rhône et principalement sur les berges de la Sereine; ces Saules (Salix alba, dont le tronc a 2 mètres de hauteur environ), possèdent une flore adventice un peu différente dans chacune de ces stations.

A. La rivière la Sereine serpente à travers des prairies naturelles et, plus rarement, des champs cultivés; les bois sont assez éloignés, mais de nombreuses haies séparent les champs ou bordent les chemins voisins; les berges de la rivière, élevées au-dessus des terres, sont garnies de Saules, Peupliers,



<sup>(1)</sup> Lœw E. Anfänge epiphytischer Lebenweise bei Gefässpflanzen Norddeutschlands. (Verhandl. d. bot. Ver. d. prov. Brandenburg, t. XXXIII, 1891, p. 63-71; Berlin, 1892.)
(2) WILLIS, J.-C. et BURKILL, I.-H. Observations on the Flora of the

Pollard Willows near Cambridge. (Proceed. of the Cambridge philosoph. Society, t. VIII, part. 2, 15 mai 1893, p. 82-91.)

(3) Revue scientifique, 14 juillet 1894, p. 59-60.

(4) Département de l'Ain, à 15 kilomètres à l'est de Lyon : altitude

<sup>180</sup> mètres.

Vernes, Acacias, destinés à les protéger contre l'érosion par l'eau; sur les têtes de Saules on remarque de nombreux buissons de Ribes Uva crispa, Lonicera Xylosteum, Solanum Dulcamara et de belles touffes de Galeopsis Tetrahit; un Saule portait un Rhamnus cathartica de 2 m. 50 cent. de hauteur; un autre, un pied de Rosier (R. canina?); en somme, sur 49 Saules examinés, on a noté 17 espèces différentes, représentées par 71 individus, dans l'ordre de fréquence suivant:

Solanum Dulcamara, 18 individus. Lonicera Xylosteum, 13 individus. Ribes Uva-crispa, 15 — Galeopsis Tetrahit, 12 —

Geranium sp., Graminée sp. (1), Juglans regia, Rhamnus cathartica, Rosa sp., Sonchus sp., Lactuca Scariola, Humulus Lupulus, Urtica diœca, Sambucus nigra (jeune), Artemisia vulgaris, Chelidonium majus, chacune une fois.

Les Houblons, ainsi que le Lierre, s'observent fréquemment sur les Saules, mais proviennent ordinairement de tiges enracinées dans la terre, qui se sont élevées sur les troncs des Saules et finissent quelquefois, du moins pour le Lierre, par s'affranchir. Le Noyer croissait au pied et dans l'intervalle des deux parties d'un Saule fendu dans toute sa hauteur; mais il n'est pas certain que ce Noyer ait poussé d'abord sur le tronc même de l'arbre intact.

Vers la Boisse et Montluel, le voisinage des cultures, des jardins, des décombres, apporte quelques changements dans cette flore adventice: 20 Saules examinés au-dessus de Montluel ont donné 14 espèces représentées: Lonicera Xylosteum par5 individus, Galeopsis Tetrahit par 4, Solanum Dulcamara 3, Ribes Uva-crispa 2, Geranium sp. 10, dont G. Robertianum 1, Achillea Millefolium, Polygonum dumetorum, Rumex acetosa, Lactuca Scariola, Humulus, Galium Mollugo, Polypodium vulgare, chacune en 1 individu et 1 jeune pied de Robinia Pseudo-Acacia.

Les Saules qui se trouvent sur le bord des chemins et dans les haies de la plaine arrosée par la Sereine ont à peu près la même flore adventice : sur 26 têtes, on a noté 10 espèces en



<sup>(1)</sup> A cause de la sécheresse de l'été 1894, la plupart des plantes herbacées, notamment les Graminées, étaient réduites à des débris souvent indéterminables; il faut donc faire des réserves sur ce point de mes statistiques.

57 individus: Ribes Uva-crispa 17, Galeopsis Tetrahit 13, Solan. Dulcamara 13, Lonicera Xylosteum 8, Cerasus Mahaleb, Morus alba, Glechoma, Galium Mollugo, Poa trivialis, Fraxinus, chacun une fois; Galeopsis est surtout fréquent sur les Saules des haies au voisinage des champs (13 fois contre 10), Ribes le long des chemins (7 contre 3); on rencontre souvent l'association des 2 ou 3 plantes, Ribes, Galeopsis et Solanum, sur la même tête de Saule; le jeune pied de Mûrier s'explique par la fréquence de cet arbre dans les haies de la plaine; du reste, toutes ces plantes adventices se trouvent dans le voisinage, à peu de distance.

En résumé, la flore adventice des Saules de cette première région se résume ainsi : 95 Saules portent 27 espèces différentes représentées par 160 individus, appartenant presque tous à 4 plantes, dont la fréquence est ainsi tout à fait caractéristique :

Solanum Dulcamara, 34 individus. Galeopsis Tetrahit, 29 individus. Ribes Uva-crispa, 34 — Lonicera Xylosteum, 26 —

Toutes les autres plantes (sauf *Geranium* = 10, et Graminées non déterminées) sont représentées seulement par 1 ou 2 exemplaires!

B. L'examen des Saules des bords du Rhône, notamment ceux qui sont situés sur les bords des *lônes*, aux environs de Thil, a donné les résultats suivants : sur 74 Saules, 24 espèces en 99 individus, dans la proportion suivante :

Lonicera Xylosteum, 28 individus. Cornus sanguines, 10 individus. Solanum Dulcamara, 15 — Galeopsis Tetrahit, 9 —

Puis Ribes Uva-crispa 6, Solidago glabra 5, Lamium purpureum 3, Rubus cæsius 3, Viola sp. 2, Stellaria media 2, Glechoma 2, Geranium sp. 2, Fagopyrum, Taraxacum, Graminée?, Sonchus sp., Angelica silvestris, Carpinus Betulus?, Crepis sp., Fragaria vesca, Urtica urens, Sambucus nıgra, Alnus glutinosa, Galium Mollugo 1. — Observons déjà la diminution notable des Ribes, Galeopsis et l'apparition du Solidago glabra.

Cette modification s'accentue dans les Iles du Rhône; sous la Pape, par exemple, se trouvent de nombreuses saulaies, dont je n'ai pu malheureusement examiner que quelques pieds;

12 m'ont donné: Solidago glabra 7, Solanum Dulcamara 5, Rubus cæsius 4, Poa sp. 2, Stellaria media, Galium Mollugo, Erigeron canadensis, Rhamnus cathartica, Medicago sativa, Origanum vulgare, Scrofularia canina, Senecio jacobæa, Rosa sp., Sonchus sp., soit au moins 14 espèces en 28 individus; on ne rencontre plus Lonicera Xylosteum, Ribes, Galeopsis, tandis que Solanum Dulcamara persiste et que Solidago glabra, Rubus, deviennent très fréquents, ce qui s'explique par l'abondance de ces plantes sur le sol voisin, aux pieds mêmes des Saules.

C. Une troisième station assez distincte comprend les Saules tétards disséminés sur les bords de la route nationale de Lyon à Genève : cette route, dans la partie qui traverse des champs cultivés est bordée de haies et de fossés peu profonds; ailleurs, elle longe des murs de jardins ou des maisons; la flore adventice des Saules se ressent de ce voisinage; sur 27 Saules, j'ai noté 28 espèces en 65 individus :

| Ribes Uva-crispa,   | 13 | indi <del>v</del> idus. | Fagopyrum esculentum, | 3 | individ. |
|---------------------|----|-------------------------|-----------------------|---|----------|
| Solanum Dulcamara,  | 9  | -                       | Cerasus Mahaleb,      | 2 | -        |
| Stellaria media,    | 5  | -                       | Ribes rubrum,         | 2 | -        |
| Cornus sanguinea,   | 3  | _                       | Bryonia diœca,        | 2 | _        |
| Cucubalus baccifer, | 3  | _                       | Urtica diœca,         | 2 | _        |

Cerastium sp., Graminée 2, Poa sp. 2, Robinia Pseudo-Acacia, Lonicera Xylosteum, Achillea Millefolium, Origanum vulgare, Erigeron canadensis, Fragaria vesca, Ervum hirsutum, Taraxacum officinale, Chelidonium majus, Artemisia vulgaris, Polygonum aviculare, Atriplex hastata, Bromus sterilis, Sonchus sp. en l'exemplaire.

Les Achillea, Stellaria, Origanum, Taraxacum, Urtica, Cerastium, Chelidonium, Artemisia, Polygonum, Atriplex, Bromus et autres Graminées croissent dans les fossés ou sur les accotements de la route; Ribes rubrum, Fragaria, Fagopyrum, dans les jardins ou les champs voisins; les Cornus, Ribes Uva-crispa, Robinia, Bryonia se rencontrent dans les haies à peu de distance; Mahaleb et Cucubalus ont leurs stations normales un peu plus éloignées, dans les haies du coteau.

L'Acacia signalé est un bel arbre de 5 mètres de hauteur représenté sur une photogravure jointe à ce mémoire; j'y reviens plus loin dans la partie physiologique de ce travail.

Ces Saules ont une florule bien plus riche relativement que ceux des autres parties du même territoire; le petit nombre de pieds (27 contre 74 et 95) possède en effet plus d'espèces différentes (28 contre 27 et 10) et représentées par un plus grand nombre d'individus proportionnellement; d'autre part, il arrive fréquemment que chaque tête de Saule possède 4, 5 et même 6 espèces différentes; leur végétation adventice est encore caractérisée par l'absence du Galeopsis et du Lonicera (1 seul exemplaire!), par la présence des plantes du coteau (Cucubalus, Mahaleb, Bryonia); Galeopsis caractérise au contraire les Saules de la prairie de la Sereine, Lonicera Xylosteum ceux des bords du Rhône, Solidago glabra, les Saules des îles et des brotteaux.

On remarquera déjà la fréquence des arbustes et des herbes à fruits charnus: Ribes, Solanum, Lonicera, Cornus, Mahaleb, Cucubalus, Bryonia, Rubus, auxquels s'ajoutent plus rarement: Rhamnus, Morus, Sambucus et Rosa.

2º Plateau de la Dombes (1).— Les Saules tétards sont très rares sur les pentes du coteau qui domine le village de Beynost; un seul tronc observé sur le bord de la mare de Trivoly portait: Hedera Helix, Bryonia diæca, Ribes Uva-crispa, Cerasus Mahaleb.

Sur le plateau de la Dombes, il y a quelques lignes de Saules le long des chemins et des ruisseaux, notamment le long du r. des Ormes. Des 16 Saules qui bordent le chemin de la Grangette, 6 portaient: Cucubalus 3, Sol. Dulcamara 3, Polygon. dumetorum 1, Sambucus nigra (jeune) 1, et 1 pied d'Ajuga reptans placé dans une crevasse de l'écorce du tronc à 0 m. 30 du sol. Le long du ruisseau des Ormes, fossé rempli d'une végétation abondante, 15 Saules portaient: Urtica diæca 5, S. Dulcamara 4, Fagopyrum 3, Pastinaca et Galium Mollugo 2, Viola tricolor, Triticum sativum, Polygonum dumetorum, Matricaria inodora, Polygonum Persicaria, Lonicera periclymenum?, Clinopodium, Poa sp.; quatre Saules plus rapprochés du bois qui couronne le coteau possédent: Bryonia diæca, Galium aparine, S. Dulcamara, Sam-

<sup>(1)</sup> Plateau ondulé, garni de champs cultivés, à l'altitude moyenne de 300 mètres; haies rares, seulement le long des chemins.

bucus (jeunes plants), Mæhringia trinervia; sur le bord de la mare de Margnolas, un Saule supporte S. Dulcamara, Cucubalus et de jeunes plants de Frêne.

En résumé, 26 Saules m'ont donné 21 espèces représentées par 42 individus, parmi lesquels on remarque surtout: S. Dulcamara 9 fois, Urtica diæca 5, Cucubalus, Sambucus, Fagopyrum, chacun 3 fois, etc., et les autres plantes signalées provenant, comme Urtica, Fagopyrum, des fossés mêmes ou des champs voisins; il faut cependant remarquer le transport des fruits assez lourds du Cucubalus, à une assez grande distance, sur le plateau.

Quatorze Saules observés par M. Al. Pic, dans le vallon s'étendant de Montluel à Sainte-Croix, lui ont donné 8 espèces représentées par 26 individus : Galeopsis Tetrahit 8, S. Dulcamara 6, Ribes Uva-crispa 4, Geranium sp. 4, Cornus Sanguinea, Lonicera Xylosteum?, Achillea Millefolium, Urtica diæca.

3º Bresse. — Les terrains frais qui constituent le sol de la Bresse nourrissent une quantité considérable de Saules têtards dont l'observation donnera une riche florule adventice; un examen rapide fait il y a quelques jours (3 octobre) dans les environs de Louhans (S.-et-Loire) m'a permis de constater l'abondance du S. Dulcamara, du Galeopsis Tetrahit, de l'Epilobium montanum, des Vernes, puis des Urtica, Stellaria media, Taraxacum, Poa, Ranunculus bulbosus, etc.

4º Bugey. — Environs de Lagnieu (1). Les Saules têtards y sont plus élevés que dans les environs de Lyon: 18 pieds observés dans la prairie entre Lagnieu et le Rhône ont fourni 10 espèces, en 29 individus, représentées par S. Dulcamara 10, Gal. Tetrahit 7, L. Xy losteum 4, Malachium aquaticum 2, et Ribes rubrum, Galium aparine, Geranium molle, Erigeron canadensis, Lamium purpureum, Fraxinus excelsior (jeunes plants).



<sup>(1)</sup> Plaine du Bas-Bugey, au pied et à l'ouest du massif des montagnes du Bugey, à l'altitude de 209 mètres; prairie fraîche, parcourue par un ruisseau et des fossés.

- B. Dans l'intérieur du massif Bugeysien, des plantes nouvelles apparaissent; dans les environs de Lhuis, par exemple, vers le lac de Millieu, la plupart des Saules sont garnis de Polypodium vulgare, Fougère se retrouvant aussi en Bresse, et plus rarement dans les plaines dont le climat est trop sec; Ribes alpinum remplace le R. Uva-crispa ou s'y associe; en résumé, sur 17 saules, j'ai noté 11 espèces en 42 exemplaires: Polypodium vulgare noté 17 fois (mais innombrable); L. Xy-losteum 9; Mæhringia muscosa 4; Ribes alpinum, Geranium Robertianum, jeunes plants de Chêne, de Noisetier, 2; Fagopyrum, Cacalia?, Epicea, Asplenium trichomanes 1; le jeune plant d'Epicea provient de pieds situés dans un parc peu éloigné.
- C. Dans le bassin de Belley, aux environs de Saint-Martinde-Bavel, nombreux Saules à R. Uva-crispa, Geranium Robertianum, etc.; à la Vellaz, Saule énorme portant Polypodium
  vulgare, L. Xylosteum, Galeopsis Tetrahit, Prenanthes muralis, Chelidonium, Geranium Robertianum et G. molle; sur
  les bords du lac de Chavoley, 16 Saules avec 11 espèces en
  20 individus: L. Xylosteum 7; Ribes alpinum, Cerasus
  Mahaleb, Geranium Robertianum, Polypodium vulgare, en
  2 exemplaires: Fragaria vesca, Cerastium sp., Hieracium sp.,
  Sagina sp., jeunes plants de Chêne et un pied de Verne, développé en bel arbuste sur un Saule à moitié mort.
- 5° Dauphiné. A. La végétation adventice des Saules du Bas-Dauphiné a beaucoup d'analogie avec celle des plaines alluviales du Lyonnais; dans les environs de Brangues près Morestel (1), par exemple, 21 Saules examinés ont fourni 37 plantes appartenant aux 10 espèces suivantes: S. Dulcamara constaté 11 fois, L. Xylosteum 8, Fagopyrum 6, G. Tetrahit, Geranium Robertianum et Galium Mollugo 2, G. Aparine, Rubus sp., Rosa sp., Clematis vitalba (épiphyte?), chacun 1 fois et un beau pied de Mûrier de 4 à 5 ans; cet arbre est cultivé dans la région.



<sup>(1)</sup> Plaine alluviale du Rhône, à l'altitude de 205 mètres; champs cultivés; haies nombreuses le long des chemins et sur le bord des champs; présence du Mûrier.

B. La riche plaine alluviale de l'Isère et du Drac, sous Grenoble, possède de nombreux Saules têtards dont les troncs plus élevés que ceux du Lyonnais atteignent 2 m. 50 à 2 m. 80 et plus; ils paraissent nourrir, du moins dans les environs de Fontaines et de Sassenage (1), une florule moins nombreuse et moins riche; j'y ai vu cependant de beaux buisssons de Cornouiller sanguin et de Sureau noir, atteignant 1 à 2 mètres de hauteur; un tronc de Saule portait aussi, à l'origine d'une bifurcation située à 1 m. 20 du sol et donnant naissance à 2 couronnes, plusieurs grosses branches de Mûrier, arbre souvent cultivé le long des chemins et dans les vignes ou hautains; j'y ai observé aussi, pour la première fois, deux Monocotylédones herbacées à fruit charnu, l'Asperge, en plusieurs plants bien enracinés sur la même tête de Saule (2), et le Sceau de Salomon; en somme, 24 pieds de Saule m'ont donné 22 espèces en 40 exemplaires: Solanum Dulcamara 9, Cornus sanguinea 4, L. Xylosteum 3, Sambucus nigra 2, Geranium Robertianum 2, Rubus cæsius 2, Galium sp. 2, Morus nigra, Quercus pedunculata (jeune plant), Acer Pseudoplatanus (jeune plant), Fraxinus (id.), Polygonatum multiflorum, Asparagus officinalis, Lamium purpureum, Urtica diœca, Stellaria media, Galium Mollugo, Chelidonium majus, Taraxacum officinale, Poa sp., chacun sur un seul Saule et Clematis vitalba, Hedera Helix, dont l'épiphytisme est douteux.

C. Dans les environs de Vizille, au hameau des Cormiers (3), j'ai pu examiner, grâce à l'amicale obligeance du Dr Dumolard, de nombreux Saules, très élevés (leurs troncs ont de 2 à 3 mètres de hauteur!) et chargés de plantes; on y remarque surtout, parmi les plus intéressantes de ces épiphytes, des Vernes de toute beauté et de toutes les tailles, un Frêne de 10 mètres de hauteur, dont les photographies sont reproduites à la fin de ce mémoire et sur lesquels je reviendrai plus loin. Sur 17 Saules plus particulièrement inspectés, j'ai noté 14 espèces représentées par 30 individus: Alnus glutinosa 9 (mais beaucoup plus nom-

variées; vignes en hautains, Mûriers abondants.
(2) Le Dr. Dumolard, de Vizille, m'a signalé aussi l'Asperge sur une tête de Saule à Échirolles.

<sup>(1)</sup> A 4 kilomètres à l'ouest de Grenoble; altitude 205 mètres; cultures

<sup>(3)</sup> Vallon de Vaulnaveys; altitude 300 mètres; cultures variées; sol très frais; nombreux ruisseaux; haies vigoureuses.

breux); Geranium Robertianum, Lamium purpureum 3; Sol. Dulcamara, Fraxinus, Epilobium montanum, Galium Mollugo?, 2; Morus nigra, Evonymus europæus, Fragaria vesca, Stellaria media, Taraxacum officinale, Cirsium sp., Hieracium sp.; le Mûrier sortait des fentes de l'écorce à 2 mètres au-dessus du sol et à 1 mètre au-dessous de la tête.

D. Enfin, autour de Bourg-d'Oisans (1), sur 27 saules j'ai observé 15 espèces en 43 exemplaires: L. Xylosteum, 10; G. Tetrahit, Geranium Robertianum, Taraxacum, 5; Cornus sanguinea, 3; Sorbus Aucuparia, 3; Fraxinus, Chelidonium, Galium, sp., 2; Stellaria media, Fragaria, Alnus sp.?, Rubus cæsius; Convolvulus et Vitis douteux. La fréquence relative du Sorbus Aucuparia est une caractéristique à noter; cet arbre croît du reste au voisinage des Saules.

Voici le *Tableau récapitulatif* des différentes espèces de Phanérogames et de Cryptogames vasculaires vivant en épiphytes sur les Saules têtards dans les environs de Lyon, les départements de l'Ain et l'Isère, groupées en trois séries:

La première (*Lyonnais*, par abrévation), comprenant les environs de Beynost, de Thil et de Montluel, dans le département de l'Ain;

La deuxième (Bugey): Les environs de Lagnieu, de Lhuis et quelques localités du bassin de Belley;

La troisième (Dauphiné): Les environs de Brangues, de Fontaines et de Vizille près Grenoble et le Bourg-d'Oisans.

# ÉNUMÉRATION DES ÉPIPHYTES DES SAULES PAR ORDRE DE FRÉQUENCE.

| N••<br>d'ordre | Nome des plantes   | Nombre<br>total | Lyonn. | Bugey | Dauph. |
|----------------|--------------------|-----------------|--------|-------|--------|
| 1              | Solanum Dulcamara  | 104             | 72     | 10    | 22     |
| 2              | Lonicera Xylosteum | 97              | 55     | 21    | 21     |
| 3              | Ribes Uva-crispa   | 57              | 54     | 3     | *      |
| 4              | Galeopsis Tetrahit | 53              | 38     | 8     | 7      |
| 5              | Geranium sp. (2)   | 35              | 13     | 10    | 12     |
| 6              | Polypodium vulgare | 21              | 1      | 20    | •      |

<sup>(1)</sup> Vallée de la Romanche; altitude 730 mètres; Saules au voisinage des bois.

<sup>(2)</sup> Geranium Robertianum principalement, puis Ger. molle, rotundifolium et autres espèces non déterminées?.

#### FLORULE DES SAULES TÊTARDS.

| d'ordre    | Noms des plantes          | Nombre<br>total | Lyonn. | Bugey    | Dauph.   |
|------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|----------|
| 7          | Cornus sanguinea          | 20              | 13     | »        | 7        |
| 8          | Galium Mollugo (1)        | 15              | 6      |          | . 9      |
| 9          | Fagopyrum esculentum      | 14              | 7      | 1        | 6        |
| 10         | Alnus glutinosa           | 12              | 1      | 1        | 10       |
| 11         | Solidago glabra           | 12              | 12     | ×        | <b>»</b> |
| 12         | Stellaria media           | 11              | 8      | >        | 3        |
| 13         | Rubus cæsius              | 11              | 7      | •        | 4        |
| 14         | Urtica diœca (2)          | 10              | 9      | •        | 1        |
| 15         | Taraxacum officinale      | 9               | 2      | *        | 7        |
| 16         | Fraxinus excelsior        | 8               | 2      | 1        | 5        |
| 17         | Lamium purpureum          | 8               | 3      | 1        | 4        |
| 18         | Poa sp. (3)               | 7               | 6      | *        | 1        |
| 19         | Cucubalus baccifer        | 7               | 7      | >        | >        |
| 20         | Sambucus nigra            | 6               | 4      | *        | 2        |
| 21         | Cerasus Mahaleb           | 6               | 4      | 2        | •        |
| 22         | Chelidonium majus         | 5               | 2      | <b>»</b> | 3        |
| 23         | Fragaria vesca            | 5               | 2      | 1        | 2        |
| 24         | Morus alba (ou nigra)     | 4               | 1      | >        | 3        |
| 25         | Bryonia diœca             | 4               | 4      | •        | •        |
| 26         | Mœhringia muscosa         | 4               | •      | 4        | •        |
| 27         | Ribes alpinum             | 4               | >      | 4        | •        |
| 28         | Quercus pedunculata       | 4               | >      | 3        | 1        |
| 29         | Polygonum dumetorum       | 4               | 4      | <b>»</b> | >        |
| 30         | Graminées diverses        | 4               | 4      |          | *        |
| 31         | Rosa sp                   | 3               | 2      | >        | 1        |
| 32         | Sorbus Aucuparia          | 3               | D      | *        | 3        |
| 33         | Ribes rubrum              | 3               | 2      | 1        | •        |
| 34         | Glechoma hederacea        | 3               | 3      | *        | >        |
| 35         | Erigeron canadensis       | 3               | 2      | 1        | *        |
| 36         | Cerastium sp              | 3               | 2      | 1        | >        |
| 37         | Sonchus sp                | 3               | 3      | x        |          |
| <b>3</b> 8 | Galium Aparine            | 3               | 1      | 1        | 1        |
| 39         | Epilobium montanum        | 2               | D      | >        | 2        |
| 40         | Rhamnus cathartica        | 2               | 2      | >        | *        |
| 41         | Corylus Avellana          | 2               | *      | 2        | *        |
| 42         | Robinia Pseudo-acacia     | 2               | 2      | •        | •        |
| 43         | Asparagus officinalis     | 2               | >      | *        | 2        |
| 44         | Origanum vulgare          | 2               | 2      |          | <b>y</b> |
| 45         | Artemisia vulgaris        | 2               | 2      | v        | »        |
| 46         | Achillea Millefolium      | 2               | 2      |          | •        |
| 47         | Viola silvestris et sp. ? | 2               | 2      | <b>3</b> | *        |
|            |                           |                 |        |          |          |

Et autres espèces de Galium, à l'exception du G. Aparine, compté à part (n° 38).
 Et aussi plus rarement U. urens.
 Notamment Poa pratensis, P. trivialis et autres indéterminables.

| N<br>d'ordre | Nome des plantes        | Nombre<br>total | Lyonn. | Bugey      | Dauph.   |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------|------------|----------|
| 48           | Pastinaca sativa        | 2               | 2      | <b>3</b> 0 | ,        |
| 49           | Hieracium sp            | 2               | »      | 1          | 1        |
| 50           | Humulus Lupulus         | 2               | 2      | -<br>v     | y        |
| 51           | Clematis vitalba        | 2               | מ      | ש          | 2        |
| 52           | Hedera Helix            | 2               | 1      | ,          | 1        |
| 53           | Lactuca scariola        | 2               | 2      | ,          | ,        |
| 54           | Malachium aquaticum     | 2               | Ŋ      | 2          | *        |
| 55           | Juglans regia           | 1               | 1      | <b>»</b>   | »        |
| 56           | Rumex Acetosa           | 1               | ī      | <b>)</b>   | <b>»</b> |
| 57           | Angelica silvestris     | 1               | 1      | ×          | 39       |
| 58           | Carpinus Betulus?       | 1               | 1      | <b>)</b>   | ,        |
| 59           | Crepis sp               | 1               | 1      | <b>»</b>   | n        |
| 60           | Medicago sativa         | 1               | 1      | n          | 10       |
| 61           | Scrofularia canina      | 1               | 1      |            | ,        |
| 62           | Senecio Jacobæa         | 1               | 1      | n          | 19       |
| 63           | Ervum hirsutum          | 1               | 1      | v          | >        |
| 64           | Polygonum aviculare     | ı               | ı      | ×          | *        |
| 65           | Atriplex hastata        | 1               | 1      | ×          | *        |
| 66           | Bromus sterilis         | 1               | 1      | n          | >        |
| 67           | Ajuga reptans           | 1               | 1      | »          | ,        |
| 68           | Viola tricolor          | 1               | 1      | *          | <b>»</b> |
| 69           | Triticum sativum        | 1               | 1      | *          | »        |
| 70           | Matricaria inodora      | 1               | 1      | n          |          |
| 71           | Polygonum Persicaria    | 1               | 1      | <b>y</b>   | •        |
| 72           | Lonicera Periclymenum?  | 1               | 1      | v          | •        |
| 73           | Clinopodium vulgare     | 1               | 1      | >          | . »      |
| 74           | Mœhringia trinervia     | 1               | 1      | n          |          |
| 75           | Cacalia ?               | 1               | ø      | 1          | y        |
| 76           | Abies excelsa           | j               | w      | 1          | •        |
| 77           | Asplenium trichomanes   | 1               | >      | 1          | >        |
| 78           | Sagina?                 | ı               | n      | 1          | *        |
| 79           | Prenanthes muralis      | 1               | *      | 1          | n        |
| 80           | Acer Pseudo-platanus    | 1               | Ď      | W          | 1        |
| 81           | Polygonatum multiflorum | 1               | ,      | y          | 1        |
| 82           | Evonymus europæus       | 1               | ,      | •          | 1        |
| 83           | Cirsium sp. ?           | 1               | *      | ¥          | 1        |
| 84           | Convolvulus?            | 1               | n      | W          | 1        |
| 85           | Vitis vinifera?         | 1               | ν      | <b>u</b>   | 1        |
| 86           | Ranunculus bulbosus     | 1               | D      | >          | ×        |

En résumé, si l'on fait abstraction de quelques espèces dont l'épiphytisme est douteux (Lierre, Clématite, Houblon, Vigne, Liseron, etc.), mais si l'on prend garde que plusieurs numéros de l'énumération comprenent des collections d'espèces (Geranium, Galium, Poa, etc.), on voit que ce tableau renferme au

moins 85 espèces, réparties dans 71 genres et 34 familles; on remarquera aussi que la liste la plus nombreuse publiée jusqu'à ce jour, provenant de l'examen de près de 4,000 Saules têtards opéré par M. Willis et Burkill, sur les bords de la Came et de l'Ouse, près Cambridge, énumère un nombre presque égal d'espèces, 80, appartenant à 61 genres et 28 familles; mais les observations de MM. Willis et Burkill ont été faites dans un périmètre plus limité et indiquent par conséquent une richesse locale plus grande de cette flore spéciale.

Il faut ajouter à cette énumération un certain nombre de plantes dont l'indication ne m'est parvenue que plus tard.

D'abord, dans le cours d'une rapide excursion en Savoie, j'avais aperçu, sur les Saules étêtés des environs d'Aix-les-Bains et d'Hautecombe, une riche végétation adventive avec Lonicera Xylosteum, Galeopsis Tetrahit, Prenanthes muralis, etc. Ne pouvant entreprendre à ce moment une numération un peu complète, je priais M. Pin, botaniste à Albens, de faire le relevé des plantes qu'il rencontrerait sur les Saules têtards de son pays. Voici la liste fort intéressante qu'il m'a envoyée, prise dans les environs d'Albens (Savoie), fin septembre 1894; les chiffres indiquent le nombre relatif pour 100 de chacune des espèces, procédé de comparaison différent de celui que j'ai employé, ce qui m'a empêché de faire entrer cette liste dans l'énumération ci-dessus.

| 1.  | Lonicera Xylosteum,   | 85 °/°.     | 19. Viburnum Opulus,       | 10 %.      |
|-----|-----------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 2.  | Arenaria trinervia,   | 80 —        | 20. Rhamnus Frangula,      | 10 —       |
| 3.  | Geranium Robertianum, | 70 —        | 1. Malachium aquat.,       | 8 —        |
| 4.  | Rubus cæsius,         | 65 —        | 22. Epilobium sp.?         | 6 —        |
| 5.  | Salvia glutinosa,     | 60 —        | 23. Ajuga reptans,         | 6 —        |
| 6.  | Urtica urens,         | 60 —        | 24. Cornus sanguinea,      | 5 —        |
| 7.  | Lamium purpureum,     | 50 <b>—</b> | 25. Corylus Avellana,      | <b>5</b> — |
|     | Solanum Dulcamara,    | 45 —        | 26. Fragaria vesca,        | 5 —        |
| 9.  | Ribes Uva-crispa,     | 45 —        | 27. Hedera Helix,          | 5 —        |
| 10. | Cucubalus baccifer,   | 40 —        | 28. Polygonat. multiflor., | 5 —        |
| 11. | Galium sp.?           | 30          | 29. Evonymus europæus,     | 5 —        |
| 12. | Berberis vulgaris,    | 20 —        | 30 Alnus glutinosa,        | 5 —        |
| 13. | Glechoma hederacea,   | 20 —        | 31. Cerastium vulgatum,    | 5 —        |
| 14. | Oxalis acetosella,    | 15 —        | 32. Quercus robur,         | 4 —        |
| 15. | Lactuca muralis,      | 15 —        | 33. Humulus Lupulus,       | 4 —        |
| 16. | Galeopsis sp.?        | 15 —        | 34. Rosa canina,           | 4 —        |
|     | Sambucus nigra,       | 10          | 35. Ribes rubrum,          | 3 —        |
|     | Leontodon sp.?        | 10 —        | 36. Rumex acetosa,         | 3 —        |
|     |                       |             |                            |            |

| 37. | Polypodium vulgare, | 3 %. | 45. Agrimonia Eupatoria,       | 1 %. |
|-----|---------------------|------|--------------------------------|------|
| 38. | Bryonia diœca,      | 3 —  | 46. Peucedanum palustre,       | 1 —  |
| 39. | Fraxinus excelsior, | 3 —  | 47. Sanguisorba officinalis,   | 1 —  |
| 40. | Torilis Anthriscus, | 2 —  | 48. Anthriscus silvestris,     | 1 —  |
| 41. | Tragopogon sp?      | 2 —  | 49. Veronica hederifolia,      | 1 —  |
| 42. | Polygon. dumetorum, | 2 —  | 50. Polystichum Filix-mas,     | 1 —  |
| 43. | Ribes nigrum,       | 1 —  | 51. Asplenium trichomanes (1), | 1 —  |
| 44. | Viburnum Lantana.   | 1 —  | •                              |      |

Cette liste renferme 15 espèces nouvelles à ajouter à l'énumération générale donnée plus haut : Salvia glutinosa, Berberis vulgaris, Oxalis acetosella, Viburnum Opulus et Lantana, Rhamnus Frangula, Torilis Anthriscus, Tragopogon sp., Ribes nigrum, Agrimonia Eupatoria, Peucedanum palustre, Sanguisorba officinalis, Anthriscus silvestris, Veronica hederifolia et Polystichum Filix-mas. Les Sauges, Épine-Vinette, Oxalide, Viornes, Nerprun, Aigremoine et Torilis sont particulièrement intéressants, soit par leur nombre, soit par la nature de leurs fruits charnus ou accrochants.

Enfin, d'autres renseignements recueillis à diverses sources, mais dignes de foi, me permettent d'ajouter aux plantes constatées sur les Saules, le Cerisier ordinaire et le Merisier dans le Lyonnais, le Bugey et le Dauphiné; le Peuplier, l'Ormeau et l'Aubépine dans les environs de Vizille (D' Dumolard); c'est encore 5 plantes à ajouter aux listes précédentes et qui portent le nombre des épiphytes que j'ai observées (ou qui m'ont été signalées) sur les Saules, à 106 espèces au moins.

En réunissant les données précédentes et celles contenues dans des communications plus récentes parues surtout en Allemagne (2), je trouve un nombre total de 177 espèces épiphytes des Saules têtards appartenant à 121 genres et à 43 familles

<sup>(1)</sup> M. Gimet, botaniste à Aix-les-Bains, qui a bien voulu faire quelques observations sur la flore des Saules des environs de cette ville, a remarqué que Solanum Dulcamara, Cucubalus bacciferus, Polypodium vulgare, Frazinus excelsior, Agrimonia odorata, s'y rencontraient dans une proportion plus considérable que celle indiquée par M. Pin pour les environs d'Albens.

<sup>(2)</sup> Bolle C. Nachtrag zur Florula der Kopfweiden. (Verhandl. d. bot. Ver.

d. prov. Brandenburg, t. XXXIII, 1891, p. 72-74; Berlin, 1892.)

— BEYER, R. Weitere Beobachtungen von «Ueberpflanzen » auf Weiden. (Verhandl. d. bot. Ver. d. prov. Brandenburg, t. XXXV, 1893, p. 37-41;

<sup>-</sup> Rietz Rud. Ein veiterer Beitrag zur Florula der Kopfweiden. (Id., t. XXXV, 1893, p. 88-94; Berlin, 1894.)

de Plantes vasculaires; je donne cette liste générale à la fin de ce mémoire.

Parmi les particularités qui frappent le regard en parcourant ces listes, je signale les suivantes : S. Dulcamara et Lonicera Xylosteum, qui sont les plantes les plus souvent rencontrées (104 et 97 fois), de même que le Galeopsis Tetrahit et les Geranium (53 et 35), s'observent dans toutes les régions; un certain nombre d'épiphytes sont au contraire localisées dans une ou deux des subdivisions étudiées; ainsi Ribes Uva-crispa est surtout abondant dans la vallée du Rhône, les environs de Lyon, le Bas-Bugey et le Bas-Dauphiné; il est superflu de faire remarquer que cette répartition est en rapport avec la flore naturelle de chacune de ces contrées : Morus alba (ou nigra), par exemple, n'a été rencontré sur les Saules que dans les pays où le Mûrier est cultivé (Beynost, Brangues, Fontaines, Vizille); Ribes alpinum, Mæhringia muscosa seulement dans le Bugey, Salvia glutinosa dans les environs d'Aix-les-Bains, Sorbus Aucuparia dans la haute montagne, etc. L'influence du voisinage immédiat des plantes croissant sur le sol, près des Saules qui en portent des individus, est manifeste pour les Solidago glabra des îles du Rhône, les Vernes de la Bresse, du Bugey et du Dauphiné; enfin, l'influence de l'humidité du climat sur la richesse des Saules en épiphytes est évidente pour les Saules qui croissent sur le bord des rivières, dans la Bresse ou dans les fraîches vallées des montagnes, ainsi qu'on le verra dans les chapitres suivants consacrés à l'étude des causes de dissémination de ces plantes et des conditions biologiques de leur épiphytisme.

## II. — Origine de la végétation épiphytique des Saules têtards.

Comment les plantes observées sur les Saules y sont-elles parvenues? C'est là une première question particulièrement intéressante en ce qu'elle se rattache à celle de la dissémination naturelle des végétaux et des divers moyens qui la réalisent.

Nous adoptons, pour la recherche des moyens qui ont permis aux fruits et aux graines d'arriver sur les Saules, la classification suivante employée par les botanistes qui ont écrit sur la question et dont les principaux sont indiqués dans la note cidessous (1).

- I. Plantes à fruits charnus (ou à grosses noix), propagées par les animaux, notamment les oiseaux (Ex.: Prunus, Rubus; Quercus).
- II. Fruits pourvus d'appendices adhérents pouvant s'accrocher au plumage ou à la fourrure des animaux (Ex.: Galium aparine).
- III. Fruits ou graines pourvus d'appendices, ailes ou aigrettes, facilitant la dispersion par le vent (Ex.: Acer, Taraxacum).
- IV. Graines légères et petites, pouvant être disséminées par le vent (Ex. : Caryophyllées, Fougères).
- V. Fruit à mécanisme explosif, pouvant projeter les graines à une certaine distance (Ex.: Geranium).
  - VI. Moyens de dispersion médiocres ou douteux (Ex.: Renoncule).
- I. Plantes à fruits charnus ou à noyaux volumineux. Ce qui frappe tout d'abord, avant de faire aucun calcul, c'est le nombre considérable de plantes à fruits charnus, notamment d'arbrisseaux à baies, qui composent les listes des plantes adventices sur Saules. On en compte, en effet, 27 espèces, pour la plupart arbres ou arbustes (22), 5 seulement étant des plantes herbacées; ce sont par ordre de fréquence:

<sup>(1)</sup> Outre les ouvrages déjà cités plus haut de Lœw, Willis et Burkill, Beyer, Rietz, consulter:

HUTH. I. Die Klettpflanzen mit besonderer Berüchsichtigung irher Verbreitung durch Thiere. (Uhlworm in Haenlein's Biblioth. Bot., 1887, cah. 9; Kassel, 1888.)

<sup>—</sup> II. Die Verbreitung der Pflanzen durch die Excremente der Thiere. (Samml. naturw. Vort., III.)

<sup>—</sup> III. Systemat. Uebersicht d. Pflanzen mit Schleuder-Fruchten. (Samml. naturw. Vort., III, Bd 7, 1890.)

HILDEBRAND. Die Verbreitungsmittel der Pflanzenfrüchte durch Haftorgane (Botan. Zeit., 30° année. 1872; Leipzig, 1873.)

<sup>—</sup> Die Schleuderfrüchte und ihr im anatomischer Bau begründeter Mecanismus. (Pringsheim's Jahrb. f. wissensch. Bot., Bd IX, p. 269.)
Piccone. Botan. Jahresbericht, 1886.

Olbers. Ueber Geraniumfrüchte. (Botan. Centralbl., Bd XXI, p. 318.)
Ballerstedt. Ueber eine interessante Vorrichtung zum Auschleudern der Samenkörner bei Oxalis corniculata und stricta. (In Naturw. Rundschau, 1886, n° 45, p. 401.)

EBELING. Ueber der Verbreitung der Pflanzen durch die Vogelwelt. (Naturo. Vereins zu Magdeburg, 8 Jahresb., 1878, p. 121.)

Focke. Plusieurs communications, notamment: Ueber epiphytische Gewächse. (Abhandl. d. naturw. Vereine, Bremen, Bd XII, 1893, p. 562.)

| 1.  | Solanum Dulcamara,     | 104 ind. | 15. Ribes rubrum,                        | 3 ind. |
|-----|------------------------|----------|------------------------------------------|--------|
| 2.  | Lonicera Xylosteum,    | 97 —     | 16. Rhamnus cathartica,                  | 2 —    |
| 3.  | Ribes Uya-crispa,      | 57 —     | <ol><li>Asparagus officinalis,</li></ol> | 2 —    |
| 4.  | Cornus sanguinea,      | 20 —     | 18. Lonicera Periclymenum?               |        |
| 5.  | Rubus cæsius,          | 11 —     | 19. Polygonatum multiflorum,             | 1 —    |
| 6.  | Cucubalus baccifer,    | 7 —      | 20. Evonymus europæus (1).               |        |
| 7.  | Sambucus nigra,        | 6 —      | 21. Cerasus avium et sp.                 |        |
| 8.  | Cerasus Mahaleb,       | 6 —      | 22. Berberis vulgaris.                   |        |
| 9.  | Fragaria vesca,        | 5 —      | 23. Viburnum Opulus.                     |        |
| 10. | Morus alba (ou nigra), | 4 —      | 24. — Lantana.                           |        |
| 11. | Bryonia diœca,         | 4 —      | 25 Rhamnus Frangula.                     |        |
| 12. | Ribes alpinum,         | 4 —      | 26 Ribes nigrum.                         |        |
| 13. | Rosa canina,           | 3        | 27 Cratægus oxyacantha.                  |        |
| 14. | Sorbus Aucuparia,      | 3 —      | - •                                      |        |

(On peut y ajouter encore Hedera Helix et Vitis vinifera, mais en faisant des réserves sur leur épiphytisme.)

On remarquera que les trois premières plantes de cette énumération sont précisément les trois premières de la liste générale des plantes adventices classées d'après leur ordre de fréquence.

Les fruits de ces végétaux sont évidemment trop lourds pour être portés par le vent; d'autre part, on sait que les oiseaux se nourrissent d'un certain nombre d'entre eux (Groseillers, Sorbiers, Cerisiers, Cornouillers, Viornes, Aubépine, Ronce, Fraisier, etc.) et peuvent ainsi les transporter sur les arbres, notamment sur les Saules, soit en nature, soit en les rejetant avec leurs excréments (cf. Focke, Huth, notamment, op. cit., II, p. 16 etc.).

Le mode de dissémination de certains fruits charnus présente cependant quelque obscurité: Rietz, par exemple (op. cit., p. 91), rappelant la saveur désagréable et nauséeuse des baies de Douce-Amère, répugne à admettre qu'elles soient transportées par les oiseaux, du moins à de grandes distances; il émet l'hypothèse que leur aspect engageant peut les faire cueillir, pour ainsi dire, par mégarde? Peut-être serait-il plus simple de supposer, en l'absence d'expériences probantes, qu'une baie de Douce-Amère ne provoque pas nécessairement les mêmes sensations désagréables chez les oiseaux, et qu'elle peut être inoffensive

<sup>(1)</sup> Les nºs 20-27, Evonymus, Berberis, Opulus et Frangula surtout, ont été observés plusieurs fois, mais comptés d'une façon différente et non comparable.

pour certains d'entre eux? Quoi qu'il en soit, l'abondance de la Douce-Amère sur les Saules têtards s'explique bien, dans nos régions, par la fréquence de cette plante, pour le plus grand nombre des localités, au voisinage même des Saules qui la portent.

Le Rosa canina, que Rietz (op. cit., p. 91) n'a pas trouvé sur les Saules têtards, malgré la présence de cet arbrisseau sur le sol voisin, a été observé cependant par Willis et Burkill en Écosse, par M. Pin en Savoie et par moi dans les environs de Lyon et le Bas-Dauphiné.

Le fruit du *Cucubalus baccifer*, quoique n'étant pas une baie, mais une capsule bacciforme, se comporte en véritable fruit charnu et doit être compris dans cette première catégorie (cf. Beyer, op. cit., p. 38).

Le Lierre s'observe assez fréquemment sur les Saules, mais ne provient pas toujours d'un ensemencement, quoique sa baie soit susceptible d'être transportée par les oiseaux (cf. Piccone, op. cit.). Sa tige est ordinairement enracinée dans la terre au pied même des Saules; mais elle peut s'affranchir par la destruction de sa partie inférieure, et la plante vit alors en véritable épiphyte (cf. Loew, op. cit., p. 64, 65; Willis et Burkill, op. cit., p. 85). Il ne peut en être de même de la Vigne, dont je n'ai pas encore vu de pieds certainement implantés sur la tête des Saules (l)?

Aux plantes à baies, je réunis, à l'exemple de Beyer (op. cit.) les fruits secs, volumineux et durs, comme ceux du Chêne et du Noisetier, qui sont aussi transportés par les animaux, mais surtout par les Ecureuils, les Casse-noix et les Rats, etc. (cf. Focke, Ebeling, op. cit.).

La comparaison avec les observations faites à l'étranger donnent les résultats suivants (2): En Allemagne, Loew n'indique que 7 plantes à fruit charnu: Rubus idœus, S. Aucuparia, Ribes

<sup>(1)</sup> Je trouve cependant dans mes notes du Bourg-d'Oisans la présence d'un jeune pied de Vigne (?) paraissant bien fixé au sommet du tronc d'un Saule élevé; mais la hauteur et la situation du Saule, l'approche de la nuit m'ont empêché de m'assurer de ce fait intéressant.

m'ont empêché de m'assurer de ce fait intéressant.

(2) Observations faites par Lœw, à Travemunde, sur les bords de la Baltique; par Bolle, dans la Westphalie, le Mecklembourg, etc.; par Willis et Burkill, dans les environs de Cambridge (Ecosse); par Bever, dans les Alpes Cottiennes, aux environs de Avigliana (Italie); par Rietz, à Freyenstein, dans le Mecklembourg-Schwerin.

rubrum, Hedera, L. Periclymenum, S. Dulcamara, Fragaria; Bolle y ajoute: R. Uva-crispa, Sambucus nigra, L. Xy-losteum; Rietz mentionne 8 espèces, la plupart des précédentes (sauf Hedera et L. Periclymenum) et Cerasus Padus; en Italie, Beyer en cite 5: R. rusticanus, R. cæsius, Cucubalus, Cornus sanguinea et Quercus pedunculata; enfin, en Écosse, Willis et Burkill énumèrent 17 espèces, comprenant les précédentes (à l'exception de Fragaria, Xylosteum, Cucubalus, Cornus et Quercus) et de plus Rhamnus cathartica, Cerasus avium, Rubus corylifolius, Rosa canina, Cratægus Oxyacantha, Ribes nigrum, Bryonia diæca, Viburnum Opulus, Asparagus officinalis. Quatre de ces espèces (S. Aucuparia, R. Uvacrispa, Sambucus, S. Dulcamara) sont représentées au moins dans 5 sur 6 de ces statistiques.

En réunissant ces divers documents, on trouve 38 espèces à fruit charnu, indiquées comme épiphytes des Saules, ce qui représente pour un nombre total de 177 espèces une proportion de 21,4 %; la statistique de Willis et Burkill donne la proportion de 23,7 %; la nôtre, pour l'Est de la France, 27,3 %.

II. Plantes à fruits accrochants. Comme plantes ayant des fruits munis d'appendices pouvant s'accrocher au plumage ou à la fourrure des animaux et susceptibles, par conséquent, d'être transportés par eux, Lœw ne cite qu'une seule espèce, mais très abondante, sur les Saules têtards, le Galium Aparine; Willis et Burkill ajoutent Geum urbanum et Avena pubescens, — Beyer, Parietaria diffusa, et Rietz, Torilis Anthriscus. Nous avons observé, M. Pin et moi, le G. Aparine et le T. Anthriscus; je n'ai pas encore rencontré la Benoîte et la Pariétaire, mais je crois devoir ajouter à ces plantes les Galeopsis Tetrahit, Salvia glutinosa, Agrimonia Eupatoria et Bromus sterilis, pour les raisons indiquées ci-après.

Galium Aparine doit s'observer plus souvent que je ne l'ai ait; je ne l'ai rencontré que trois fois, à cause des conditions exceptionnelles de saison indiquées plus haut, et il est probable qu'une partie au moins des Galium comptés par M. Pin, dans la proportion considérable de 30 °/., appartient à cette espèce; la plante est commune et possède des moyens de propagation très efficaces (cf. Huth, op. cit., p. 23; Lœw, p. 65; W. et B., p. 86; Rietz, p. 91).

Torilis Anthriscus (cf. Rietz, p. 91) a été observé, mais rarement, en Savoie, par M. Pin.

Galeopsis Tetrahit: le classement de cette plante m'a beaucoup préoccupé; son abondance sur les Saules têtards de presque toutes nos subdivisions (53 fois et de plus, probablement, les Galeopsis observés par M. Pin dans la proportion de 15 % fait soupçonner un moyen de dissémination particulier et efficace; or, ses graines n'ont rien de spécial dans leur organisation, mais le calice est garni de dents piquantes qui peuvent le transformer en organe accrochant. Du reste, Lœw et Rietz, quoique le plaçant dans la classe VI, de plantes à moyens de dissémination douteux ou médiocres, signalent aussi la possibilité de son transport par les animaux, grâce aux dents piquantes de son calice: «Kelch mit stechenden Zæhnen (Klettvorrichtung!)» dit Lœw, p. 67; et Rietz, qui l'a observé 44 fois, est encore plus explicite: « Dieses hæufige Vorkommen muss stutzig machen, besonders bei den anscheinend geringen Verbreitungsmitteln der Pflanze. Ich mæchte deshalb diese Art als eine Klettpflanze bezeichnen. Wenigstens dürften die 5 stechenden Kelchzæhne ein Ankletten an Wolle und Federn - wenn auch nur mangelaft und vorübergehend — ermæglichen....» (op. cit., p. 93). Je serai plus affirmatif et je n'hésite pas à placer G. Tetrahit à côté des autres espèces accrochantes.

Salvia glutinosa est une plante intéressante, localisée pour notre région, dans le Bugey méridional, la Savoie, etc.; la fréquence de cette espèce sur les Saules têtards des environs d'Aix et d'Albens, constatée par MM. Pin et Gimet, s'explique très bien par les poils glanduleux qui garnissent son inflorescence et la font se détacher et adhérer fortement aux corps qui la touchent. Cet exemple curieux n'a pas encore, que je sache, été signalé.

L'Agrimonia Eupatoria possède un fruit accrochant par les poils recourbés qui couvrent le tube de son calice; Rietz (p. 91) a signalé cette circonstance que la plante, quoique commune dans les fossés au pied des Saules, n'a pas été observée sur leurs têtes; or, MM. Pin et Gimet l'ont rencontrée quelquefois sur les Saules des environs d'Aix et d'Albens.

Je crois devoir ajouter, aux 5 espèces précédentes, le Bromus sterilis, dont les épillets desséchés s'accrochent assez facilement et peuvent ainsi être transportés à distance.

Ces 6 espèces, formant la deuxième classe de fruits dissé-

minés par les animaux, représentent seulement les 5, 3 % du nombre total des espèces épiphytes de notre région; les 9 espèces de l'ensemble des observations faites à ce jour, et qui sont parvenues à ma connaissance, donnent une proportion presque semblable de 5 %.

III. Fruits ou graines pourvus d'appendices, ailes, aigrettes, facilitant leur dissémination par le vent.—Trente-sept plantes épiphytes dans notre région peuvent être rapportées à cette série; ce sont d'abord les 19 suivantes, signalées déjà par Lœw, Willis et Burkill, Bolle, Beyer, Focke ou Rietz:

- 1. Alnus glutinosa; 12; W. et B.
- 2. Taraxacum officinale; 9 et Sav.; L., W. et B., R.
- 3. Fraxinus excelsior; 8; W. et B., Bey.
- 4. Lactuca muralis; Bugey, Sav.; W. et B.
- 5. Epilobium montanum; Bresse, Dauph.; Focke.
- 6. Poa nemoralis; Sav.; L., W. et B., R.
- 7. 8. Poa sp. (pratensis, trivialis?); W. et B.
- 9. Cirsium sp. (arvense?); R.
- 10. Sonchus sp. (arvensis?); R.
- 11. Acer Pseudo-platanus; Dauphiné; W. et B.
- 12. Angelica silvestris; Lyonn.; W. et B.
- 13. Senecio Jacobæa; Lyonn.; W. et B.
- 14. Leontodon sp. (hispidus?); Sav.; W. et B., Bey.
- 15. Rumex Acetosa; Lyonn.; L., W. et B., R.
- 16. Atriplex hastata; Lyonn.; R.
- 17. Ulmus campestris; Dauph.; W. et B., R.
- 18. Betula alba; Doubs, Dombes; cf. R.
- 19. Humulus Lupulus; ? W. et B., R.

Puis, les 18 espèces observées seulement dans l'Ést de la France, jusqu'à présent du moins :

- Solidago glabra, 12; Lyonn.;
   Erigeron canadensis, 3;
- 3. Lactuca scariola? 2;
- 4. 5. Hieracium sp., 2;
- 6. Tragopogon sp.;
- 7. Cacalia sp.?; Bugey;
- 8. Epilobium spicatum; Doubs;
- 9. E. collinum ?; Sav.;
- 10. Peucedanum palustre: Sav.;

- 11. Polygonum Fagopyrum, 14;
- 12. P. dumetorum, 4;
- 13. Festuca sp.;
- 14. Robinia Pseudo-acacia, 2;
- 15. Carpinus Betulus;
- 16. Populus sp.; Dauph.;
- 17. Abies excelsa; Bug., Dauph.;
- 18. Clematis vitalba (épiphytisme douteux)?

Les autres espèces signalées ailleurs sont au nombre de 27 : Epilobium parviflorum, Holcus lanatus, par L. et W.-B.;

— Dactylis glomerata, par L., W.-B. et R.; — Epilobium angustifolium, par B. et Focke; — Poa annua et Brachypodium silvaticum, par W.-B. et R.; — Hieracium boreale, par L.; — Epilobium hirsutum, Heracleum Sphondylium, Senecio aquaticus, Cirsium lanceolatum, Syringa vulg., Rumex crispus et obtusifolius, Phleum pratense, Deschampsia cæspitosa, Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Festuca ovina, F. elatior, Bromus mollis, par W. et B.; — Eupatorium cannabinum, par Bey.; — Epilobium palustre, Cirsium oleraceum, Atriplex patula, Rumex acetosella, par R.; — Senecio vulgaris, par Focke; ce qui donne 5 espèces pour Læw et Bolle (sens compter 3 Graminées), 4 pour Beyer, 12 pour Rietz (non comprises 4 Graminées), 33 pour Willis et Burkill.

Mais Holcus lanatus, Dactylis, Poa, Brachypodium ne sont pas rapportés à ce groupe par Lœw et par Rietz; ils les classent dans le groupe IV (plantes à graines petites et légères, disséminées aussi par le vent).

En résumé, dans l'Est de la France, les 37 plantes de cette série forment les 33°/, du nombre total; dans l'énumération complète, le nombre des espèces s'élève à 64 et la proportion à 36°/.

IV. Plantes à graines petites et légères, susceptibles aussi d'être disséminées par le vent. — Les espèces de cette série observées sur nos Saules têtards sont au nombre de 20; elles appartiennent surtout aux Caryophyllées, aux Crucifères et aux Fougères, comme le montre le tableau suivant:

- 1. Polypodium vulgare, 21; Bugey.
- 2. Stellaria media, 11;
- 4. Urtica direca et urens; 6; et Sav.;
- 5. Chelidonium majus, 5;
- 6. Mœhringia muscosa, 4; Bugey;
- 7. Cerastium sp. (vulgatum? ou triviale?), 3;
- 8. Cerastium sp. (arvense?); Sav.,
- 9. Malachium aquaticum, 2; Bug., Sav.;

- 10. Achillea Millefolium, 2;
- 11. Artemisia vulgaris, 2;
- 12. Veronica hederifolia;
- 13. Mœhringia trinervia;
- 14. Sagina sp.?
- 15. Capsella Bursa-pastoris; Sav.;
- 16. Ajuga reptans;
- 17. Matricaria inodora;
- 18. Asplenium trichomanes;
- 19. Polystichum Filix-mas; Sav.;
- 20. Cystopteris fragilis; Doubs.

Elles forment 18 % du nombre total des épiphytes.

Si l'on compare cette liste à celles publiées antérieurement, on

voit que 9 de ses espèces ont été observées à l'étranger; ce sont : Stellaria media, par W. B., Bey., et R.; — Achillea Millefolium, par L., W. B., R.; — Veronica hederifolia, par W. B.; — Urtica diœca, L., W. B., R.; — Polypodium vulgare, L., W. B., Bol.; — Mæhringia trinervia, Artemisia vulgaris, L., R.; — Ajuga reptans, par Bey.; — et peut-ètre Cerastium triviale, W. B., R.?

Les autres espèces mentionnées par ces auteurs, et qui n'ont pas été rencontrées jusqu'ici sur nos Saules, sont : Sisymbrium Alliaria, W.B., Ascherson (in R.); — Cerastium tetrandrum, Veronica Chamædrys, W.B.; — Cerastium triviale, W.B., R.? — C. cæspitosum, Stellaria holostea, Campanula rotundifolia, par L.; — Anagallis arvensis, Myosotis intermedia, Plantago lanceolata, Chenopodium album. par R.; — soit 11 espèces, qui, ajoutées aux 20 précédentes, forment le total de 31 plantes, soit la proportion de 18 °/o.

Parmi les plantes présentant quelques particularités intéressantes, je signalerai le Polypodium vulgare dont l'abondance sur les vieux Saules, les Hêtres, etc., en Westphalie, dans le Mecklembourg, le Schleswig-Holstein, sous l'influence du climat maritime et dans les bois humides des montagnes, avait déjà été remarquée par Gœbel, Trojan, Bolle, Prahl, etc. (voy. Lœw, p. 63, 64, 66; Bolle, p. 72; Beyer, p. 41); j'ai, de mon côté, rencontré fréquemment cette Fougère dans les bois frais des montagnes du Jura, jusque sur des troncs d'Acacia, et plus rarement dans la plaine, sur les Saules des bords des rivières.

V. Fruits à mécanisme explosif.—Aux Geranium, bien étudiés à cet égard depuis longtemps, il faut ajouter les Oxalis stricta et les espèces du g. Viola, d'après les recherches de Hildebrand, Ballerstedt et Huth (voy. Beyer, op. cit. p. 40).

On a observé dans notre région, sur les Saules, au moins deux espèces de Geranium, le G. Robertianum très fréquent (signalé aussi par Lœw, Willis et Burkill), et les G. molle (ou rotundifolium?) non déterminés exactement; à ces deux espèces, on peut ajouter 2 Viola, les V. tricolor et V. silvestris, ainsi que l'Oxalis acetosella, observé par M. Pin, en Savoie; (Viola tricolor est attribué au groupe IV par Rietz; V. odorata et Oxalis stricta sont comptés dans cette section V par Beyer); mais il importe de faire remarquer que la projection des graines déterminée par le mode de déhiscence de ces fruits n'est pas suffi-

sante pour les porter au sommet de troncs de Saules ayant 2 à 3 mètres de hauteur, et qu'elle doit être complétée par un autre moyen de transport.

VI. Plantes dont les moyens de dispersion sont médiocres ou douteux. — Les espèces placées dans cette série demanderaient une discussion individuelle trop longue; je me borne à les énumérer :

- 1. Lamium purpureum, 8;
- 2. Galium sp. (Mollugo, etc.), 15;
- 3. Glechoma hederacea, 3;
- 4. Ranunculus bulbosus;
- 5. Anthriscus silvestris;
- 6. Polygonum aviculare;
- 7. P. Persicaria;
- 8. Calystegia sepium?

- 9. Ervum hirsutum;
- 19. Clinopodium vulgare;
- 11 Origanum vulgare;
- 12. Sanguisorba officinalis;
- 13. Plantago media;
- 14. Medicago sativa;
- 15. Scrofularia canina.

Les 8 premières espèces sont placées dans ce groupe déjà par Lœw, Willis et Burkill, Beyer et Rietz; ces auteurs y ont, de plus, fait figurer: Ranunc. acris, R. Ficaria, Barbarea vulg., Lathyrus pratensis, Chærophyllum temulum, Stachys silvatica, Lamium album, Plantago major, Hypericum perforatum, Verbascum thapsiforme, Tanacetum off., Galium palustre, Leonurus Cardiaca, que nous n'avons pas rencontrés ici, et les Galeopsis Tetrahit, Bromus sterilis, Veronica Chamædrys que nous avons transportés dans d'autres séries. Quant aux 7 espèces (9-15) que j'ajoute à ce groupe VI, la conformation de leurs graines ne me paraît pas leur procurer des moyens de dispersion particuliers, sauf peut-être pour Medicago et Scrofularia, qu'on pourrait à la rigueur classer dans les groupes III ou IV?

Les 15 espèces de la liste locale donnent une proportion de 14 °/<sub>o</sub>; les 28 de l'énumération générale celle, très-voisine, de 15 °/<sub>o</sub>.

Récapitulation générale et conclusions. — I. En réunissant les résultats constatés dans la région orientale de la France (Lyonnais, Bugey, Dauphiné), l'Écosse, l'Allemagne et l'Italie septentrionale, on obtient le tableau suivant:

```
France orientale. Écosse. Europe occid**.

Groupe I (Fr. charnus) ... 29 esp. = 26 °/•; 19 esp. = 23 °/•; 38 esp. = 22 °/•.

— II (Fr. accrochants). 6 — = 5 °/•; 3 — = 4 °/•; 9 — = 5 °/•.

— III (Fr. ailés, etc.). 37 — = 33 °/•; 33 — = 41 °/•; 64 — = 36 °/•.

— IV (Gr. légères, etc.). 20 — = 18 °/•; 9 — = 11 °/•; 31 — = 18 °/•.

— V (Fr. explosifs) .. 5 — = 5 °/•; 1 — = 1 °/•; 7 — = 4 °/•.

— VI (douteux ?) ..... 15 — = 14 °/•; 15 — = 19 °/•; 28 — = 15 °/•.

— 112 esp. (100); 80 esp. (100); 177 esp. (100).
```

La réunion des groupes de plantes ayant des moyens analogues de dissémination donne les chiffres qui suivent :

```
GROUPES I et II. — Plantes dispersées par les animaux:
       France orientale ..... 35 espèces = 31 °/o;
                                     = 27 \, ^{\circ}/_{\circ};
       Europe occidentale... 47
                                     = 27 °/o.
GROUPES III, IV et V. - Plantes disséminées par le vent :
     France orientale ..... 62 espèces = 56 °/o;
       == 58 °/₀.
       Europe occidentale... 102 —
 GROUPE VI. — Plantes à modes de dispersion douteux:
       France orientale ..... 15 espèces = 14 °/o;
       = 19 \, ^{\circ}/_{\bullet};
       Europe occidentale... 28
                                      = 15 \, ^{\circ}/_{\circ}.
```

Ainsi, de même qu'en Écosse et en Allemagne (voy. la statistique de Lœw, etc.), dans nos régions de l'Est de la France, les plantes disséminées, d'une façon certaine, par les animaux et par le vent, l'emportent de beaucoup sur celles dont les moyens de dispersion sont médiocres ou douteux.

De plus, si les espèces dispersées par le vent (groupes III, IV et V) sont bien plus nombreuses que celles transportées par les animaux, il n'en est plus de même des individus, qui se comportent au contraire inversement; le nombre des plantes individuelles qui appartiennent à des espèces transportées par les animaux, notamment par les oiseaux, l'emporte en effet notablement sur le nombre des individus dont les graines ou les fruits sont disséminés par le vent.

La preuve de cette assertion ne peut pas être donnée en totalisant l'ensemble des données statistiques consignées dans la première partie de ce mémoire, le nombre d'individus rencontrés n'ayant pas été noté dans toutes les excursions; mais en utilisant celles de ces statistiques où l'on a compté toutes les plantes observées sur chaque Saule (1), on trouve la proportion de 58 %, pour les plantes dispersées par les oiseaux et seulement 24 %, pour les individus disséminés par le vent; remarquons que Willis et Burkill ont obtenu une proportion encore plus considérable, soit 61 %, pour la première de ces deux catégories.

Le contraste est encore plus frappant si l'on n'utilise que les résultats de l'enquête faite dans la région restreinte, mais plus naturelle et mieux explorée, des environs de Beynost; ces résultats sont aussi plus comparables avec les données de Willis et Burkill, que ceux fournis par les constatations trop rapides que j'ai faites dans les régions bien dissemblables du Bugey, du Dauphiné et de la Savoie; on trouve dans ce cas:

GROUPE I (Fruits charnus): S. Dulcamara, 72 individus; L. Xylosteum, 55; R. Uva-crispa, 54; Cornus sanguinea, 13; Rubus cessius, 7; Cucubalus, 7; Sambucus, 4; C. Mahaleb, 4; Bryonia, 4; Ribes rubrum, 2, Rhamnus, 2; Rosa, 2; Fragaria, 2; Morus, 1; L. Periclymenum, 1. — Soit: 15 espèces, 230 individus.

GROUPE II (Fr. accrochants): G. Tetrahit, 38; Galium Aparine, 1; Bromus sterilis, 1. — Soit: 3 espèces, 40 individus.

GROUPE III (Fr. ailés ou à aigrettes): Solidago glabra, 12; Fagopyrum, 7; Poa, 6; Polyg. dumetorum, 4; Sonchus, 3; Taraxacum, 2; Fraxinus, 2; Robinia, 2; Erigeron, 2; Humulus, 2; Alnus, 1, Rumex Acetosa, 1; Angelica, 1; Carpinus, 1; Crepis, 1; Senecio Jacobsea, 1; Atriplex hastatus, 1.—Soit: 17 espèces, 49 plantes.

GROUPE IV (Gr. petites et légères): Urtica, 9; Stellaria media, 8; Chelidonium, 2; Cerastium, 2; Artemisia, 2; Achillea, 2; Ajuga, 1; Matricaria, 1; Mœhringia trinervia, 1; Polypodium vulg., 1. — Soit: 10 espèces, 29 plantes.

GROUPE V (Fr. explosifs): Geranium, 13; Viola, 3. — Soit: 3 espèces, 16 plantes.

GROUPE VI (Dispersion médiocre ou douteuse): Galium, 6; Graminées, 4; Lamium, 3; Glechoma, 3; Origanum, 2; Pastinaca, 2; Medicago, 1; Scrofularia, 1; Ervum, 1; Polygonum Aviculare, P. Persicaria, 1; Clinopodium, 1; Triticum, 1. — Soit: 13 espèces, 27 plantes.

#### En résumé:

Espèces transportées par les animaux (groupes I et II)... 270 pl. = 68 °/o;

- disséminées par le vent (gr. III, IV et V)...... 94 pl. =  $24 \circ /_{\circ}$ ;
- à dissémination douteuse ou médiocre (gr. VI)... 27 pl. = 7 °/•.

<sup>(1)</sup> La même espèce n'a cependant été comptée qu'une seule fois par tête de Saule, même lorsqu'elle y était représentée par plusieurs individus.

Le rôle des oiseaux est donc prépondérant et l'on sait que, pour certaines espèces, au moins, il ne consiste pas en un simple transport, mais agit encore en facilitant la germination des graines, grâce au séjour de celles-ci dans le tube digestif de l'animal.

Ce rôle important des oiseaux est encore prouvé par l'examen des débris de nature végétale employés dans la construction des nids; je n'ai pas fait, dans la contrée que j'ai étudiée, de recherches sur ce point; mais Willis et Burkill (op. cit., p. 87) ont observé, dans les nids placés sur les Saules aux environs de Cambridge, des débris de plantes nombreuses, portant fréquemment des graines et des fruits, et, parmi ces plantes, on relève surtout des Graminées (Poa sp., Bromus sterilis, etc.), puis Galium aparine, Anthriscus, Lamium purpureum, etc., c'est-à-dire des plantes dont la dissémination des graines ou des fruits est ordinairement considérée comme opérée par d'autres procédés, notamment des espèces à moyens de dispersion médiocres ou douteux (Lamium, Anthriscus, etc.). Ainsi, les oiseaux peuvent intervenir dans l'ensemencement des têtes de Saules, non seulement en transportant les fruits charnus dont ils font leur nourriture, mais aussi en charriant, pour construire leurs nids, des plantes très diverses comme organisation de fruits et de graines.

II. — Une autre question se présente : à quelle distance maximale les graines ou fruits peuvent-ils être transportés efficacement par les oiseaux ou le vent?

Cette distance est en général, peu considérable, comme le montre déjà une comparaison superficielle entre la composition du tapis végétal de la contrée et la florule adventice des Saules.

D'abord, cette florule est formée d'éléments appartenant exclusivement à la flore naturelle de la région, ainsi qu'on le voit par la distribution géographique du Mûrier, qui n'est rencontré sur les Saules que dans les régions seules où cet arbre est cultivé (Ex.: Beynost, Brangues, Fontaine, Vizille), — du Ribes alpinum, arbrisseau caractéristique des montagnes jurassiennes, remplaçant le R. Uva-crispa ou l'accompagnant sur les Saules du Bugey, — du Sorbus Aucuparia observé seulement dans les régions montagneuses, — du Salvia glutinosa, plante localisée dans le Bugey et la Savoie et qu'on n'a vue que sur les Saules de ces localités, etc.; de même pour les autres

plantes à aire limitée ou spéciale, comme Cucubalus baccifer, Solidago glabra, etc.

De plus, un grand nombre de plantes observées sur les Saules croissent sur terre, au voisinage immédiat, souvent au pied même de ces arbres; il en est ainsi pour le Fagopyrum, fréquent sur les Saules placés le long des champs de Sarrasin, — l'Ortie, la Chélidoine, le Stellaria media, etc., sur les Saules situés près des murs, des décombres, etc., — le Solidago glabra dans les îles du Rhône, etc. (1).

On remarquera que l'influence du voisinage immédiat se vérifie surtout pour les plantes à fruits ou graines disséminés par le vent (Solidage, Sarrasin, *Taraxacum*, *Alnus*, *Humulus*, Ortie, Achillée, etc.).

Au contraire, les plantes à fruits charnus peuvent être observées sur des Saules placés plus ou moins loin des stations normales de ces plantes.

Mais, même dans ce dernier cas, malgré l'intervention des oiseaux et la facilité avec laquelle ils doivent pouvoir transporter au loin les fruits charnus, cette distance serait ordinairement moins considérable qu'on ne le croit, du moins d'après les observations de Willis et Burkill; recherchant quelle était la distance minima à laquelle se trouvait sur le sol, par rapport aux Saules, une plante de même espèce que les individus trouvés sur eux, ils ont vu qu'en moyenne une plante ne peut envoyer ses graines, par quelque moyen que ce soit, à plus de 200 yards (180 mètres) de distance; c'est là une conclusion intéressante, mais qui ne peut être exacte que pour les conditions climatériques et faunistiques de la région étudiée, c'est-à-dire les bords de la Came et de l'Ouse, près Cambridge (cf. op. cit., p. 85 et Rev. scientif., loc. cit., p. 60). Il est facile de constater dans notre contrée, dans les environs de Beynost, par exemple, des cas où cette distance est plus considérable (Cucubalus des Saules de la route nationale et du plateau de la Dombes, etc.).

Certaines espèces ont du reste été observées sur des Saules très éloignés des stations normales de la plante épiphyte.

Ainsi Rietz dit, à propos du Solanum Dulcamara aperçu par



<sup>(1)</sup> Lœw (op. cit., p. 68), Willis et Burkill (op. cit., p. 82) signalent des exemples de semblables coexistences.

lui sur les Saules têtards du Freyenstein: « Je n'ai pas encore éclairci comment la Douce-Amère vient sur les têtes de Saule (du Freyenstein); elle ne croît pas dans les environs, et elle est rare (dans la région); la station la plus proche est environ à 1 kilomètre. » (Op. cit., p. 90.)

Willis et Burkill eux-mêmes ont vu le Lactuca muralis sur les Saules des bords de la Came (où il se propage depuis 35 ans), localité où cette plante ne se trouve plus actuellement, vivant sur le sol, qu'à des distances considérables! (Op. cit., p. 88.)

Enfin, une dernière particularité intéressante, c'est qu'un grand nombre de plantes qui croissent communément au pied des Saules têtards ou dans leur voisinage immédiat n'ont jamais été observées vivant en épiphytes sur ces arbres, quoique l'organisation de leurs fruits ou de leurs graines permettent souvent de les classer dans les mêmes groupes, au point de vue des moyens de dispersion, que les espèces épiphytes; mais les statistiques sont encore trop incomplètes pour qu'il soit prudent d'émettre des conclusions trop affirmatives, qui seraient contredites par des observations ultérieures ou faites dans d'autres régions. Willis et Burkill citent, en effet, les Brassica, Capsella, Trifolium, Bellis et autres espèces (op. cit., p. 85), et Rietz, les Rosa canina et Agrimonia odorata (op. cit., p. 91) comme exemples de cette particularité; or, quelques-unes de ces plantes sont parfaitement épiphytes, du moins dans d'autres régions: Capsella et Agrimonia ont été observés par M. Pin sur les Saules, et j'y ai vu, ainsi que Willis, Burkill et M. Pin plusieurs fois le Rosa canina. Cette absence d'un grand nombre de plantes triviales n'en est pas moins singulière; elle peut quelquefois s'expliquer par l'absence de moyens efficaces de dissémination; pour d'autres plantes, par des exigences particulières de milieux, composition du sol, humidité, insolation, etc., pour pouvoir germer, puis parcourir une partie au moins de leur développement; ces conditions spéciales, réclamées par les plantes épiphytes, sont étudiées dans le paragraphe suivant.

# III. — Végétation des plantes épiphytes.

Les graines et les fruits arrivés sur le Saule ne peuvent germer que s'ils y trouvent des conditions de milieux favorables et les plantules ne se développent en plantes adultes que si leurs racines peuvent puiser dans l'humus ou même dans les tissus de l'arbre les substances, l'eau, nécessaires à leur végétation.

Un certain nombre de plantes, comme on l'a vu dans les pages précédentes, s'accommodent de ces milieux spéciaux : ce sont de véritables épiphytes comparables, aux épiphytes si caractéristiques des régions tropicales. Gæbel, qui oppose avec raison la richesse des tropiques en plantes épiphytes à la pauvreté des zones tempérées (l), avait déjà rapporté à l'épiphytisme la présence des Fougères, notamment du *Polypodium vulgare* sur les arbres des bois humides des montagnes et des bords de la mer; mais, pour la plupart des botanistes, la présence de plantes vasculaires sur les arbres de nos contrées était considérée, jusqu'à l'apparition des travaux précédemment cités, comme de simples faits dus au hasard et ne méritant pas une plus longue attention (2).

Et cependant, si les conditions biologiques dans lesquelles sont placées les épiphytes des régions tropicales, si bien exposées par A.-F.-W. Schimper (3), sont différentes de celles de nos régions tempérées, ces dernières ne sont pas sans présenter quelques analogies d'organisation; d'autre part, les procédés de

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Pfianzenbiologische Schilderungen: 1re partie, 3e section: Epiphytes.
(2) L'épiphytisme de certaines plantes sur les Saules avait déjà été mentionné par quelques auteurs anciens, notamment de vieux herboristes, qui, frappés de leur habitat anormal, attribuaient à ces plantes des vertus tout à fait particulières: d'après Pancovius (Herbar., 1673) et Elsholtz, cités par Bolle (op. laud., p. 731, le Sureau, qui croît sur les Saules, était employé comme amulette ou comme remède contre l'épilepsie; le Sorbier des oiseleurs épiphyte est considéré aussi, en Danemark, comme ayant une puissance curative spéciale (Pedersen in Leimbach, Deut. bot. Monatsch., X, 1893, p. 75, d'après Ascherson in Rietz, op. cit., p. 94). Comme exemple récent de remarque populaire, le nom de petite rose des Saules « Weidenroschen », donné à l'Epilobium angustifolium, dans l'Allemagne septentrionale, est probablement dû à la présence fréquente de cette plante sur les Saules têtards de cette contrée (cf. Friedel, cité par Bolle, op. laud., p. 73).
(3) Die epiphytische Vegetation Amerikas, léna, 1888.

dissémination des graines sont absolument semblables: les épiphytes tropicales appartiennent, en effet, d'après Schimper, à des espèces dont les graines et les fruits sont constitués pour être transportés par les animaux ou le vent, tandis que les plantes des familles à graines grosses et lourdes ne peuvent pas vivre dans les milieux aériens.

Parmi les caractères distinctifs des épiphytes tropicales on a signalé, outre leurs modes particuliers de fixation sur les supports, le développement des tissus aquifères et des racines adventices, les formations de racines en nid d'oiseau et de feuilles en rosettes, qui facilitent l'utilisation des éléments de l'humus et la conservation de l'eau; or, certaines de nos épiphytes locales présentent une tendance à des formations analogues; Willis et Burkill (op. cit., p. 88) ont remarqué, par exemple, une tendance au renflement bulbeux de la base de la tige dans quelques plants d'Holcus lanatus et de Poa annua; Rietz (op. cit., p. 90) a observé sur des tiges âgées de Sorbiers épiphytes, des têtes de racines en nid d'oiseau « vogelnestartig Wurzelkopf », têtes d'où partaient de grosses racines et de nombreux rejets feuillus. J'ai remarqué plusieurs fois des renflements et des formations analogues, notamment sur le Frêne qui est reproduit en phototypie, planche II. Quant aux feuilles en rosettes, on voit quelque chose d'analogue, au moins temporairement, dans les jeunes plants de Cirsium, de Sonchus (cf. Rietz, op. cit., p. 91, 92).

## 1° Epiphytisme sur les Saules.

A. — Ainsi qu'on l'a vu, c'est principalement sur les Saules tètards appartenant à l'espèce Salix alba L. que se développe la végétation adventice, objet de cette étude.

On l'a observée aussi, mais plus rarement, sur des têtards du S. fragilis (Rietz, p. 88) et sur des Saules non étêtés; mais, insi que Bolle le remarque (op. cit., p. 73), les Saules naturels se comportent presque comme les autres arbres, sur lesquels on ne rencontre que rarement des plantes épiphytes.

Le tronc des Saules têtards s'élève à une hauteur différente suivant les régions: ils ont, par exemple, 1 m. 80 à 2 mètres environ, en moyenne, dans le Lyonnais, 2 m. 50 à 3 mètres dans le Dauphiné. Leur sommet renflé par le développement des bases de nombreuses branches, la plupart réduites à l'état de moignons plus ou moins décomposés, supporte une couronne de branches qu'on laisse croître pendant quatre à cinq ans en moyenne, avant de les couper.

Certains de ces arbres sont très vieux, âgés souvent de 50 à 100 ans; leur partie centrale est alors complètement évidée ou remplie d'un abondant humus; l'écorce finit même par se fendre, à son tour, longitudinalement, du haut en bas; le tronc du Saule est alors découpé en 2 ou 3 bandes corticales portant chacune à son sommet une portion correspondante de la couronne de branches (1). Sur le bord des fossés profonds et des rivières, ces troncs peuvent s'incliner, et l'on voit la végétation du sol voisin s'installer graduellement dans les anfractuosités de l'écorce, sur les bords des fentes du tronc et sur la surface interne du tronc entr'ouvert; un de ces Saules, observé près de Thil, portait à quelques décimètres de terre, Viola silvestris, un peu plus haut Crepis sp.?, puis vers le sommet Galeopsis Tetrahit, et enfin un buisson de Lonicera Xy losteum.

Ce sont les arbres d'âge moyen, chez lesquels la partie interne du tronc se trouve encore intacte dans sa plus grande étendue, et dont la tête présente entre les branches une excavation remplie d'humus, qui possèdent la végétation adventice la plus abondante.

B.— L'humus qui s'accumule ainsi, d'abord entre les bases des branches de la couronne, puis dans l'excavation qui se creuse au centre de la tête du Saule, est formé par les produits de décomposition des tissus de l'arbre, notamment de ses portions centrales, et par les poussières, les feuilles, les débris de toute sorte apportés par le vent. Il constitue un sol artificiel, fréquemment recouvert de Mousses et conservant assez bien, surtout lorsqu'il est profond, l'eau nécessaire à la végétation de l'épiphyte; la couronne de feuilles protège du reste l'humus et les plantes qui y croissent contre une évaporation trop intense. Cependant dans les plaines au climat sec, ce sol se dessèche plus rapidement; c'est pourquoi l'action compensatrice



<sup>(1)</sup> On observe fréquemment, sur les troncs un peu âgés, un état intermédiaire : la tête du Saule est alors divisée en plusieurs têtes secondaires par la formation de fentes dans l'écorce, seulement dans la partie supérieure du tronc, qui reste entier au-dessous; ces têtes se terminent par autant de couronnes de branches pouvant porter entre elles des végétaux épiphytes.

du climat se manifeste d'une façon très nette par l'abondance plus grande, la vigueur plus considérable de la végétation épiphytique des Saules têtards, dans les provinces maritimes, dans les vallons frais des montagnes (Bugey, Dauphiné, Savoie), ou sur le bord des rivières (bords de la Sereine, etc.).

Un humus abondant n'est pas indispensable: on voit en effet, mais rarement, des plantes s'installer contre le tronc même des Saules, dans les fentes de l'écorce crevassée (Ex.: Ajuga reptans placée dans une petite crevasse de l'écorce du tronc d'un Saule, à 0 m. 80 au-dessus de terre, dans la Dombes, près de Beynost; — Mûriers sortant des fentes de l'écorce, à 2 mètres du sol, 1 mètre au-dessous de la tête, sur un Saule près de Vizille; — Cornus sanguinea, sortant aussi d'une fente de l'écorce, au-dessous de la tête, à Fontaine près Grenoble, etc.).

C. — La végétation des plantes épiphytes locales présente les particularités suivantes:

Un grand nombre des graines parvenues sur l'humus des Saules paraissent y germer facilement, mais les plantules qui en proviennent sont loin de pouvoir toujours se développer en plantes adultes, surtout s'il s'agit de végétaux arborescents; les jeunes plants de Frêne, de Sureau, de Cornouiller, etc., sont, en effet, fréquents, et souvent en grand nombre, sur les têtes de Saule, tandis que ces mêmes plantes, à l'état d'arbres ou même de buissons, y sont rares, du moins dans beaucoup de localités.

Les plantes herbacées, de petite taille, les annuelles principalement, comme les Stellaria, Mæhringia, Cerastium, Geranium, trouvent facilement, dans l'humus même peu profond, des aliments en quantité suffisante; mais les racines des plantes plus volumineuses, celles des arbrisseaux et des arbres, atteignent rapidement les tissus mêmes du Saule, et ces plantes ne peuvent continuer à se développer que si leurs racines sont capables de pénétrer ces tissus et d'utiliser les substances qui les composent; leur nutrition paraît alors exiger le secours des mycorrhizes; je ne puis examiner ici cette question intéressante; je renvoie sur ce sujet aux travaux connus de Frank, aux mémoires cités de Lœw (p. 68 à 71), de Willis et Burkill, p. 88 (1), etc.

<sup>(1)</sup> Voyez aussi l'intéressant article de M. Vuillemin, dans la Revue générale des sciences, dirigée par le Dr Olivier, t. I, nº 11, 15 juin 1890, p. 326-335, avec 15 figures.

Quoi qu'il en soit, la végétation épiphytique des Saules est tantôt malingre, chétive (petites plantes herbacées, dans les climats arides ou les saisons sèches, etc.), tantôt, au contraire, plus haute, plus forte, plus fraîche, à feuilles plus grandes que celles croissant sur terre; Beyer l'a observée sous ce dernier état dans les Alpes Cottiennes (op. cit., p. 37), et je l'ai souvent constaté.

Certains arbustes notamment y acquièrent une végétation luxuriante et se rencontrent fréquemment en buisson de 1 à 2 mètres de hauteur (Sureau, Cornouiller, Verne, etc.); des arbres mêmes peuvent y prendre une taille considérable, comme je vais en donner plus loin des exemples remarquables; ces arbres volumineux se comportent, il est vrai, comme s'ils croissaient dans la terre, leurs racines traversant le tronc du Saule dans toute sa longueur, pour se fixer dans leur milieu habituel.

Quelques épiphytes enfin, tels que le Lierre, sont normalement enracinés dans la terre, au pied même du Saule, au moins pendant un certain temps, avant que leur partie supérieure ne s'affranchisse par la destruction de la base de la plante? (Cf. Lœw, p. 64, 65; Willis et Burkill, p. 85.)

D. Les épiphytes les plus remarquables sont les arbres qui ont été observés, dans quelques circonstances, avec un développement véritablement extraordinaire; les auteurs des mémoires cités plus haut n'ont indiqué que des exemples assez rares et ordinairement de petites dimensions; ainsi, Lœwe (p. 64) cite seulement des Ribes rubrum de 1 cent. 8 de diamètre et des Sorbus Aucuparia de 4 ans, dont les racines descendaient dans le bois pourri à plus de 10 centimètres de profondeur, mais qui restaient à l'état végétatif, sans fleurir. (Id., p. 67.)

Bolle (p. 73) a observé de jeunes Sorbiers sur un Salix fragilis non étêté, dont les racines inférieures traversaient le bois et pénétraient dans la terre, les supérieures se ramifiant dans le bois pourri du Saule.

Willis et Burkill (p. 87) ont remarqué, outre de volumineux buissons fleuris de Rosa, Ribes, Cratægus, un Acer de 5 centimètres de diamètre, un Sambucus de 4 mètres de hauteur et de 5 centimètres de diamètre, d'autres ayant 2 à 3 mètres de hauteur et 2 à 8 centimètres de diamètre; leurs racines descendaient aussi à travers le tronc du Saule jusqu'à la terre.

Beyer (p. 37-38) signale des Cornus sanguinea volumineux et des Hêtres gros comme le bras.

Enfin, Rietz a rencontré les espèces ligneuses seulement à l'état de buisson, très rarement en arbre (p. 88); il cite, en effet, deux Cerasus Padus de 5 et 50 centimètres de hauteur et des Sorbus Aucuparia de toute grosseur, depuis les plantules jusqu'à d'épais buissons (Op. cit., p. 89-90.)

Or j'ai rencontré, dans le cours de mes excursions, des arbres d'une dimension véritablement extraordinaire pour les milieux dans lesquels ils se sont développés; je cite parmi les plus intéressants:

Un Acacia (Robinia Pseudo Acacia) placé sur un Saule, à Beynost, au bord de la route nationale, vers le kilomètre 11. Ce bel arbre, haut de 5 mètres, inséré entre les branches de la couronne, bien droit, régulièrement ramifié, présente un aspect très élégant lorsqu'il est en pleine floraison. Le tronc du Saule qui le porte est encore entier, et l'on ne peut voir comment les racines de l'Acacia s'y insèrent; mais il est vraisemblable qu'elles descendent à travers le Saule et ont atteint la terre depuis longtemps. Sur ce Saule croissent en même temps Ribes Uva-crispa, Solanum Dulcamara; il est représenté sur la planche III qui accompagne ce mémoire (1). Un autre Acacia, mais plus petit, se trouve sur un Saule, au-dessus de Montluel.

Le plus beau de ces arbres épiphytes est certainement un Frêne de 8 à 10 mètres de hauteur qui a poussé sur un Saule, aux Cormiers, près Vizille, il y a une vingtaine d'années; il y a pris un tel développement, que ses racines ont fait éclater le tronc qui le portait primitivement; cette circonstance permet de voir les rapports des racines de l'épiphyte avec les tissus du Saule; la planche II (2) montre en effet, outre les grosses racines principales descendant directement dans la terre, une quantité de racines plus petites, développées surtout à la partie supérieure, au fond de l'excavation primitive remplie d'humus, ramifiées en forme de nid d'oiseau, pénétrant dans les tissus de l'écorce du Saule et enchevêtrées avec d'autres racines qui



<sup>(1)</sup> Je dois cette photographie à l'obligeance de M. Claudius Seyrol, de Beynost.

<sup>(2)</sup> Photographies prises par MM. L. Rérolle, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble, et Duc jeune, photographe à Grenoble, 33, avenue d'Alsace-Lorraine.

paraissent en provenir. Ces dernières productions se rapprochent de celles observées par Willis et Burkill (p. 88) sur des Saules qui avaient poussé des racines dans leur propre humus! Je n'ai malheureusement pas eu le temps, dans ma course trop rapide, d'examiner avec le soin nécessaire les rapports de ces différents organes. Ce Saule était chargé d'une florule adventice abondante: Fusain, Douce-Amère, Galium sp. (Mollugo?), Epilobium montanum, Stellaria media, Hieracium sp., Cirsium sp., etc. D'autres Frènes, moins développés, s'observent sur les Saules du voisinage.

Dans la même localité, on rencontre de nombreux Saules portant des Vernes (Alnus glutinosa) de toutes tailles, depuis les jeunes plants jusqu'aux arbres de 3 à 4 mètres de hauteur; mais, ainsi que le montre la phototypie de la planche IV (1), ces Vernes affectent toujours une disposition buissonnante, leurs branches s'entremêlant avec celles du Saule, de façon à simuler des arbres moitié Saule moitié Verne, comme les Sorbiers dont parle Rietz (p. 90), ou à se substituer presque complètement à elles. On voit souvent les grosses racines de ces Vernes descendre verticalement, à la surface du tronc du Saule, dans des sortes de gouttière, ou dans l'intérieur du tronc plus ou moins entr'ouvert. Les Vernes épiphytes se rencontrent fréquemment dans les régions humides, de la Bresse, du Bugey, du Dauphiné, etc.

Je cite encore le Cerisier, bien que je n'ai pu le constater moi-même; des observateurs dignes de foi m'en ont signalé de beaux représentants, portant fleurs et fruits, dans les environs de Bourg-en-Bresse, de Crans, de Guéreins, de Meximieux, de Lhuis, etc.; malheureusement, ces arbres ont été pour la plupart détruits; le Cerisier épiphyte d'Ansolin, près Lhuis, a été l'objet d'observations exactes de la part de monami, le D'G. Ravet: c'était un arbre de 5 à 6 mètres de hauteur, de 14 centimètres de diamètre, à racine effilée atteignant la terre, ainsi qu'on l'a constaté quand le Saule qui le portait a été abattu.

Un autre bel exemple consistait en un Merisier de 9 mètres de hauteur, 30 centimètres de diamètre à la base, qui poussait



<sup>(1)</sup> J'ai pris, ainsi que M. Duc, de nombreuses photographies de ces productions, fort intéressantes, mais que je ne puis malheureusement toutes reproduire.

sur un Saule, dans le parc de Séchilienne près Vizille et qui vient d'être abattu récemment; la phototypie (planche V) que je dois à l'obligeance de M. le D' Dumolard, de Vizille, le représente dans cet état; il devait avoir l'aspect décrit par Rietz (p. 90) pour des Sorbiers portés par des Saules, dont les troncs, devenus vieux, creux et fendus, remuaient en l'air, sur leurs deux étais de racines, comme sur des échasses!

A Malpas près Quingey (Doubs), j'ai photographié (1) un Saule portant à la fois un Épicéa et un Bouleau; le Bouleau, de 6 mètres de hauteur, 12 centimètres de diamètre à la base, est inséré sur une première couronne située à 1 m. 60 au-dessus du sol; sa racine principale atteint la terre en suivant une sorte de sillon longitudinal creusé à la surface du Saule. L'Épicéa part d'une deuxième tête placée à 0 m. 70 au-dessus de la première; il a 2 m. 55 de hauteur, 8 centimètres de diamètre à la base; ces deux essences croissent dans le voisinage, à peu de distance des Saules qui les portent.

Parmi les autres arbres observés, je signale des Sycomores, des Ormes, des Sapins et des Épicéas croissant sur des Frênes et sur d'autres Sapins ou Épicéas, dans la forêt de Prémol, près Grenoble (D' Dumolard).

# 2º Epiphytisme sur d'autres arbres.

D'autres arbres que les Saules peuvent porter, mais rarement, des plantes épiphytes; voici les observations que j'ai recueillies sur ce sujet.

Je viens déjà de citer les Frênes, les Sapins portant des Sapins et des Épicéas, dans la forêt de Prémol; le D' Dumolard, à qui je dois la communication de ces faits, a vu, notamment, trois Frênes sur lesquels poussaient des Épicéas, l'un de ceux-ci ayant 1 m. 20 de hauteur.

Bolle (p. 73) mentionne des *Peupliers étêtés* à la façon des Saules, sur lesquels il a remarqué quelques-uns des habitants de ces arbres (2); — des Chênes, des Hêtres, dont le tronc porte des Fougères, notamment le *Polypodium vulgare* (p. 74); même observation de Prahl, cité par Beyer (p. 41), pour le



Avec l'aide de M. René de Gassowski (voy. phototypie, nº V).
 Des Peupliers étêtés sont\_aussi cités par Rietz (p. 88).

Polypodium, sur le Hêtre; cette Fougère est du reste une des épiphytes les plus communes; je l'ai observée aussi couvrant un tronc moussu d'Acacia, à Malpas, près de Quingey (Doubs); Ascherson signale (in Rietz, p. 94), d'après M<sup>me</sup> Græbner, la présence, sur les rameaux inférieurs d'un Chêne, dans l'allée des Hofjäger, à Thiergarten, de l'Alliaria officinalis et du Chærophyllum temulum.

Mais le cas le plus intéressant est certainement la flore adventice observée sur les *Tilleuls* du Cours de Pontarlier (Doubs) par M. Clerc, directeur des écoles publiques, qui a bien voulu me communiquer les renseignements suivants (1).

Ces Tilleuls, qui n'ont jamais été étêtés, mais sont très âgés, possèdent une végétation adventice qui se développe soit à la bifurcation de deux ou parfois de trois branches, soit dans une poche produite par la décomposition de la partie centrale de la section d'une de ces branches.

Cinquante-sept pieds de Tilleuls ont donné 96 plantes épiphytes appartenant aux 19 espèces suivantes (on n'a compté qu'une seule fois les individus de même espèce observés sur le même Tilleul):

| 1.  | Ribes alpinum        | 24 | 11. Solanum Dulcamara    | 1 |
|-----|----------------------|----|--------------------------|---|
| 2.  | Sambucus racemosa    | 21 | 12. Plantago media       | 1 |
| 3.  | Galeopsis Tetrahit   | 14 | 13. Epilobium montanum   | 1 |
| 4.  | Stellaria media      | 10 | 14. E. spicatum          | 1 |
| 5.  | Geranium Robertianum | 6  | 15. Poa nemoralis        | 1 |
| 6.  | Taraxacum officinale | 4  | 16. Chelidonium majus    | 1 |
| 7.  | Capsella B. pastoris | 3  | 17. Festuca sp. ?        | 1 |
| 8.  | Urtica diœca         | 2  | 18. Carex ?              | 1 |
| 9.  | Ribes Uva-crispa     | 2  | 19. Cystopteris fragilis | 1 |
| 10. | Lonicera nigra       | 1  |                          |   |

Sans compter de nombreuses Mousses et Hépatiques, etc.

On remarquera la présence de 5 végétaux ligneux à fruits charnus (Ribes alpinum et Uva-crispa, Sambucus, Lonicera, Dulcamara) et l'abondance remarquable du Galeopsis Tetrahit! Le Sambucus racemosa, plante de la flore locale, remplace ici le Sureau ordinaire des Saules des autres régions; les Lonicera nigra, Epilobium spicatum, Cystopteris fragilis sont des espèces communes dans la contrée.

<sup>(1)</sup> Il n'y a pas de Saules têtards dans les environs de Pontarlier.

Cette végétation commence sur les Tilleuls à la hauteur de 3 mètres et peut arriver à la hauteur maxima de 15 mètres; on observe quelquefois plusieurs étages de végétation sur le même arbre : par exemple, Ribes alpinum en bas, Sambucus racemosa en haut.

Elle est en général d'un caractère souffreteux et malingre, mais peut atteindre cependant 80 centimètres de dimension maximum; c'est le Sambucus racemosa qui se développe le mieux.

Ajoutons que Beyer (p. 41) cite l'observation faite par Lœsener du *Chenopodium album* sur les Tilleuls de Schæneberg, près Berlin, et que j'ai moi-même aperçu sur les Tilleuls de la Promenade de Montluel quelques débris indéterminables de plantes épiphytes.

## Énumération générale des plantes vasculaires épiphytes observées sur les Saules et les autres arbres de l'Europe occidentale.

En réunissant tous les documents utilisés dans ce mémoire, on peut dresser l'énumération suivante des plantes observées jusqu'à ce jour, à l'état d'épiphytes, dans l'Europe occidentale; le nom de chaque espèce est suivi du numéro du groupe auquel on peut la rapporter au point de vue des moyens de dissémination de ses graines ou de ses fruits (voy. p. 112), de l'indication des observateurs qui l'ont mentionnée, et de l'arbre autre que le Saule) sur lequel on l'a observée.

#### Abréviations:

A. = Ascherson (Allemagne).

Bey. = Beyer (Italie).

Bol. = Bolle (Allemagne).

C. = Clerc (France, Jura).

F. = Focke (Allemagne).

L. = Lœw (Allemagne).
M. = Magnin (France).
P. = Pin (France, Savoie).
R. = Rietz (Allemagne).
W. B. = Willis et Burkill (Écosse).

#### Renonculacées.

Ranunculus acris. VI. — W. B. R. bulbosus. VI. — W. B.; M. R. Ficaria. VI. — W. B. Clematis Vitalba. III. —?

Berbéridées.

Berberis vulgaris. I. - P.

Crucifères.

Barbarea vulgaris. VI. — W. B.

Sisymbrium Alliaria. IV. - W. B.; A. in R. (Saules et Chênes.) Capsella Bursa-Pastoris. IV. - M.; C. (Saule et Tilleul.)

Papavéracées.

Chelidonium majus. IV. - Bol.; M.; C. (Saule et Tilleul.)

Caryophyllées.

Cucubalus baccifer. I. - Bey.; M.; P. Mœhringia trinervia. IV. — L.; F. in Bey.; R.; M.; P. M. muscosa. IV. — M.

Malachium aquaticum. IV. - M.; P. Cerastium tetrandrum. IV. - W. B.

C. triviale. IV. - W. B.; R.

C. vulgatum. IV. - P.; M.

C. arvense. IV. - R.

C. cæspitosum. IV. - L.

Stellaria media. IV. — W. B.; Bey.; R.; M.; C. (Saule et Tilleul.)

St. Holostea. IV. — L. Sagina sp.? IV. — M.

Violariées.

Viola odorata. V. - Bey. V. silvestris. V. - M.

V. tricolor. V. - R.; M.

Hypéricacées.

Hypericum perforatum. VI. - L.

Géraniacées.

Geranium Robertianum. V. - L.; W. B.; Bey.; M.; P.; C. (Saule et Tilleul.)

G. molle ou sp.? V. - M.

Oxalidacées.

Oxalis stricts. V. - Bey.

O. Acetosella. V.? - P.

Acérinées.

Acer Pseudo-platanus, III. - W. B.; M.

Ampélidées.

Vitis vinifera. ? I. - M.

Rhamnacées.

Rhamnus cathartica. I. — W. B.; M.

Rhamnus Frangula. I. - P. Evonymus europæus. I. — M.; P.

Papilionacées.

Medicago sativa. VI. ? — M. Robinia Pseudo-acacia, III. ? — M. Lathyrus pratensis. VI. — W. B. Ervum sp. VI. - M.

Rosacées.

Cerasus avium. I. - W. B.; M.

C. Mahaleb. I. — M.

C. Padus. I. — R.

Fragaria vesca. I. — L.; R.; M.; P.

Geum urbanum. II. — W. B.; R.

Rubus idæus. I. — L.; W. B.; R.

R. rusticanus. I. — W. B.; Bey.

R. corylifolius. I. — W. B. R. cæsius. I. — Bey.; M.; P.

Rosa canina. I. — W. B.; M.; P.

Agrimonia Eupatoria. II. - P.

Sanguisorba officinalis. VI. - P.

Sorbus Aucuparia. I. - W. B.; R.; M. Cratægus oxyacantha. I. — W. B.; M.

Onagrariacées.

Epilobium spicatum. III. - C. (Tilleul.)

E. hirsutum. III. — W. B.

E. parviflorum. III. — W. B.; L.

E. angustifolium. III. — F. in Bey.

E. montanum. III. — F. in Bey.; M.; C. (Saule et Tilleul).

E. palustre. III. — R.

E. collinum? III. — P.

Ribésiées.

Ribes Uva-crispa. I. — W. B.; Bol.; R.; M.; P.; C. (Saule et Tilleul.)

R. rubrum I. — L.; W. B.; R.; M.;

R. nigrum. I. — W. B.; P.

R. alpinum. I. - M.; C. (Saule et Tilleul.)

Cucurbitacées.

Bryonia diœca. I. — W. B.; M.; P.

Ombellifères.

Torilis Anthriscus. II. — R.; P. Angelica silvestris. III. — W. B.; M. Heracleum Sphondylium. III. — W. B.

Peucedanum palustre. III. — P.

Pastinaca sativa. VI. — M.

Anthriscus silvestris. VI. — L.; W.

B.; R.; M.; P.

Chærophyllum temulum. VI. — W.

B.; Bey.; A. in R. (Saule et Chêne.)

#### Araliacées.

Hedera Helix, I. — L.; W. B.; M.; P.

Cornus sanguinea. I. — Bey.; M.; P.

#### Caprifoliacées.

Lonicera Periclymenum. I. — L.; W. B.; M.
L. Xylosteum. I. — Bol.; M.; P.
L. nigra. I. — C. (Tilleul.)
Sambucus nigra. I. — W. B.; Bolle; R.; M.; P.
S. racemosa. I. — C. (Tilleul.)
Viburnum Lantana. I. — P.
V. Opulus. I. — P.

#### Rubiacées.

Galium Mollugo. VI. — L.; W. B.; R.; M. G. palustre. VI. — R. G. sparine. II. — L.; W. B.; R.; M. Galium sp.? VI. — M.; P.

#### Composées.

Cirsium oleraceum. III. — R.
C. lanceolatum. III. — W. B.
C. arvense. III. — R.; M.
Cacalia? sp. III. — M.
Senecio vulgaris. III. — F. in Bey.
S. Jacobssa. III. — W. B.; M.
S. aquaticus. III. — W. B.
Eupatorium cannabinum. III. — Bey.
Erigeron canadensis. III. — M.
Solidago glabra. III. — M.
Artemisia vulgaris. IV. — L.; R.; M.
Achillea Millefolium. IV. — L.; W.
B.; R.; M.
Matricaria inodora. IV. — M.
Tanacetum vulgare. VI. — L.

Lactuca Scariola. III. — M.

Lactuca muralis. III. — W. B.; M.; P. Tragopogon sp.? III. — P. Leontodon hispidus III. — W. B.; Bey.

Leontodon sp.? III. — M.; P. Souchus arrensis. III. — R.; M. Taraxacum officinale. III. — L.; W. B.; R.; M.; C. (Saule et Tilleul.) Hieracium boreale. III. — L. Hieracium sp.? III. — M.

#### Campanulacées.

Campanula rotundifolia IV. — L.

#### Oléacées.

Fraxinus excelsior. III. — W. B.; Bey.; M.; P. Syringa vulgaris. III. — W. B.

#### Primulacées.

Anagallis arvensis. IV. — R.

#### Convolvulacées.

Calystegia sepium. VI. — W. B.; M. Solanées.

Solanum Dulcamara. I. — L.; W. B.; R.; M.; P.; C. (Saule et Tilleul.)

#### Personèes.

Scrofularia canina. VI. — M.
Veronica hederifolia. IV. — W. B.;
P.
Veronica chamædrys. IV. — W. B.

## Verbascum thapsiforme. VI. — L. Borraginées.

Myosotis intermedia. IV. — R.

#### Labiées.

Salvia glutinosa. II. — P.
Origanum vulgare. VI. — M.
Clinopodium vulg. IV. — M.
Lamium purpureum. VI. — W. B.;
R.; M.; P.
L. album. VI. — W. B.; A. in Bey.;
R.
Glechoma hederacea. VI. — L.; W.
B.; R.; M.; P.
Stachys silvatica. VI. — W. B.
Leonurus Cardiaca. VI. — R.

Galeopsis Tetrahit. II. — L.; R.; M.; P.; C. (Saule et Tilleul.)

Ajuga reptans. IV. — Bey.; M.; P.

#### Plantaginées.

Plantago major. VI. — W. B. Pl. media. VI. — C. (Tilleul.) Pl. lanceolata. IV. — R.

#### Amarantacées.

Atriplex patulus III. — R. A. hastatus. III. — R.; M.

#### Chénopodiacées.

Chenopodium album. IV. — Bey. (Tilleul.)

### Polygonées.

Polygonum dumetorum. III. — M.; P.

P. Persicaria. VI. - M.

P. aviculare. VI. - W. B.; M.

P. Fagopyrum. III. — M.

Rumex Acetosa. III. — W. B.; R.; M.; P.

R. Acetosella. III. - R.

R. crispus. III. - W. B.

R. obtusifolius. III. - W. B.

#### Ulmacées-Morées.

Ulmus campestris. III. — W. B.; M. Morus nigra (ou alba). I. — M.

#### Urticees.

Humulus Lupulus. III. — W. B.; R.; M.; P.

Urtica diœca. IV. — L; W. B.; R.; M.; C. (Saule et Tilleul.)

U. urens. IV. — M.; P. Parietaria diffusa. II. — Bey.

#### Amentacées.

Quercus pedunculata, I. — Bey.; M.;

Corylus Avellana. I. — M.; P. Fagus silvatica. I. — Bey.

Alnus glutinosa. III. - W. B.; M.; P.

Cette énumération comprend 181 espèces, réparties 121 genres et 41 familles.

Betula verrucosa. III. — R. B. aiba. III. — M. Carpinus Betulus. III. — M. Populus sp. III. — M.

#### Conifères.

Abies excelsa. III. — M. (Saule, Frêne et Sapin.)

#### Asparaginées.

Asparagus officinalis. I. — W. B.; M Polygonatum multiflorum. I. — M.; P.

#### Graminées.

Phleum pratense. III. — W. B. Dactylis glomerata. III. — L.; W. B.; Holcus lanatus. III. — L.; W. B. Cynosorus cristatus. III. — W. B. Deschampsia cæspitosa. III. — W. B. Avena pubescens. II. — W. B. Bromus mollis. III. — W. B. Br. sterilis. II. — M.; Bey. Festuca ovina. III. — W. B. F. elatior. III. — W. B. Festuca sp.? — C. (Tilleul.) Poa annua. III. — W. B.; R.; M. P. nemoralis. III. — L.; W. B.; R., M.; C. (Saule et Tilleul.) P. trivialis. III. — W. B.; Bey.; M. P. pratensis. III. — W. B.; M. Brachypodium silvaticum. III. — W. B.; R. Triticum sativum. VI. - M. Lolium perenne. III. - W. B.

#### Fougères.

Polypodium vulgare. IV. — L.; W. B.; Bol.; M.; P. (Saule, Chêne, Acacia, Hêtre, etc.)
Polystichum Filix-Mas. IV. — P. Cystopteris fragilis. IV. — C. (Tilleul.)
Asplenium trichomanes. IV. — M.; P.

J'ai le devoir d'adresser mes remercîments aux personnes suivantes, qui m'ont aidé dans les recherches nécessitées par ce travail: mes excellents amis, les D' Dumollard, de Vizille; Nodet, de Brangues; Ravet, de Lhuis; Fernand Guillemaut, de Louhans, et Lucien Guillemaut, député de Saône-et-Loire; — MM. L. Rérolle, conservateur du Muséum de Grenoble; Pannetier, capitaine d'artillerie, et la famille de M. Barillon, alors en villégiature à Fontaines, près Grenoble; Clermidy, de Lagnieu; Clerc, directeur des écoles à Pontarlier; Pin, botaniste à Albens; Al. Pic, étudiant à Montluel; Cl. Seyrol et Georges Benoist, de Beynost, etc.; enfin, MM. Willis et Burkill m'ont communiqué avec la plus grande obligeance leur mémoire cité dans ce travail et des indications bibliographiques complémentaires.

## EXPLICATION DES PHOTOTYPIES

- Pl. I. Frêne sur Saule, aux Cormiers près Vizille (Isère).
- Pl. II. Id. Détails de l'insertion du tronc et des racines du Frêne sur le Saule des Cormiers.
  - Pl. III. Acacia (Robinia Pseudo-acacia) sur Saule, à Beynost (Ain).
  - Pl. IV. Verne (Alnus glutinosa) sur Saule, aux Cormiers (Isère).
- Pl. V. A. Épicéa et Bouleau sur Saule, à Malpas près Quingey (Doubs); le Bouleau est la tige argentée insérée sur la gauche et se continuant par une racine qui descend le long de l'écorce du Saule.
  - P. V. B. Merisier sur Saule, à Séchilienne près Vizille (Isère).

# FLORULE ADVENTIVE DES SAULES TÊTARDS DE LA RÉGION LYONNAISE

## TABLE DES MATIÈRES

| Florule adventice des Saules têtards                                                                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Statistique                                                                                                                       |       |
| 1º Environs de Beynost (Ain) : bords de la Sereine  Bords et îles du Rhône                                                           | • • • |
|                                                                                                                                      |       |
| 2º Plateau de la Dombes                                                                                                              |       |
| 4. Bugey : environs de Lagnieu                                                                                                       |       |
| Environs de Lhuis : bassin de Belley                                                                                                 |       |
| 5. Dauphiné : environs de Morestel (Brangues)                                                                                        | <br>  |
| Tableau récapitulatif : énumération des épiphytes des Saules,                                                                        | par   |
| ordre de fréquence                                                                                                                   |       |
| Comparaison avec les énumérations publiées à l'étranger                                                                              |       |
| II. OBIGINE DE LA VÉGÉTATION ÉPIPHYTIQUE DES SAULES TÊTARDS  Classification d'après les modes de dissémination des fruits et graines | des   |
| Groupe I: Plantes à fruits charnus                                                                                                   |       |
| Cas de la Douce-Amère, du Lierre, etc                                                                                                |       |
| Groupe II: Fruits accrochants                                                                                                        |       |
| Cas du Galeopsis Tetrahit, du Salvia glutinosa                                                                                       |       |
| Groupe III: Fruits ou graines pourvus d'appendices, ailes                                                                            |       |
| aigrettes, facilitant leur dissémination par le vent                                                                                 | •••   |
| Groupe IV : Graines petites et légères, disséminées aussi par<br>vent                                                                |       |
| Groupe V: Fruits à mécanisme explosif                                                                                                |       |
| Groupe VI: Plantes à moyens de dispersion médiocres ou d                                                                             |       |
| teux                                                                                                                                 |       |

| Récapitulation générale et conclusions                                                                                              | 120 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Récapitulation spéciale pour les environs de Beynost                                                                                | 122 |
| Importance du rôle des oiseaux                                                                                                      | 123 |
| Distance maximale de transport des graines et des fruits                                                                            | 123 |
| Influence de la flore naturelle de la région                                                                                        | 123 |
| Influence du voisinage immédiat                                                                                                     | 124 |
| sur les Saules                                                                                                                      | 125 |
| III. Végétation des plantes épiphytes Épiphytisme dans les zones tropicales et tempérées; différences                               | 126 |
| et analogies                                                                                                                        | 126 |
| 1º Épiphytisme sur les Saules tétards                                                                                               | 127 |
| A. Caractères, nature et végétation des Saules tétards                                                                              | 127 |
| B. Humus des Saules, production, propriétés, etc                                                                                    | 128 |
| C. Végétation des plantes épiphytes; germination; cas des plan-                                                                     |     |
| tes herbacées, des plantes arborescentes; mycorhizes                                                                                | 129 |
| D. Arbres de grandes dimensions : Acacia, Frêne, Verne, Ceri-                                                                       |     |
| sier, etc                                                                                                                           | 130 |
| 2º Épiphytisme sur d'autres arbres                                                                                                  | 132 |
| Frênes, Chênes, Hêtres, Acacias, etc.                                                                                               | 132 |
| Tilleuls de Pontarlier                                                                                                              | 133 |
| ÉNUMÉRATION GÉNÉRALE, par familles, des plantes vasculaires épi-<br>phytes observées sur les Saules et autres arbres, dans l'Europe |     |
| occidentale                                                                                                                         | 135 |
| Explication des planches                                                                                                            | 139 |
| ,                                                                                                                                   |     |

## ANNALES DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON TOME XIX (1893-1894)

## NOTES ET MÉMOIRES

## TABLE DES MATIÈRES

|     | F                                                              | ages. |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| MM. | Beauvisage : Revision de quelques genres de plantes néo-       |       |
|     | calédoniennes du R. P. Montrouzier                             | 15    |
|     | Beauvisage : Toxicité des graines de Ricin                     | 29    |
|     | MEYRAN (Octave): Observations sur la flore du plateau central. | 61    |
|     | GILLOT (FX.): Note sur le Scleranthus intermedius Schur        | 91    |
|     | Magnin (Ant.) : Florule adventive des Saules tétards de la     |       |
|     | région lyonnaise                                               | 97    |



Phototypie Irlagrange, Besancon

FRÊNE SUR SAULE



FRÊNE SUR SAULE



ACACIA (ROBINIA) SUR SAULE



VERNE (ALNUS) SUR SAULE

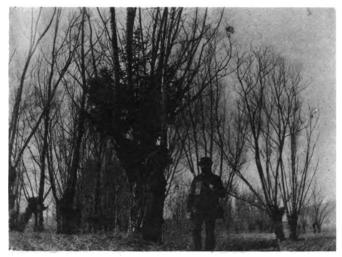

A. - EPICEA ET BOULEAU SUR SAULE



B. - MERISIER SUR SAULE

Thoustypie Delagrange, Besancon.

## SÉANCE DU 9 JANVIER 1894

### PRÉSIDENCE DE M. LE D' BEAUVISAGE.

La Société a reçu:

Feuille des jeunes naturalistes, dirigée par M. Dollfus; 279. — Revue scientifique du Bourbonnais; VII, 73. — Journal de la Société nationale d'horticulture de France; novembre 1893. — Actes de la Société scientifique du Chili; III, 1, 2. — Annals of the Academy of sciences of New-York; VIII, 1 à 3. — Transactions of the Wisconsin Academy; IX, 1.

#### COMMUNICATIONS.

M. LE PRÉSIDENT signale dans le Monde des plantes un article publié par M. de Heldreich, directeur du jardin botanique d'Athènes, relatif à une étude étymologique publiée par M. Saint-Lager dans nos Annales et intitulé: Onothera ou Œnothera. Les ânes et le vin.

M. de Heldreich, qui est un helléniste distingué et connaît admirablement la Flore grecque, se rallie complètement à l'opinion exprimée par notre collègue, et considère avec lui la graphie Onothera comme seule conforme à l'étymologie. C'est d'ailleurs celle qui se trouve dans les manuscrits les plus anciens et les plus corrects des œuvres de Théophraste, de Dioscoride et de Pline.

M. Saint-Lager signale la rectification que vient de faire M. Willkomm dans le Supplément au Prodrome de la Flore d'Espagne, relativement à l'attribution du nom Globularia vulgaris. Voici ce que dit l'éminent botaniste de Prague: « après avoir lu la dissertation du D' Saint-Lager, je reconnais qu'il faut conserver à la Globulaire commune en Europe le nom de Gl. vulgaris que Nyman avait changé en celui de Gl. Willkommii, et je propose d'appeler Gl. Cambessedii la plante des montagnes de l'Espagne centrale et orientale que j'avais d'abord nommée Gl. valentina (Monogr. des Glob.), puis Gl. vulgaris var. major (Prodr. floræ hispan.).

Cette belle Globulaire se distingue de la Glob. commune par ses feuilles coriaces, le plus souvent tridentées, par ses tiges élevées (de 0,40 cent. à 1 mètre), par ses gros capitules ayant

Digitized by Google

2 ou 3 centimètres de diamètre.— Dans les terrains arides, on trouve une variété *minor*, plus petite dans toutes ses parties, à feuilles moins coriaces, tantôt entières, tantôt faiblement dentées au bord. C'est à cette variété que semble devoir être rapportée la plante trouvée par Linné dans les îles d'Œland et de Gotland. Toutefois, je laisse aux botanistes suédois le soin de de trancher la question d'identité. »

Ce n'était pas une mince satisfaction pour l'auteur de la Monographie des Globulaires de penser que son propre nom serait à l'avenir indissolublement lié à celui d'une espèce que les botanistes ont si souvent occasion de prononcer ou d'écrire. En renonçant à la dédicace faite en son honneur, M. Willkomm a donné l'exemple d'une abnégation peu commune chez les savants; il a ainsi montré que, dans son généreux esprit, l'amour de la vérité l'emporte sur tout autre sentiment.

On ne comprend pas pourquoi M. Willkomm a créé inutilement le nom de Gl. Cambessedii, au lieu de reprendre, conformément à la règle de priorité, celui de Gl. valentina employé par lui, en 1850, dans la Monographie des Globulaires. M. Saint-Lager, repoussant systématiquement les épithètes géographiques et celles qui sont tirées d'un nom d'homme, avait proposé l'épithète coriacea, qui rappelle un caractère très apparent et le plus constant de la Globulaire, découverte d'abord par Liané dans les îles suédoises de la Baltique, puis trouvée en Espagne, en Portugal, dans le Roussillon, le Languedoc. On aurait pu aussi nommer tridentata la susdite variété, quoique le caractère auquel fait allusion cet adjectif soit moins constant que l'état coriace des feuilles.

Le vieux proverbe suivant lequel « abondance de bien ne nuit pas » n'est certainement pas applicable à la nomenclature des êtres vivants; il serait préférable que la susdite Globulaire fût restée univoque et que les botanistes n'aient pas l'embarras du choix entre : Glob. spinosa Lam. non L., Glob. valentina Willk., Gl. suecica Nyman (Sylloge), Gl. vulgaris Nyman (Conspectus), Gl. Linnæi Rouy, Gl. vulgaris var. coriacea St-L., Gl. Cambessedii Willk.

Dans un ouvrage récemment publié sous le titre de « Étude monographique des Globulariées », M. [Heckel, professeur à la Faculté des sciences de Marseille, a classé les espèces de la susdite famille d'après leurs caractères anatomiques, et il les répartit en deux groupes.

les variétés dans lesquelles le faisceau de la nervure médiane est suspendu aux deux épidermes et toujours entouré d'une gaine A. Globul. vulgaris Tournefort, inutilement appelée par Nyman Gl. Wilkommii; — B. coriacea St-L. (Gl. Linnæi Rouy, G. valentina Willk., G. Cambessedii Willk.) sous ses deux états major et minor; — C. stolonifera Koch (G. trichosantha Fisch. et Meyer); — G. spinosissima Heckel (G. spinosa L., G. ilicifolia Willk.); — D. G. tenella Lange; — E. G. salicina Lam.; — F. G. orientalis L.; — G. G. stygia Orph.; — H. G. incanescens Viv.

2º Groupe de Globularia cordifolia comprenant les espèces et variétés dans lesquelles le faisceau de la nervure médiane est complètement immergé dans le parenchyme chlorophyllien et dépourvu de gaine.

A. G. cordifolia L. et ses variétés bellidifolia Ten., intermedia Rouy, nana Lam.; — B. G. nudicaulis L.; — C. G. alypum L.

De cette étude, conclut M. Heckel, il résulte que les diverses formes du groupe G. vulgaris, et notamment G. coriacea sous ses deux états major et minor, ne diffèrent du type commun que par des variations dans la quantité des éléments anatomiques. Ces variations des caractères appelées épharmoniques par M. Vesque, sont probablement déterminées par les influences physiques du milieu. L'étude histologique confirme donc sur ce point les données de la morphologie externe.

M. LE SECRÉTAIRE donne lecture de la note suivante complétant une communication faite à la séance du 28 mars 1893.

Nouvelles observations sur les Nuphar luteum et pumilum du jura, notamment sur les formes Spennerianum, sericeum et juranum, par le D' Ant. Magnin.

Dans la séance du 31 mars 1891, j'ai déjà entretenu la Société botanique de Lyon de l'histoire et des caractères distinctifs des Nuphar luteum et pumilum; j'y ai rappelé la découverte déjà ancienne, mais restée inaperçue, du N. pumilum dans le lac du Fioget (Jura), signalé les différences de cette forme locale avec le N. pumilum des Vosges et de la Suisse et insisté sur le polymorphisme de ces plantes. Pendant l'impression du compte rendu de la séance (oct. 1891), j'ai pu annoncer succinctement

le résultat confirmatif des recherches que j'avais exécutées dans le cours de l'année 1891 (1); enfin les explorations que j'ai faites en 1892 m'ont fourni des documents nouveaux et importants que je résume dans la présente note.

J'ai, en effet, découvert en fleurs et en fruit, dans plusieurs lacs du Jura, diverses formes de Nuphars se rapprochant les unes du N. luteum, les autres du N. pumilum, mais en différant par des caractères assez notables pour qu'on puisse les considérer comme distinctes; j'avais entrepris la description de ces plantes, lorsque je reçus le numéro du Botanisches Centralblatt, contenant la communication faite par le D' Hartz, le 14 décembre dernier, à la Société botanique de Munich, note qui contient la description de plusieurs formes nouvelles de Nuphars, notamment les N. affine et N. sericeum var. denticulatum; j'ai donc cru devoir modifier les dénominations que j'avais données à mes plantes, qui n'étaient plus inédites, sauf pour une d'entre elles qui me paraît encore nouvelle.

Voici d'abord le tableau des formes de Nuphar tel qu'il est donné par le Dr Hartz dans le numéro précité du Botanisches Centralblatt, en le complétant par les renseignements puisés dans le corps même de la communication.

- I. Stigmate excavé en entonnoir:
  - \* Bords du stigmate entiers; rayons n'atteignant pas le bord; stigmate jaune.
    - 1. N. luteum Sm. Nombr. var.
    - N. intermedium Ledeb.: fl. plus petites; stigmate moins profondément excavé, etc.
  - \*\* Bords du stigmate dentés, incisés ou ondulés.
    - 3. N. sericeum Lang. var. denticulatum Hartz.
    - N. affine Hartz: passant au suivant par ses fl. plus petites, ses anthères longues, etc.
- II. Stigmate plan, étoilé; rayons atteignant le bord.
  - N. Spennerianum Gaud. : diffère du suivant par des fl. plus grandes, ses longues anthères, etc.
  - 6. N. pumilum C. Spreng.: fl. et feuilles petites; anthères carrées, etc.
    - a. Timmii, type: feuilles plus ou moins velues; lobes écartés.
    - b. Hookeri: lobes plus ou moins rapprochés.
    - c. glabratum : fl. glabres.

<sup>(1)</sup> Voy. Échange ou Revue linnéenne, nº 82, 15 oct. 1891.

Pour le D' Hartz, comme pour nous (cf. communication à la Soc. bot. de Lyon, 1891), « les N. luteum et pumilum sont aux deux extrémités de la série; les autres sont des formes de passage ou proviennent de croisement. »

Le D' Hartz reconnaît, enfin, que sous le nom de N. luteum, il y a un grand nombre de formes secondaires à étudier; j'y rattache les N. auriculatum de G. Genevier, N. confusum de Gandoger, qui ne paraissent différer du type que par de légères variations des feuilles, de leur contour, de leurs lobes divergents ou se recouvrant, etc.

Voici maintenant le résultat de mes explorations dans les lacs du Jura:

1° N. juranum nov. sp. — Dans les lacs de Viremont (Jura, alt. 658 m.), du Grand-Mâclu (Jura, 779 m.), et de l'Abbaye (Jura, 879 m.), j'ai trouvé bien fleuri et bien fructifié un Nuphar que j'avais d'abord rapporté au N. pumilum (cf. Echange, numéro oct. 1892), au groupe duquel il appartient évidemment par ses petites fleurs, son fruit caractéristique, son stigmate large et plan, ses rayons peu nombreux s'avançant près du bord, ses petites feuilles, ses pétioles grêles, etc., se rapprochant surtout du N. Spennerianum par les dimensions un peu plus grandes de ses fleurs (— fl. du Caltha), la longueur des anthères, mais en différant par le bord du stigmate à peine ondulé, et les rayons atteignant à peine le bord. Cette forme est donc intermédiaire entre le N. Spennerianum Gaud. et le N. affine Hartz.

Comme ce Nuphar paraît spécial au Jura et s'y trouver dans un assez grand nombre de lacs, toujours avec les mêmes caractères, je crois devoir lui donner le nom de N. juranum; je l'ai d'abord trouvé très caractérisé, fleuri et fructifié dans les trois lacs indiqués plus haut; c'est, de plus, à lui que se rapporte aussi le N. pumilum du lac du Fioget, où il a été découvert par M. L.-A. Girardot, qui m'en a communiqué de beaux échantillons; enfin, les feuilles que j'ai trouvées, seules, dans un assez grand nombre d'autres lacs (1), s'y rapportent exactement; mais on ne peut l'affirmer, à cause de leur ressemblance avec celles du

<sup>(1)</sup> Lacs de Bellefontaine, 1,088 m.; — Saint-Point, 851 m.; — Bez, 900 m.; — Foncine, 886 m.; — Etival, 796 m.; — Fauge, 900 m.; — Rouges-Truites, 915 m.; — Genin, 831 m.

N. Spennerianum qui existe aussi, ainsi qu'on va le voir, dans les lacs du Jura.

Contrairement à ce qui se passe pour le N. pumilum, lequel croît ordinairement seul dans les lacs des Vosges, de la Suisse, d'après une enquête que j'ai faite à ce sujet, le N. juranum habite toujours nos lacs en société avec le N. luteum, mais dans une zone bien distincte, placée plus en dedans et plus profondément que celle occupée par ce dernier.

2º Le N. Spennerianum existe aussi dans le lac de l'Abbaye où il constitue une plage très limitée, isolée, près du bord, en face des bâtiments de l'ancienne Abbaye, par 2 mètres de profondeur moyenne; c'est à cette forme que je rapporte le Nuphar du lac de Græppeler (Suisse), appelé N. intermedium par Wartmann, dans une note de Favrat (herbier du Polytechni-hum de Zurich, obligeamment communiqué par son conservateur, M. le D' Jäggi), et qu'il ne faut pas confondre avec N. intermedium Ledeb.

3° N. sericeum Lang, très bonne forme de N. luteum se reconnaissant au stigmate moins profondément excavé, à ses rayons moins nombreux, ses fleurs plus petites, les pédoncules et les pétioles couverts de poils soyeux et serrés, que j'ai trouvée dans le lac de Chavoley, près Belley! Hartz l'indique dans la Hongrie, et sa variété denticulatum dans quelques localités de la Bavière, etc.

En résumé, on peut ainsi grouper les formes du genre Nuphar actuellement connues :

## A. Groupe du N. luteum :

- 1. N. luteum, nombr. var. dont: N. auriculatum, confusum, etc.
- 2. N. intermedium Ledeb. Russie, etc.
- N. sericeum Lang. Lac de Chavoley (Ain);
   var. denticulatum Hartz.
- 4. N. affine Hartz: je lui rapporte le N. luteum minor, du lac de Saliens, dans le Cantal, communiqué par le Frère Héribaud!

## B. Groupe du N. pumilum :

- 5. N. juranum nov. spec. Lacs du Jura!
- 6. N. Spennerianum Gaud. Lac de l'Abbaye (Jura)! Suisse, etc.
- 7. N. pumilum Sm. Lacs des Vosges, Belfort, Haute-Saône, Suisse, plateau Central, etc.

Dans un Mémoire en préparation, je donnerai la description

plus complète, la figure des caractères distinctifs et d'autres renseignements sur la biologie de ces plantes (1).

#### ÉLECTION DES MEMBRES DES COMITÉS

#### Sont élus:

Comité des finances . . MM. Biollay, N. Roux, Viviand-Morel.

- de publication. Boullu, Coutagne, Saint-Lager.
- d'herborisation L. Blanc, N. Roux, Viviand-Morel.

#### SÉANCE DU 23 JANVIER 1894

#### Présidence de M. Viviand-Morel.

## La Société a reçu:

Bulletin de la Société botanique de France; XXXX. — Revue bibliographique, C. D. — Revue bryologique, dirigée par M. Husnot; XX, 6. — Revue mycologique, 61. — Journal de botanique, dirigé par M. Morot; VII, 24. — Revue des sciences naturelles de l'Ouest de la France; III, 3. — Société d'étude des sciences naturelles de Reims; Procès-verbaux: II, 2; Travaux, 2 à 8. — Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France; III, 4. — Revue savoisienne, XXXIV, 11, 12. — Bulletin de la Société des amis des sciences et arts de Rochechouart; III, 5. — Sociedad cientifica Antonio Alzate, Mexico; VII, 3, 4. — Bulletin of the Torrey botanical Clinb, New-York; XX, 12. — Notarisia, 6, 1893.

#### COMMUNICATIONS.

- M. N. Roux distribue plusieurs plantes récoltées par lui en 1893, les unes autour de Mâcon, les autres dans la Provence et dans le département de l'Hérault. Parmi ces dernières, on remarque plusieurs espèces de Bruyères et de Cistes particulièrement localisées sur certains territoires.
- M. Saint-Lager rappelle que depuis longtemps les botanistes du Languedoc et de la Provence ont signalé le contraste remarquable qui existe dans le sud-est de la France entre la

<sup>(1)</sup> Depuis cette communication, j'ai eu l'occasion de constater N. juranum dans le lac de Rotay (Jura), alt. 870 m., juillet 1894. (Note ajoutée pendant l'impression.)



végétation des terrains calcaires (Causses) et celles des terrains sablonneux, gréseux, gneissiques, schisteux et granitiques. C'est sur ces terrains siliceux que croissent exclusivement Cistus monspeliensis, salvifolius, crispus, laurifolius, ainsi que Erica vulgaris, arborea, cinerea, scoparia, auxquels s'ajoutent dans le centre et l'ouest de la France Erica ciliaris, tetralix et vagans (ou decipiens).

Longtemps avant l'application à la Géographie botanique des enseignements de la Chimie et de la Géologie, les horticulteurs savaient déjà par expérience que certaines plantes dépérissent dans la terre fertile des jardins et ne peuvent vivre d'une manière prospère que si on a soin d'entourer leurs racines de la terre très maigre, qui convient aussi à la culture du Châtaignier, du Bouleau, du Chêne-Liège, des Pins sylvestres et maritimes et dans laquelle se plaisent une multitude de plantes caractéristiques des landes stériles et des jachères délaissées, comme par exemple, le Genêt à Balai, l'Ajonc, la Grande Fougère, le Myrtille, les Agrostis, Aira, Vulpia, et les susdites Bruyères. Par une figure de langage bien connue, cette terre infertile a été appelée Terre de Bruyère; mais, ainsi qu'il est souvent arrivé en pareil cas, l'étiquette a fait prendre le change sur la cause qui donne à cette sorte de terre ses qualités particulières comme substratum de certaines plantes. La plupart des jardiniers croient que ces qualités sont entièrement dues aux débris des racines et des feuilles de Bruyère. Ils ont lu dans les traités d'horticulture la définition suivante copiée par Littré dans son Dictionnaire : « la Terre de Bruyère est une espèce de terre formée par la décomposition des feuilles de Bruyères dans la couche superficielle du sol et employée par les jardiniers à la culture de plusieurs plantes délicates. »

En réalité, la « délicatesse » des plantes dont il s'agit consiste en ce que celles-ci ont une répugnance invincible pour le carbonate de chaux et pour les fumiers riches en azote. Il leur faut comme support une terre formée par la désagrégation des roches contenant du silicate de potasse, combiné aux silicates d'alumine et de fer et additionnée d'un peu d'humus aussi maigre que possible.

La répugnance de certaines plantes pour le carbonate de chaux, niée par les « princes de la science » à la suite de Thurmann, est aujourd'hui un des faits les plus certains et les plus importants de la chimie végétale, surtout depuis la lamentable expérience faite par les nombreux viticulteurs qui, sur les territoires calcaires du Languedoc, des Charentes, de la Champagne et de plusieurs autres parties similaires de la France, ont essayé de reconstituer leurs vignobles en greffant les plants indigènes sur plants américains, comme avaient fait, avec une pleine réussite, les vignerons de la Côte supérieure du Rhône, du Lyonnais et du Beaujolais granitique. Que de pertes d'argent eussent été évitées si la doctrine de « l'influence chimique du sol sur les plantes », énergiquement soutenue depuis vingt ans par plusieurs membres de notre Société botanique était parvenue à la connaissance des agriculteurs des États-Unis d'Amérique! Ils auraient sans doute été portés à examiner comment se comporte chaque cépage sur les diverses sortes de terrains de leur pays, de sorte que nous n'aurions pas été obligés d'apprendre à nos dépens que les Vignes américaines ont un ennemi beaucoup plus redoutable pour elles que le phylloxéra. Comment aurait-on pu soupçonner que cet ennemi qui produit la chlorose des feuilles, puis l'étiolement général et enfin la mort, est le carbonate de chaux, avec lequel pourtant la plupart de nos Vignes européennes vivent en parfaite amitié!

L'intolérance à l'égard du carbonate calcique n'est pas manifestée au même degré par tous les cépages américains: elle est à son maximum chez Vitis Riparia, Taylor, Vialla, Rupestris, Jacquez; moindre chez Champin, Othello, Monticola, Cinerea, Cordifolia; beaucoup plus faible chez V. Berlandieri.

Pareille inégalité de tolérance à l'égard du carbonate de chaux se manifeste chez les diverses espèces de Bruyères citées précédemment. Les Erica vulgaris et scoparia sont moins calcifuges que les autres Bruyères susdites. Erica multiflora l'est encore moins. Enfin, Erica carnea est décidément calcicole, ainsi que le démontre l'examen de toutes ses stations connues dans la Maurienne, le Faucigny, la Suisse orientale, la Bavière, la Lombardie, la Vénétie, les Alpes autrichiennes, la Dalmatie, Bosnie, Herzégovine.

Un contraste non moins frappant existe entre deux autres Ericacées, le Rhododendron ferrugineum silicicole et le Rh. hirsutum calcicole.

Tandis que la plupart des Cistes vivent exclusivement sur les terrains siliceux, le Cistus albidus préfère les terrains calcaires, sans être cependant exclusif. De pareils exemples d'opposition entre l'appétence chimique des espèces congénères sont d'ailleurs très nombreux et peuvent être présentés sous forme de tableau abrégé, tel que le suivant, qu'on peut considérer comme une suite de celui qui a été mis dans la préface de la Flore de Cariot (8º édit., p. XXVIII).

#### Espèces silicicoles.

## Espèces calcicoles.

C. corymbosa (Mahaleb). S. sponhemica et cæsia.

L. latifolia et angustifolia.

Genista anglica. candicans.

Trifolium arvense et Lagopus.

hirtum.

Cerasus racemosa (Padus). Saxifraga hypnoides. Peucedanum gallicum.

Digitalis purpurea. Lavandula stoechas.

Galeopsis ochroleuca.

Quercus suber.

Pinus silvestris et maritima. Carex montana et gynobasis. Nardurus distichus (Lachenalii). Asplenium septentrionale.

Filago germanica, minima et gallica.

G. angustifolia. Q. coccifera. P. halepensis. C. pilulifera. N. unilateralis.

A. Petrarchæ.

G. hispanica.

G. scorpia.

T. rubens.

T. alpestre.

P. cervarium.

F. spathulata.

D. parviflora.

Lorsqu'on lit les écrits des botanistes qui ont prétendu que le sol agit sur les plantes par ses propriétés physiques seulement et non par ses qualités chimiques, on s'aperçoit que l'expression « plantes silicicoles » n'a pas été comprise dans son véritable sens, qui est bien celui qu'indique l'étymologie, c'est-à-dire plantes vivant sur les terrains contenant surtout des silicates alcalino-terreux. Les susdits botanistes ont cru que silicicole est synonyme de silicivore. En réalité, la préférence de certaines plantes pour les terrains appelés siliceux par abréviation provient de deux causes qui sont l'appétence de quelques-unes de ces plantes pour la silice et surtout pour la potasse, et en second lieu, de leur répugnance pour le carbonate de chaux. Cette répugnance a été maintes fois démontrée expérimentalement par la disparition, après un chaulage à haute dose, de certaines espèces sauvages qui croissent abondamment sur les terrains siliceux. Nous savons aussi que sur les terrains exclusivement composés des débris de roches calcaires, les Mousses et les Lichens silicicoles ne croissent pas, comme dans les territoires gneissiques, granitiques et gréseux, sur les pierres, mais seulement sur les troncs de bois. Afin d'éviter une fausse interprétation de l'adjectif silicicole, M. Contejean a proposé l'adjectif calcifuge qui exprime la même idée que les adjectifs kalkscheue, kalkfeindlich, kalkmeidend employés par les botanistes allemands.

Bien que la silice existe dans toutes les plantes ayant végété sur des sols qui contiennent des silicates, il n'est pas présumable que cet acide ait une utilité physiologique autre que celle de donner une certaine rigidité aux organes des plantes et surtout aux tiges.

Cependant, il existe deux catégories de plantes qui, à proprement parler, méritent d'être appelées silicivores, ce sont les Prêles et les Diatomées. La dureté du tissu des Prêles est bien connue de tous les botanistes; elle est telle, que l'une de ces Prêles (Equisetum hiemale) a pu être employée pour polir le bois, d'où le nom de Prêle des ébénistes qui lui a été donné. Du reste, la quantité de silice varie suivant les espèces. Dans 100 parties de cendres, on a trouvé 95 de silice pour E. hiemale, 90 pour E. ramosum, 80 pour E. arvense, 70 pour E. palustre et E. limosum, 65 pour E. eburneum (telmateia.)

Les Diatomées sont encore plus siliceuses, puisqu'on trouve 97 pour cent de silice dans les cendres des Melosira, Eunotia, Cymbella, Achnanthes, Cocconeis, Surirella, Fragilaria, Navicula, Synedra et autres Diatomées, de telle sorte qu'on peut affirmer que l'acide silicique est la partie principale de l'organisme de ces Algues inférieures.

La faculté, on pourrait presque dire l'instinct, qu'ont les Diatomées d'absorber la silice pour s'en faire une carapace est d'autant plus remarquable que souvent elles vivent en société avec d'autres Algues qui, comme certains *Charas*, absorbent jusqu'à saturation le carbonate de chaux et deviennent ainsi une cause puissante de décalcification des eaux.

Ces Algues calcivores qui forment, sous le rapport de l'appétence chimique, un contraste frappant avec les Diatomées silicivores, appartiennent surtout aux familles des Oscillariées, Rivulariées et Sirosiphoniacées. Le tableau suivant contient la liste des principales espèces :

| Oscillariées                            | Hyphæothrix<br>Lyngbia<br>Inactis | calcicola, incrustata, dubis, dictyothrix, zonata, Koshleri. obscura, thermalis. Kutzingii.                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Rivulariées «                           | Zonotrichia                       | calcarea, calcivora, fluviatilis, lacustris, Rege-<br>liana, Heeriana, Nægeliana, brunnea, saxi-<br>cola, chrysocoma, rivularis, scardonitana. |  |  |  |
|                                         | Inomeria<br>Schizosiphon          | Brebissoniana, granulosa.<br>crustiformis.                                                                                                     |  |  |  |
| Cinciple minder Marking to home to be a |                                   |                                                                                                                                                |  |  |  |

Sirosiphoniacées Mastigocladus laminosus.

Dans les eaux de la mer, plusieurs Algues ont aussi la faculté de s'incruster de carbonate calcique. Telles sont, parmi les Siphonées, Halimeda, Acetabularia, Cymopolia, Penicillus; parmi les Corallinées, les Hapalidium, Melobesia, Lithothamnion, Mastophora, Amphiroa, Cheilosporum, Lithocardia, Jania, Corallina.

On sait que parmi les animaux inférieurs qui vivent dans les eaux de la mer, il en est qui, comme les Polypiers, s'entourent d'une gaine calcaire; d'autres, tels que beaucoup d'Éponges, produisent une charpente siliceuse.

La coexistence dans les mêmes eaux des Diatomées à carapace siliceuse (Kieselschaligen Kütz.) et des Algues calcivores
mérite de fixer l'attention des botanistes, car elle montre une
remarquable différenciation dans les appétits de deux groupes
de végétaux appartenant à la même classe et vivant dans le
même milieu. Elle nous apprend aussi que l'appellation « calcifuges » ne saurait être appliquée aux Diatomées, puisque
celles-ci consentent à vivre dans des eaux plus ou moins chargées
de carbonate calcique. Sous ce rapport, elles se comportent
tout autrement qu'un grand nombre de phanérogames qui refusent de s'établir d'une manière durable sur un sol contenant
plus de 5 pour cent de chaux.

Au surplus il est digne de remarque que les Prêles qui, entre tous les végétaux vasculaires sont ceux qui absorbent le plus de silice, croissent souvent dans des terrains contenant une assez grande quantité de carbonate de chaux. Bien plus, on constate que dans les basses montagnes du Jura, du Bugey, de la Savoie et du Dauphiné, l'Equisetum eburneum vient de préférence sur les terrains arrosés par des eaux incrustantes, c'est-à-dire saturées de carbonate calcique. Il n'est donc point calcifuge, mais seulement silicivore comme ses congénères.

Pourquoi certains végétaux sont-ils silicivores, d'autres calcivores; pourquoi quelques - uns calcifuges, d'autres calcicoles, pourquoi les plantes marines se plaisent-elles dans l'eau salée qui tue la plupart des plantes continentales; pourquoi le Dattier, le Citronnier, l'Oranger et l'Olivier ne prospèrent-ils pas dans le centre de l'Europe; pourquoi l'Opium fait-il dormir?.....

En attendant qu'on ait trouvé une explication qui ne soit pas une pétition de principe, contentons-nous de la constatation des faits. Au surplus, il n'est peut-être pas nécessaire pour être suffisamment heureux de connaître la cause de toutes choses, comme le voulait Virgile.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture de la note suivante :

Note sur le Chara Braunii, nouvelle espèce pour la Flore LYONNAISE, par Ant. Magnin.

En m'occupant d'établir la bibliographie des Characées du Lyonnais et du Jura, dont j'ai déja entretenu la Société botanique de Lyon dans une précédente séance (1), et en essayant de débrouiller la synonymie des espèces indiquées dans les ouvrages de La Tourette (2), Gilibert (3), Balbis (4), et les premières éditions de l'Etude des fleurs (5), j'avais été arrêté notamment par deux espèces citées en ces termes par Balbis (Fl. lyonn., I, p. 848):

« Ch. capillacea DC., trouvé par M<sup>me</sup> Lortet dans l'eau à la grande digue;

Ch. batrachosperma DC., marais de Janeyriat, où M<sup>me</sup> Lortet l'a récolté. »

<sup>(1)</sup> Soc. bot. de Lyon, séance du 14 novembre 1893.
(2) La Tourrette. Botanicon Pilatense, 1770; Chloris lugdunensis, 1785.
(3) Gilibert. Hist. des pl. d'Europe, 1ºº éd., 1798; 2º éd., 1806.
(4) Balbis. Flore lyonn., 1827; suppl., 1835.
(5) Chirat. Etude des fleurs, 1841; Chirat et Cariot, Ét. des fl., 2º éd., 1854; Cariot, 3º éd., 1860; 4º éd., 1864; 5º, 1872; 6º (et 7º) éd., 1879 (1884).

D'autre part, je désirais savoir ce que les anciens botanistes lyonnais avaient décrit sous les noms de Ch. vulgaris, tomentosa, etc.

Les descriptions données dans leurs ouvrages étant absolument insuffisantes pour trancher ces questions, je demandai à M. Lortet, doyen de la Faculté de médecine, de vouloir bien me communiquer la partie de son herbier comprenant les *Characées* des herbiers Lortet et Roffavire dont il est possesseur; mon obligeant et excellent ami s'est empressé de me faire parvenir ces documents (1) et je viens d'y découvrir quelques faits intéressants pour l'histoire de notre Flore locale (2).

La constatation la plus importante concerne l'espèce de Chara, signalée dans la Flore lyonnaise de Balbis, sous le nom de Ch. batrachosperma D C., d'après la plante récoltée à Janeyriat par M<sup>mo</sup> Cl. Lortet, et qui a été rapportée, en synonyme, au Ch. glomerata, par tous les botanistes lyonnais, depuis la deuxième édition de l'Étude des fleurs de Chibat et Cabiot (1854, t. II, p. 577). Or, cette assimilation est absolument inexacte : les échantillons étiquetés Ch. batrachosperma DC., dans les herbiers Lortet et Roffavier, provenant des marais de Janeyriat où ils ont été récoltés, le 14 juillet 1825, par M<sup>mo</sup> Cl. Lortet, échantillons par conséquent tout à fait authentiques, appartiennent au Ch. Braunii Gmel. (Ch. coronata Ziz.); la plante est tellement caractéristique qu'il n'y a aucun doute possible sur cette détermination!

(2) Les collections de M<sup>mo</sup> Clémence Lorter et de Roffavier sont précieuses pour l'histoire de la Flore lyonnaise; c'est à ces deux botanistes qu'on doit l'indication du plus grand nombre des plantes rares citées dans la Flore de Balbis, notamment dans le Supplément, publication anonyme, mais qui est l'œuvre de Roffavier.

ROFFAVIER, Lyon, 17 sept. 1775; † 12 mars 1866; s'occupa de botanique de 1805 à 1864; sa participation à la Flore de Balbis (voy. Soc. Linn., I, 1836, p. 27; Suppl., 1835, presque à chaque page!); nombreuses indications dans Cariot; — Hieracium Roffavieri Jord. (Extr. d'un ouvrage en préparation sur les Botanistes lyonnais).

<sup>(1)</sup> Ainsi que les Potamogiton de la Flore lyonnaise.

M<sup>mo</sup> Cl. Lortet, Lyon, 17 sept. 1772; † à la Cadière (Oullins), 15 avril 1835; herboriss, de 1803 à 1834, dans les environs de Lyon, le Lyonnais, le Pilat, Bugey, Jura, Mont Cenis, Oisans, etc.; voy. Notice, par Roffavier, dans Soc. Linn., 1836, avec portr.; — Promenades botaniques, 1804-1805, récit de dix-sept excursions dans les env. de Lyon et au Pilat, msc.; Calendrier de Flore, 1809 (publié par Gilibert); Balbis, Fl. lyonn, t. I, p. 64, 113, 122, 180, 197, 215, 450, 451, 594, 697, 848; — Suppl., p. 35; — Hieracium Lortetiæ, Balbis.

C'est là une découverte fort intéressante: le Ch. coronata est en effet une espèce rare, qui n'avait pas encore été observée dans notre région (1); elle se reconnaît facilement à l'absence de toute cortication (ce qui la rapproche des Nitelles), à la présence de stipules, nombreuses (20), disposées en une couronne (= Ch. haplostephaneæ), caractère qui distingue les Ch. coronata et scoparia de toutes les autres espèces du genre.

C'est donc une nouvelle espèce à ajouter à la Flore lyonnaise, d'abord dans la localité de *Janeyriat*, où elle a été ainsi trouvée en 1825 pour la première fois et où il sera intéressant de la rechercher.

De plus, la localité de Janeyriat devrait être supprimée à l'article Tolypella glomerata (Étude des fleurs, 8° édit., 1889, p. 988), si cette indication ne repose que sur celle des floristes antérieurs, ce qui est présumable, et à moins que le T. glomerata n'ait été retrouvé depuis lors à Janeyriat, d'une façon certaine; il y aurait peut-être lieu, aussi, de vérifier plusieurs des autres localités où T. glomerata a été signalé, bien que cette espèce existe assurément dans le Lyonnais; je l'ai trouvée aussi dans le Jura et Michalet l'indique dans les étangs de la Bresse.

Les herbiers Lortet et Roffavier m'ont permis de faire les déterminations suivantes :

Ch. capillacea DC., dans Balbis (Fl. lyonn)., I, p. 848, est bien le Ch. fragilis var. tenuifolia, comme on pouvait le soupconner d'après la synonymie de la plante de Thuillier; Ch. vulgaris des anciens floristes (La Tourrette, Gilibert, Balbis, etc.) comprend non seulement Ch. fætida, mais encore des var. du Ch. hispida;

Ch. tomentosa est toujours représenté par des formes de Ch. hispida, jamais par les Ch. aspera ou ceratophylla;

Enfin, sous le nom de Ch. fragilis, j'ai trouvé des échantillons de Ch. contraria, récoltés dans les mares du Rhône audessus de Lyon.

En résumé, les Characées, actuellement connues dans la région lyonnaise et l'est de la France, sont énumérées dans le

<sup>(1)</sup> Wallmann (Characées d'Europe, trad. franç., 1854, p. 49) l'indique seulement en Allemagne, Italie, Corse, Norvège, etc., pour l'Europe; mais on l'a signalée depuis lors en plusieurs localités de la France, notamment dans l'Ouest (Cher, Haute-Vienne, etc.); Michalet l'a aussi trouvée dans les étangs de la Haute-Bresse. (Botan. du Jura, p. 36, et Pl. du Jura, fasc. III, n° 150, 1856.)

tableau suivant qui signale en même temps, pour chaque espèce, sa première indication dans la région.

### I. Tribu des Nitellées :

- g. NITELLA:
- 1. N. syncarpa. Lyonnais (Lortet et Roffavier, 1829, in herb. ; Chirat, 1841).
- N. opaca. (Cariot, 1889; Magnin in herb., 1874!)
- 3. N. flexilis. (LA Tourn., 1785?)
- 4. N. brachyteles A. Br. Charvieux (Boullu, 1893)!
- 5. N. mucronata. (Boullu)?
- 6. N. flabellata Kütz. Ambléon (Magnin, 1892)!
- N. tenuissima Desv. Bresse (MICHAL., 1863); Isère et Savoie (Boullu; Cariot, 1889); Bugey (Magnin, 1892).
- g. Tolypella:
- 8. T. glomerata. (CARIOT, 1854.)
- T. intricata. Isère (Boullu in Cariot, 1869).

#### II. Tribu des Charées :

- g. NITELLOPSIS:
- 10. N. stelligera. Arandon (CHABOISSEAU, 185...; CARIOT, 1889).
- g. LYCHNOTHAMNUS:
- L. barbatus. Charvieux (Boullu, 1853; Cariot, 1889).

- g. CHARA.
  - A. Haplostéphanées:
- 12. Ch. coronata. Janeyrist (Cl. LORTET, 1825; in herb. et in Balbis, 1827, sub Ch. batrachosperma).
- B. Diplostéphanées:
  - 1. Haplostichées:
- 13. Ch. jurensis Hy. Jura (Magnin, 1892)!

Ch. Magnini Hy. — id.

- 2. Diplostichées:
  - \* diceques :
- Ch. ceratophylla. Bourget, Paladru (Magnin, 1892-93)!

#### \*\*monæques:

#### « Aulacanthées:

- Ch. gymnophylla. Lyonnais (LORTET et ROFFAV., 1805, 1822, in herb.); Isère (CARIOT, 1889).
- Ch. fætida. Rhône. (LA Tourr., 1770, sub Ch. vulg.).
- Ch. longibracteata. Isère (VERLOT, 1872, CARIOT, 1889).
- 19. Ch. coarctata. id.
- 20. Ch. crassicaulis. Isère (CARIOT, 1889).
- Ch. hispida. Rhône. (LA Tourr., 1785, sub Ch. tomentosa).
- var. brachyclados. Jura (MAGNIN, 1892).
- 22. Ch. rudis. Jura (Magnin, 1892)!

- # Tylacanthées: 23. Ch. contraria. Rh. (ROFFAVIER, 1822, in herb. sub Ch. fragili); Isère (Cariot, 1889); Ain (Magnin, 1891); Jura, etc.! Savoie (Magnin)!
  - 24. Ch. strigosa. Jura (A. Braun, 1849).
  - 25. Ch. intermedia. Nantua (CARIOT, 1889)?
  - Ch. polyacantha. Ambléon (Magnin, 1892)!
- 3. Triplostichées: 27. Ch. aspera. Isère, Rhône. (Verlot, 1872; Carlot, 1879).
  - 28. Ch. curta. Jura, Bugey (MAGNIN, 1892).
  - 29. Ch. fragilis. Rh., etc. (BALBIS, 1827?? ROFFAV., 1845, in herb, sub Ch. galioides?)
  - var. tenuifolia. Lyonn. (LORTET, 1920, in herb. et in BALE., 1827, sub Ch. capillacea).

Pour la distribution géographique de ces espèces, leurs particularités biologiques et leur habitat dans les lacs du Jura, je renvoie à ma note sur les *Characées du Jura* parue dans le *Bull. trimestriel* de la *Soc. bot. de Lyon*, séance du 14 novembre 1893, p. 49-55.

#### SÉANCE DU 6 FÉVRIER 1894

# Présidence de M. le D' Brauvisage.

# Le Société a reçu:

Circulaire de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, concernant le prix De Candolle. — Revue des travaux scientifiques; XIII. 7, 8, 9. — Feuille des jeunes naturalistes, dirigée par M. Dollfus; 280. — Journal de botanique, dirigée par M. Morot; VIII, 1. — Revue horticole des Bouches-du-Rhône; 473. — Journal de la Société nationale d'horticulture de France; XV, 12. — Revue scientifique du Limousin; II, 13. — Bulletin de la Société d'études scientifiques d'Angers; XXII. — Bulletin de l'Herbier Boissier; I, 12. — Bulletin of the Torrey botanical Club, New-York, XXI, 1.

Digitized by Google

#### COMMUNICATIONS.

Note sur l'origine supposée des variétés de Noyers et sur les vertus attribuées aux noix, par M. Viviand-Morel.

Ayant fait quelques recherches bibliographiques sur le Noyer et les Noix, j'ai trouvé dans un grand nombre d'ouvrages la phrase suivante, qui du reste est répétée à propos de la plupart des plantes cultivées : « la culture a produit plusieurs variétés et sous-variétés de Noyer ». Suit l'énumération de ces variétés au nombre de dix environ.

Cette phrase, pour être vraie, doit être ainsi corrigée : « plusieurs variétés de Noyer se sont produites spontanément dans les cultures. » En effet, les agriculteurs se sont bornés à constater l'existence de variétés de Noyer sans avoir rien fait pour les produire; ils ont planté des noyers cà et là sur le bord des champs et des prés et ne sont livrés à aucun artifice cultural en vue de provoquer des variations. Du reste Miller, qui était un bon observateur, ne s'était pas trompé relativement à l'origine des variétés de Noyer et aux moyens de les propager. Voici ce qu'il dit dans son Dictionnaire : « on connaît plusieurs variétés de Noyer, le Grand Noyer, le Noyer à coque mince, le Nover français, le Nover tardif, le Double Nover. Mais toutes ces variétés changent lorsqu'elles naissent de semence, de mamanière que les noix du même arbre produisent des plantes dont les fruits sont différents; et comme on ne peut pas connaître à l'avance la qualité d'un Noyer né d'une noix avant qu'il ait produit du fruit, on est obligé de choisir dans les pépinières ceux qui ont déjà fructifié, sinon on courra le risque d'avoir de mauvaises sortes. >

C'est précisément afin d'éviter ce risque que les arboriculteurs préfèrent actuellement conserver les variétés par le greffage.

La connaissance des variations du Noyer est déjà ancienne. Dans son *Pinax*, G. Bauhin énumère six sortes de Noyers: 1° Nux juglans vulgaris, 2° N. J. fructu maximo, 3° N. J. fructu tenero et fragili putamine, 4° N. J. bifera, 5° N. J. fructu serotino, 6° N. J. folio serrato. Ainsi les anciens botanistes avaient déjà distingué la variété à gros fruit, celle à coque tendre, le

Noyer fertile, le Noyer de la Saint-Jean à fructification tardive, le Noyer à feuilles dentées et à fruit allongé.

D'autres auteurs avaient même poussé plus loin les distinctions d'après la considération de la grosseur, de la forme tantôt globuleuse, tantôt ovoïde ou obovée, de la dureté, de la précocité, de la qualité du fruit. Dans les Catalogues, nous trouvons le Noyer Chabert dont la noix petite et allongée est très huileuse; le Noyer Mayet, communément cultivé dans notre région à cause de sa tardiveté; le Noyer Franquet, moins productif que le précédent mais plus savoureux; le Noyer fertile qui produit beaucoup de fruits dès sa quatrième année. On prétend qu'il peut se reproduire par semis; le Noyer à petits fruits plutôt curieux que profitable, de même que les variétés à feuilles laciniées et panachées.

On a la preuve paléontologique de l'existence du Noyer en Europe, au milieu de l'époque tertiaire. De nos jours, on l'a trouvé à l'état sauvage dans le Banat, les montagnes de la Grèce, le sud du Caucase, l'Arménie, la Perse, l'Inde, la Birmanie, la Chine et le Japon. Pline dit qu'une excellente sorte de Noyer fut apportée de la Perse en Grèce par les rois; en raison de cette provenance, on l'appela Caryon persicon et basilicon. Il ajoute qu'on distingue plusieurs sortes de noix d'après l'état de la !coquille dure ou fragile, mince ou épaisse, pluriloculaire ou simple; il existe même dans la propriété d'un personnage consulaire des Noyers qui portent deux fois par an (biferæ). Comme on le voit, la connaissance des variétés de noix n'est pas nouvelle.

On sait que Pline se plaisait à collectionner toutes les traditions concernant les vertus médicamenteuses des plantes; celles qui ont été attribuées à la Noix sont nombreuses. Elle guérit l'alopécie et fait croître les cheveux; elle guérit la surdité, la céphalalgie, le ténesme, la gangrène, l'anthrax, l'engorgement des mamelles, les contusions et les luxations; elle expulse les vers intestinaux et combat les effets de la morsure des chiens enragés. Si on prend à jeun un mélange de deux noix, deux figues, vingt feuilles de Rue, un grain de sel, on sera pour tout un jour à l'abri de tout poison. — Le brou de noix guérit le lichen et la dysenterie. — La coquille ellemême des noix est efficace contre la carie des dents. Enfin, ajoute Pline, la noix est un fruit noble entre tous, c'est pourquoi la Nature

a voulu honorer sa dignité en la protégeant par une double enveloppe, l'une molle servant de coussin, l'autre dure. C'est pour ce motif que la noix est un symbole sacré dans les noces. C'est aussi pour indiquer sa noblesse qu'on l'a appelée Juglans, Jovis glans, gland de Jupiter.

M. N. Roux présente à la Société des échantillons de *Fraxinus* qu'il a reçus de M. Reynier, de Marseille, et résume ainsi la note publiée par ce dernier dans le n° 471, octobre 1893, de la Revue horticole des Bouches-du-Rhône:

M. Reynier place en épigraphe de sa notice sur le *Fraxinus* parvifolia Lmk. cette remarque de Cogniaux: « Il y a plus d'avantage pour la science à démontrer qu'une mauvaise espèce doit être supprimée qu'à en créer deux nouvelles ».

Cette phrase indique de suite l'idée fondamentale de M. Reynier. Pour lui, le Frêne à petites feuilles n'existe pas, du moins en France.

C'est pour avoir mal lu les explications de Garidel que Castagne prit, pour l'espèce de Lamarck, ce qui n'est que le Fraxinus Ornus. En effet, dans son Histoire des plantes des environs d'Aix, Garidel dit que les Latins appellent cet arbre Ornus et qu'il fournit la manne de Calabre.

En passant, l'auteur fait remarquer que c'est pour la même cause que Castagne a indiqué à Aix une vingtaine d'espèces qui ne s'y trouvent pas.

Achintre, dans la deuxième édition de son Catalogue des Plantes d'Aix, indique le F. parvifolia Lmk à Tholonnet, au pied du Grand-Cabrié.

Honoré Roux crut aussi l'avoir trouvé à Pourcieux (Var) et l'indique dans son Supplément au Catalogue des Plantes de Provence, comme commune à Aix, sur les bords de l'Arc et de la route, entre Roquefavour et Saint-Pons.

Dans le but d'éclaireir la question, MM. Reynier, Raoux et Kieffer, explorèrent cette dernière station le 25 juin 1893. Ils constatèrent:

1° Sur les Frênes jeunes ou de petite taille des feuilles d'une seule forme, à la vérité petites;

2° Des pieds arborescents dépourvus de samares, à feuilles de deux sortes : les inférieures à folioles ovales, les supérieures à folioles lancéolées.

3° Des pieds arborescents munis seulement de folioles lancéolées et de samares à caractères ambigus.

Loret et Barrandon (Flore de l'Hérault) n'ont pas reconnu dans le Frêne des bords du Lez le F. parvifolia Lmk qui y est indiqué par Grenier et Godron, il n'en font que la variété australis de leur excelsior.

Donc, suivant M. Reynier, le *Frazinus parvifolia* Lmk, n'existe pas en tant qu'espèce et De Candolle, qui avoue dans son Prodrome n'en avoir vu ni les fruits ni les fleurs, aurait dû le rayer.

Compte rendu des observations de M. Harshberger sur l'origine du Maïs, par M. Beauvisage.

M. Harshberger a publié récemment dans les Contributions from the botanical Laboratory of the University of Pennsylvania, une importante étude botanique et économique sur le Maïs.

Laissant de côté toute la partie économique de ce Mémoire, qui tend à développer de plus en plus la culture de cette céréale aux États-Unis et à en favoriser l'exportation en enseignant aux peuples européens son usage alimentaire, je me bornerai à signaler la partie scientifique qui traite surtout la question controversée de l'origine géographique du Maïs.

Le professeur Dugès a trouvé en 1888, à Moro Leon (ou Congregacion), à 4 lieues au nord du lac Cuitzco (Mexique), à la frontière qui sépare les États de Guanajuato et de Michoacan, une forme sauvage de cette plante, appelée par les indigènes « Maïs de coyote » et paraissant identique à celle que le D'Roezl avait trouvée, en 1869, dans l'État de Guerrero.

Des grains provenant de cette forme furent semés en 1892 au Jardin botanique de Cambridge (Massachusets), et la plante unique qui résulta de ce semis a servi de point départ au travail de M. Harshberger. Elle se montra particulièrement rustique, et plus résistante à la gelée et à la sécheresse que les variétés ordinaires, elle continuait encore à pousser au 14 novembre, date à laquelle la tige fut coupée, tandis que la moisson du Maïs se fait couramment un mois plus tôt.

Le « Maïs de coyote » présente quelques caractères importants, tels que sa multiplication par stolons et la constitution de ses inflorescences femelles: dans chaque aisselle fertile, on ne trouve pas seulement un épi solitaire, mais un groupe de trois ou quatre épis portés à des niveaux différents sur un axe commun; ces épis et les grains mûrs qu'ils donnent sont plus petits que dans les variétés cultivées.

Partant de ces données, M. Harshberger a entrepris une série de recherches de toutes sortes, dont les résultats concourent à établir l'origine mexicaine du Maïs. Il apporte à l'appui de cette conclusion un abondant faisceau de preuves météorologiques, botaniques, archéologiques, ethnologiques, philologiques, historiques, mythologiques. Chacune de ces preuves, prise isolément, peut paraître de peu de valeur, d'autant plus que l'argumentation de l'auteur n'est pas toujours bien serrée, mais leur grand nombre et leur concordance donnent à la conclusion indiquée un certain caractère de probabilité.

Voici comment il les résume :

- « Un coup d'œil jeté sur les continents américains, un siècle avant les voyages de Colomb, montre que la plus grande partie des surfaces continentales était occupée par des tribus de chasseurs sortant à peine de la vie nomade et partiellement en train de passer à la vie sédentaire et agricole.
- A l'est des États-Unis, les arbres étaient abattus par les haches en pierre des aborigènes, des graines semées entre les arbres et le Maïs, planté dans ces clairières et sur les bords des fleuves, croissait vigoureusement. La prairie était habitée par les tribus nomades adonnées surtout à la chasse au bizon, tandis que çà et là sur la large surface de la plaine centrale, des tribus à tendances plus sédentaires, comme les Mound-builders de l'Ohio et les Pawnies de la Louisiane cultivaient le Maïs. Un peu plus loin, dans les espaces arides de l'ouest, vivaient dans les constructions historiquement connues sous le nom d'adobes, des tribus qui obtenaient leurs récoltes par les procédés d'irrigations les plus primitifs. Étroitement alliés à ces Indiens Pueblos, par l'origine commune des styles de leurs demeures, les timides habitants des falaises se cachaient dans les cavernes et les excavations des flancs des canons.
- « Au loin, vers le sud, sur les plateaux d'Anahuac, vivait un peuple avec armées organisées, gouvernement central et villes populeuses, pourvues de temples, de palais et de marchés, alimentés par les produits frais de la campagne voisine.



La civilisation Nahua, qui atteignit un degré si élevé, fut néanmoins précédée par une autre qui, à beaucoup de points de vue, dépassait celle des Aztecs, et les fouilles attestent la vigueur et la force numérique de cette race pacifique et agricole.

- « Les différentes tribus de race américaine montraient toutes des dispositions individuelles spéciales, mais l'étude de la linguistique montre que, dans toute cette diversité, l'agriculture fut empruntée à une source commune, les Mayas du Mexique central.
- « Les comparaisons philologiques montrent que les Indiens à l'est du Mississipi, les Iroquois, les Mound-builders, les Algonquins et les Muskogees reçurent le Maïs venant de la rive opposée du « Père des eaux », probablement des Caddos qui, de leur côté, le tiraient des tribus mexicaines septentrionales. Les Pueblos, comme l'archéologie et l'ethnologie semblent le prouver, ne sont que depuis peu de siècles sortis de l'état sauvage qu'on peut constater encore chez les Apaches et les Navajos errants; par suite, leur agriculture est relativement récente, comparée à celle des Mayas.
- « La philologie place les Nahuas dans le groupe des Shoshones avec les misérables Utes des plaines, déterreurs de racines. Leurs goûts belliqueux et leur amour des conquêtes les entraînèrent au sud, jusqu'au plateau d'Anahuac, où, alléchés par l'aspect paisible et plein de promesses de la contrée, ils abandonnèrent leur vie sauvage pour copier la civilisation supérieure et l'agriculture des tribus Mayas du voisinage.
- « L'archéologie et l'ethnologie placent les Mayas au premier rang des cultivateurs; il leur fallut un temps considérable pour atteindre ce développement; la mise en culture du Yucatan et du sud du Mexique central, comme siège permanent de cette race, est antérieure aux labours des Péruviens d'une part, des constructeurs de pueblos de l'autre.
- « Les hiéroglyphes des monuments de Palenqué indiquent que le Maïs était la nourriture fondamentale du peuple du Yucatan; c'est là qu'il fut d'abord employé et distribué aux tribus voisines qui, par voie d'échanges, le portèrent aux extrêmes limites des continents.
- « Les preuves archéologiques, historiques, ethnologiques et philologiques, qui indiquent le Mexique central et méridional

comme patrie d'origine du Maïs, sont appuyées par la botanique et la météorologie. Toutes les plantes étroitement alliées
au Maïs sont mexicaines. C'est un principe admis en évolution, que plusieurs espèces du même genre, ou plusieurs
genres de la même tribu, quoique dispersés dans les parties
du globe les plus éloignées, doivent originairement être issues
d'une même source, comme si elles descendaient d'un même
ancêtre. Il est non moins évident que les individus de la même
espèce, qui habitent maintenant des régions différentes, doivent
provenir d'un seul point où leurs parents furent produits pour
la première fois; car il est inadmissible que les individus
identiquement pareils puissent être issus de parents spécifiquement distincts.

- « Appliquant ces principes au Maïs, nous arrivons à cette conclusion qu'il est d'origine mexicaine. Les genres monotypes et ceux qui ne comprennent que peu d'espèces ont (cela est de règle) une aire très restreinte. Zea est monotype et singulièrement dépourvu de moyens de dispersion, si bien que l'aire de sa patrie d'origine doit avoir été particulièrement circonscrite.
- « La découverte d'une forme très primitive au Mexique contribue à préciser les limites sauvages de l'espèce. La météorologie aide encore à définir plus exactement cette aire. La question se pose naturellement de savoir dans quelle partie du sud du Mexique central les Indiens trouvèrent d'abord le Maïs. Son habitat originel ne doit pas être cherché dans les terres basses, ni dans les forêts, car le Maïs ne prospère pas dans les climats chauds et humides où croît le Manioc. La région au-dessus de 4,500 pieds d'altitude au sud de 22° lat. N.), et au nord de la rivière Coatzalcoalcas (94° long. O., 17° lat. N.) et de l'isthme de Tehuantepec, est celle qui remplit le plus exactement les conditions que la forme sauvage exigeait pour son développement.
- « Toutes les preuves, à la date d'aujourd'hui, concordent donc à placer dans le Mexique central l'origine de notre céréale américaine. »

## SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1894

### PRÉSIDENCE DE M. LE D' BRAUVISAGE.

# La Société a reçu:

Revue bryologique, dirigée par M. Husnot; XXI, 1. — Journal de botanique, dirigé par M. Morot; XIII, 2. — Revue scientifique du Bourbonnais; VII, 74. — Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes; XXI, 3-4. — Société d'histoire naturelle de Toulouse; 1892; 1er trimestre 1893. — Bulletin de la Société botanique des Deux-Sèvres; 1889-90-91-92. — Bulletin de l'Herbier Boissier; II, 1. — Acta horti Petropolitani, XIII, 1. — Sociedad cientifica Antonie Alzate; Mexico; VII, 5-6. — Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien; XLIII, 3-4. — Bollettino della Societa adriatica di Scienze naturali; XV.

M. Garcin est nommé secrétaire général en remplacement de M. Meyran, démissionnaire.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre de M. le D'Heckel, directeur du Jardin botanique de Marseille, demandant l'échange de nos publications avec les Annales de l'Institut botanico-géologico-colonial de Marseille dont il est également le directeur. L'échange est accepté.

#### COMMUNICATIONS.

MM. Roux et Boullu présentent plusieurs exemplaires des diverses espèces et variétés de Frêne décrites par les auteurs, Fraxinus borealis, australis, monophylla, oxyphylla, rostrata, pendula, rotundifolia, argentea, dimorpha, parvifolia. De l'examen de ces plantes ressort manifestement la preuve du polymorphisme du type Fraxinus excelsior.

M. Debat présente les observations suivantes sur les nouveaux noms imposés aux Mousses.

Dans le n° 6, 20° année de la Revue bryologique, M. Culmann se plaint de ce que les nouveaux sphagnologues, en changeant les noms adoptés par Schimper, ont rendu singulièrement difficile la détermination des Sphaignes. Nous reconnaissons que l'auteur de l'article a raison quand il constate cette difficulté fort embarrassante pour tout ceux qui étudient les Sphaignes,

Toutefois, il y a lieu d'admettre en faveur des récents classificateurs des circonstances atténuantes. Depuis la monographie de Schimper, quelques espèces nouvelles ont été découvertes et surtout un nombre considérable de variétés. Certains caractères que Schimper avait admis comme très constants et qui lui avaient servi de base pour sa classification ont été reconnus comme variables. Les diagnoses des types ont dû être modifiées. Du reste on est loin encore d'être fixé sur la classification la mieux ordonnée. Les auteurs ont donc pu appliquer certains noms de Schimper à des formes qui lui avaient paru typiques et qui ne sont plus considérées que comme des variétés. Sans doute il serait avantageux de rappeler sur l'étiquette le nom donné par l'illustre rénovateur de la Bryologie. C'est une corrélation que chacun peut essayer de faire en particulier, mais qui est assez difficile à établir, Schimper ayant souvent englobé sous la même description des formes très voisines dont on a fait depuis lui des variétés ou des sous-espèces. Il est donc assez rarement possible de reconnaître celle de ces formes qu'il a adoptée comme type.

Quoi qu'il en soit, l'article de M. Culmann nous a suggéré l'idée de faire une révision de plusieurs noms nouveaux qu'on essaie de substituer à ceux adoptés par Schimper pour désigner les Mousses. Ces innovations ont le grave inconvénient de bouleverser en partie sa classification. L'introduction de ces nouvelles dénominations n'a pas seulement pour résultat d'ébranler le savant édifice qui a valu à Schimper le titre de créateur de la Bryologie moderne; elle amène de regrettables déceptions. On trouve par exemple dans un prospectus de Mousses à vendre une espèce appelée Pilotrichum antipyreticum. Alléché par cette expression inconnue, on en réclame l'envoi, espérant enrichir sa collection d'une Mousse rarissime, et on reçoit la vulgaire Fontinalis antipyretica. Nous connaissons des exemples de ces surprises, et c'est pour en prévenir au moins un certain nombre que nous avons présenté l'énumération suivante. Nous ne citons pas les noms des auteurs de ces changements; plusieurs ont joui ou jouissent d'une réputation méritée, et la déception qui résulte de leur notoriété n'en est que plus difficile à éviter.

On donne le nom de Mollia aux genres Systegium, Hymenostomum, Gyroweisia, Eucladium, Weisia, à la plupart des

Gymnostomum, à une partie du genre Trichostomum, et au Barbula inclinata.

Le Gymnostomum curvirostre devient Barbula curvirostris. Le genre Anaectangium devient Pleurozygodon, le genre Rhabdoveisia devient Oncophorus.

Le genre Dicranella quitte son nom caractéristique pour s'appeler Anisothecium.

Le Dicranodontium longirostre est nommé Didymodon denudatus.

Le nom si connu Fissidens est échangé contre celui de Schistophyllum; en revanche, il s'applique au Leucodon sciuroides. Le Conomitrium devient un Skitophyllum.

Au lieu de Leptotrichum, on propose Ditrichum. Le genre Distichium devient le genre Wartzia.

Les espèces du genre Pottia sont réparties en trois genres: Pterygoneurum, Tortula, Stegonia.

Une partie des espèces de *Trichostomum* sont dénommées *Barbula*. Plusieurs espèces de *Desmatodon* et la plupart de celles du genre *Barbula* deviennent des *Tortula*.

Le Cinclidatus fontinalaides figure sous le nom de Sekra.

L'appellation Grimmia ovata est changée en Gr. ovalis, mais est conservée pour le Gr. commutata. Le genre Amphoridium est désigné par la dénomination d'Anaectangium; le genre Ulota par celle de Weisia, le genre Encalypta par celle de Leersia.

Le nom de Zieria est échangé contre celui de Plagiobryum; changement rationnel, le nom de Zieria ayant été donné long-temps avant Schimper à un genre de Phanérogames.

Mais était-il bien utile de transformer certaines espèces de Mnium en Astrophyllum, et de donner l'épithète de silvaticum au Mnium cuspidatum?

Schimper s'était assez spirituellement moqué des appellations courtisanesques de *Georgia* et de *Catharinea* qu'il a remplacéês par celles plus sérieuses de *Tetraphis* et d'*Atrichum*.

Plusieurs bryologues continuent cependant à se servir de noms qui ne rappelent aucun mérite botanique.

Que penser de la transformation de Diphyscium foliosum en Webera sessilis, et de celle de Fontinalis en Pilotrichum?

Est-il judicieux de ranger sous le même nom de Lesquereuxia des espèces dont les caractères diffèrent notablement, telles que le Lescuræa, le Pseudoleskea atrovirens, le Ptychodium plicatum? Toutefois, nous admettons le changement pour le Lescuræa, parce que Schimper, en créant ce nom en l'honneur de Lesquereux, a forgé un mot impropre.

En continuant notre énumération, nous voyons le nom d'Entodon appliqué au Platygyrium repens, celui d'Isothecium au g. Homalothecium. Enfin, on sait que plusieurs bryologues très estimés n'ont point voulu tenir compte des motifs qui avaient amené Schimper à scinder en plusieurs genres l'ancien genre si nombreux Hypnum et l'ont conservé, bien qu'il renferme des séries hétérogènes.

Pour justifier ces divers changements de noms, on a invoqué la question de priorité. Nous ferons remarquer à ce propos que Schimper a souvent tenu compte de ces droits de priorité, qui ont leur valeur, mais dont il ne faut pas exagérer l'importance. En étudiant les Mousses sous des points de vue complètement différents de ceux de ses devanciers, Schimper a fait en quelque sorte table rase de tous les travaux antérieurs. Ne pouvant conserver les cadres anciens, il ne pouvait que pour certains cas assez rares conserver les noms génériques adoptés par ses prédécesseurs. Avec la méthode qu'il inaugurait, pouvait-il par exemple englober dans le même genre Gymnostomum toutes les espèces dépourvues de péristome, bien que très dissemblables sous tous les autres rapports? Il était donc indispensable de n'adopter que pour un nombre réduit de formes cette dénomination de Gymnostomum et créer de nouveaux noms génériques pour les autres. Or, les bryologues depuis Schimper ont admis cette nécessité, et dès lors pourquoi changer des noms adoptés et que la réforme capitale si magistralement introduite par le savant auteur du Synopsis avait consacrés. Certainement, tout n'est pas parfait dans le Synopsis: il y a des lacunes, des doubles emplois, des genres à supprimer, des espèces critiques qu'il conviendrait de placer dans d'autres genres, etc. Mais ces défauts, qu'il est facile de faire disparaître, ne sont pas suffisants pour motiver des changements aussi peu rationnels que la plupart de ceux ci-dessus signalés. Il y a toujours de graves inconvénients à remanier sans raison légitime une nomenclature qui a été depuis longtemps acceptée par la grande majorité des bryologues. Lorsque la recherche de la priorité conduit à rejeter une dénomination consacrée par un long usage et qui d'ailleurs n'est pas défectueuse, elle va manifestement à l'encontre des intentions du législateur de la nomenclature, lequel visait surtout la clarté du langage, et par conséquent repoussait tout changement inutile.

M. LE D' Léon Blanc estime, avec M. Debat, que tout changement inutile doit être repoussé. Par conséquent, il importe de déterminer avec précision quels sont les changements qui, à cause de leur utilité, peuvent être admis. Au premier rang des changements utiles, il faut placer les corrections orthographiques et grammaticales. Il est clair qu'en acceptant unanimement l'article des Lois qui dit que « Les noms de plantes sont en langue latine », les botanistes se sont implicitement imposé l'obligation d'observer les règles de cette langue. Au surplus, les corrections orthographiques et grammaticales ne sont pas de celles qu'on puisse accuser d'apporter une perturbation grave aux habitudes prises. La différence est bien minime entre Catanance et Catananche, Eriotrichum et Eritrichium, Urtica dioeca et U. dioica, Camphorosma monspeliacum et C. monspeliaca, Veronica hederifolia et V. hederæfolia.

Uu second changement utile est celui qui concerne les épithètes spécifiques erronées, comme par exemple celle d'hybridus ou spurius, appliquée à tort à quelques espèces des genres Papaver, Ræmera, Trifolium, Knautia, Specularia, Linaria, Chenopodium.

Un troisième changement utile est le remplacement des épithètes insignifiantes par des épithètes rappelant un caractère organique différentiel, comme par exemple Erucastrum bracteatum au lieu de E. Pollichii, Eriophorum capitatum au lieu de E. Scheuchzeri, Carex gynobasis au lieu de C. Halleriana.

Quoique les épithètes géographiques ne soient pas aussi défectueuses que celles qui sont tirées d'un nom d'homme, cependant on doit leur préférer les noms spécifiques rappelant un caractère organique. C'est ce qu'avait compris Lamarck, qui avait remplacé:

Acer monspessulanum par A. trilobatum.
Astragalus uralensis — A. sericeus.
Asperula taurina — A. trinervia.
Gnaphalium stoechas — G. citrinum.
G. norvegicum, — G. fuscum.
Leontodon pyrenaicus — L. squamosus.
Cressa cretica — C. humifusa.

Ces améliorations ont été acceptées par notre collègue M. Saint-Lager. Toutefois, en ce qui concerne le remplacement d'Acer monspessulanum par A. trilobatum, il se présente une complication qui empêchera un grand nombre de botanistes d'adopter ce dernier nom. En effet, les paléontologistes ignorant qu'il avait été appliqué à un Erable vivant, l'ont attribué à un Erable fossile de l'époque tertiaire. Une figure de cet Acer trilobatum est donnée dans le Traité de Paléontologie de Zittel (t. II, part. 2, p. 546).

Les paléontologistes ne voulant pas avouer leur ignorance de l'attribution déjà faite par Lamarck du nom Acer trilobatum à une plante actuellement vivante, ne manqueront pas d'alléguer que ce nom n'a pas été adopté par la plupart des botanistes en remplacement de celui d'Acer monspessulanum et que, par conséquent, ils ont pu légitimement s'en emparer.

M. Saint-Lager soutient qu'une telle prétention de la part des paléontologistes serait inadmissible, car elle serait en opposition manifeste avec le sage précepte suivant lequel « un même nom ne peut pas être appliqué à deux espèces du même genre ». Il est d'ailleurs bien entendu qu'il s'agit d'une dénomination spécifique et non d'une désignation de variété. Dans ce dernier cas, les mêmes adjectifs, major et minor, glaber et hirsutus, longifolius et brevifolius, macrostachys et microstachys, erectus et decumbens, peuvent au contraire être employés avantageusement pour désigner les variations parallèles.

Nombreuses sont les espèces végétales qui ont reçu successivement plusieurs noms spécifiques; parmi ceux-ci, il en est un qui est plus souvent usité, tandis que les autres sont cités dans les Flores comme synonymes. Toutefois, sous peine de tomber dans une confusion inextricable, on ne saurait considérer ces synonymes comme étant disponibles pour désigner une espèce du même genre autre que celle à laquelle chacun d'eux a été d'abord appliquée.

La dénomination Acer trilobatum donnée en 1786 par Lamarck dans un ouvrage classique (Botanique de l'Encyclopédie, II, p. 382) à un Érable à feuilles nettement trilobées, ne peut plus être attribuée à un autre Érable vivant ou fossile. Les botanistes qui se soumettent aux lois proposées en 1867 par Alph. de Candolle, admettent, il est vrai, que la dénomination Acer

monspessulanum adoptée par Linné, doit être préférée, mais aucun d'eux n'oserait soutenir que le nom donné par Lamarck à la même espèce est devenu disponible pour désigner un autre Érable. Les exemples de polyonymie sont malheureusement si nombreux dans la nomenclature, qu'on n'a que l'embarras du choix pour en citer d'autres se rapportant à la même question juridique.

Dans la première édition du Species plantarum, Linné a donné à une Papilionacée du midi de l'Europe le nom de Cytisus monspessulanus qu'il remplaça ensuite par celui de Genista candicans. Cette dernière dénomination a été adoptée par Grenier et Godron, ainsi que par un grand nombre de floristes. Lamarck (Dict. encycl.), puis A.-P. de Candolle (Flore franç.) appelèrent la susdite plante Cytisus candicans. Les botanistes contemporains, qui se piquent de rigueur dans l'application de la règle de priorité, sont revenus à la dénomination de Cytisus monspessulanus L., mais ils se gardent bien de déclarer que celle de Cytisus candicans peut être sans scrupule appliquée à un autre Cytise, car ils savent que la clarté est la première qualité du langage scientifique.

Quoiqu'il en coûte à leur amour-propre, il faudra donc que les paléontologistes renoncent à employer le nom Acer trilobatum. Du reste, il y a un moyen de faire avec eux une transaction amiable et, à cet effet, il suffit qu'ils considèrent leur Acer trilobatum comme une variété de l'Acer tricuspidatum conformément à l'opinion de l'inventeur de cette dernière espèce. Voici, en effet, ce qu'écrivit en 1845 Alex. Braun à la suite de la description de son Acer tricuspidatum: «l'Acer trilobatum est une forme très voisine de l'A. tricuspidatum; il en diffère par les lobes latéraux plus grands et très écartés, tantôt longuement et étroitement atténués en pointe, tantôt plus largement et plus brièvement acuminés.» (Neues Jahrbuch für Mineralogie und Geognosie, p. 172.)

Comme on le voit, Alex. Braun considérait l'A. trilobatum comme une forme du type A. tricuspidatum. C'est par inadvertance que Oswald Heer, dans sa Flora tertiaria Helvetiæ a renversé l'ordre hiérarchique en subordonnant l'A. tricuspidatum à l'A. trilobatum. Cependant, il se contredit lui-même (p. 49), lorsqu'il reconnaît que l'A. tricuspidatum était à l'époque tertiaire la forme la plus commune du type très polymorphe décrit par Alex. Braun.

La longue discussion à laquelle nous venons de nous livrer n'aurait pas eu de prétexte si Linné était resté fidèle observateur du précepte qu'il avait donné dans la Philosophia botanica « locus natalis species distinctas non tradit ». Il est regrettable qu'il ait emprunté à Dalechamps le mauvais nom Acer monspessulanum et qu'il n'ait pas choisi préférablement celui d'Acer trifoliatum (C. Bauhin, Pinax, 431) qu'avaient adopté Plukenet (Phytogr., tab. 251, fig. 3), Tournefort (Instit., 615), Duhamel (Arbres, tab. 10, fig. 8) et tous les auteurs de la première moitié du XVIII° siècle.

### SÉANCE DU 6 MARS 1894

PRÉSIDENCE DE M. LE D' BEAUVISAGE.

# La Société a reçu:

Revue des travaux scientifiques; XIII, 10. — Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse; 1893. — Revue horticole des Bouches-du-Rhône; janvier, février 1894. — Revue scientifique du Limousin; 13-15. — Bulletin de l'Herbier Boissier; II, 2. — Bulletin de la Société d'étude des sciences natutelles de Nîmes; 21, 3-4.

M. N. Roux donne lecture d'une lettre de M. Foucaud, demandant l'échange de nos publications avec celles de la Société des sciences naturelles de la Rochelle.

L'échange est accepté.

#### COMMUNICATIONS.

M. VIVIAND-MOREL montre plusieurs Hellébores hybrides ou plutôt métis obtenues au moyen de la fécondation artificielle par M. Dugourd, horticulteur à Fontainebleau. Ces plantes semblent être des formes intermédiaires qui relient les uns aux autres plusieurs Hellébores admis comme espèces par les auteurs, sous le nom d'Helleborus officinalis; Spach avait déjà groupé une série de formes, les unes à sépales verts, viridis, dumetorum, pallidus, laxus, odorus, Bocconi, multi-

fidus, graveolens; les autres à sépales violacés, atrorubens, purpurascens, atropurpureus, cupreus, intermedius, orientalis.

M. VIVIAND-MOREL présente une pomme monstrueuse que lui a remise notre collègue, M. Gent. Elle offre un exemple de syncarpie parfaitement caractérisée, analogue à celui que De Candolle (1) a fait connaître et que Moquin-Tandon a signalé dans ses éléments de tératologie végétale. Dans l'exemple rapporté par De Candolle, les deux pommes soudées intimement étaient de grosseur inégale. Dans le cas présenté par M. Gent, les deux fruits sont presque de même grosseur.

Certaines variétés de Pêches se montrent souvent sous cet état, qui est relativement plus rare chez les Pomacées.

- M. L'ABBÉ BOULLU présente une Orange qui renferme au sommet le rudiment informe d'une seconde Orange. Il regarde cette anomalie comme le résultat d'une prolification.
- « On rencontre parfois, dit-il, des Oranges dont le sommet forme un mamelon ou même une espèce de couronne. Si l'on y fait une section verticale, on aperçoit sous ce mamelon ou cette couronne une seconde et même une troisième Orange.

Pendant l'hiver que je passai à Hyères en 1848-49, ces fruits, alors fort communs, étaient l'objet d'un grand commerce. On les nommait Oranges doubles ou triples, ces dernières étaient les plus estimées, les Oranges intérieures étaient plus complètes que celles que j'ai pu trouver chez les marchands de Lyon. L'écorce de l'Orange extérieure n'enveloppait pas complètement le sommet, elle formait une espèce de couronne large de 2 centimètres. Elle était remplacée par l'écorce de l'Orange intérieure qui se prolongeait à l'intérieur par une pellicule semblable à celle des carpelles du fruit.

Je n'ai pas trouvé dans les ouvrages de botanique une explication satisfaisante de ces prolifications. Quelle qu'elle soit, il est à noter que les Oranges doubles et triples sont dépourvues de graines, de sorte que cette exubérance de végétation est nuisible à la fonction de reproduction.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Organ. végét., t. I, p. 529, pl. 46.

M. LARDIÈRE donne un aperçu des résultats d'une excursion botanique faite par M. Legré, de Marseille, en juillet-août 1893, dans la partie supérieure de la vallée du Verdon, autour du lac d'Allos et au mont Pela. Les espèces les plus notables observées par M. Legré sont: Ranunculus Seguieri, glacialis, Delphinium elatum, Thlaspi rotundifolium, Draba tomentosa, Cerastium latifolium, Arenaria ciliata, Astragalus depressus, Oxytropis cyanea, Sibbalda procumbens, Geum reptans, Saxifraga bryoides, muscosa, androsacea, Valerianana saliunca, Aronicum scorpioides, Achillea nana, Leontopodium alpinum, Leucanthemum alpinum, coronopifolium, Gnaphalium supinum, Adenostyles leucophylla, Saussuria depressa, Centaurea uniflora, Berarda subacaulis, Leontodon taraxacifolius, Crepis pygmæa, Hypochæris uniflora, Hieracium glaciale, elongatum, piliferum, glanduliferum, saxatile, pulmonarioides forme glaucellum, Phyteuma Halleri, Campanula nana, Androsace helvetica, Gentiana nivalis, Pedicularis verticillata, rostrata, Salix retusa, reticulata, Carex atrata, nigra, Festucaviolacea, Trisetum distichophyllum, Avena sempervirens, Selaginella spinulosa.

M. SAINT-LAGER, à l'occasion d'un article publié par M. Rouy dans le Journal de botanique, revient sur une question déjà traitée par lui dans la Réforme de la nomenclature botanique (Ann., VII, 1878-79, p. 51). Il s'agit des noms de plantes vicieux par tautologie, dans lesquels l'idée exprimée par le nom générique est répétée par le nom spécifique. Tels sont les suivants : Raphanus raphanistrum, Sarothamnus scoparius, Helodes palustris, Agrimonia agrimonoides, Ferula ferulago, Cuminum cyminum, Centaurea centaurium, Specularia speculum, Cressa cretica, Asterolinum stellatum, Arctostaphylis uva ursi, Lathræa clandestina, Liriodendron liliferum, Sagittaria sagittifolia, Dracæna draco, Psamma arenaria, Neottia nidus avis, Cypripedilon calceolus.

Il sera facile de remplacer plusieurs des susdites dénominations tautologiques par des noms corrects déjà existants dans la nomenclature, mais il sera nécessaire de créer un nouveau nom pour remplacer les dénominations pléonasmatiques qui n'ont pas de synonymes ou dont les synonymes sont entachés de quelque défaut, comme c'est le cas des épithètes spécifiques tirées d'un nom de personne. M. Saint-Lager ne voulant pas pour ce dernier motif reprendre le vieux nom Calceolus Marianus (Sabot de Marie) donné par Dodoens, Lobel, Besler et Tournefort à l'Orchidée maladroitement appelée Cypripedium Calceolus par Linné, avait choisi celui de Calceolus alternifolius qui présente le grand avantage de rappeler deux caractères organiques, à savoir la forme calcéolaire du tablier et la disposition des feuilles.

M. Rouy, qui n'a pas de répugnance systématique pour les épithètes spécifiques tirées d'un nom de personnage, propose de reprendre celles de *Marianus* tout en conservant le nom générique Linnéen. Toutefois il admet, avec M. Saint-Lager, que le second terme pedion (qui signifie plaine) doit être remplacé par pedilon (chaussure, pantoufie, sabot). On a ainsi : Cypripedilon Marianum, c'est-à-dire Sabot de Vénus × de Marie.

Quoique n'approuvant pas cette expression qui rappelle à la fois la plus gracieuse des déesses de l'Olympe et la plus vénérable sainte du Paradis chrétien, M. Saint-Lager félicite M. Rouy d'avoir bien compris que la règle de priorité n'est point applicable aux locutions vicieuses, de sorte que celles-ci peuvent et doivent être corrigées quand il est possible, ou changées dans le cas contraire. On sait que certains doctrinaires ont élevé la susdite règle de priorité à la hauteur d'un dogme sacré hors duquel il n'y a pas de salut. Ils veulent que les barbarismes, les solécismes, les pléonasmes, les noms hybrides gréco-latins, faux ou ridicules, soient maintenus, quoique défectueux, s'ils ont pour eux le droit d'antériorité, parce qu'il serait fort dangereux d'admettre une exception quelconque au principe fondamental de la nomenclature, qui est la fixité des noms.

M. Rouy estime au contraire que les règles de la linguistique sont antérieures à toutes celles qu'il a paru utile d'instituer et il pense avec raison que ces dernières n'annulent aucune des précédentes, mais s'appliquent à d'autres nécessités. L'illustre auteur de la Théorie élémentaire de la botanique, A.-Pyr. de Candolle, était loin de soupçonner qu'il serait nécessaire de rappeler cette distinction à ses successeurs, lorsque après avoir énuméré les conditions d'une bonne nomenclature, il ajoutait : « il est une autre règle si simple qu'elle mérite à peine d'être signalée, c'est qu'il faut que les noms soient formés d'après les règles de la Grammaire générale ».

### SÉANCE DU 20 MARS 1894

### PRÉSIDENCE DE M. LE D' BEAUVISAGE.

# La Société a reçu:

Journal de botanique, dirigé par M. Morot, 1894, nºº 4 et 5. — Torrey botanical Club, 21, 23. — Bulletin de l'Herbier Boissier; II, 3. — Bulletin de la Société botanique de France; XLI, 1. — Malpighia; VII, fasc. 10-12. — Actes de la Société scientifique du Chili; III, 3.

#### COMMUNICATIONS.

M. VIVIAND-MORRL, ayant examiné des Erophiles distribuées par une Société d'échange de plantes sèches, a constaté que les déterminations étaient inexactes, de sorte que si, se fiant à elles, les botanistes qui ont reçu ces spécimens, se mettent à en distribuer à leur tour de semblables, les erreurs se propageront et se perpétueront indéfiniment. Afin de mettre nos confrères lyonnais en garde contre ces confusions, il a apporté une collection d'Erophiles, et il énumère les caractères distinctifs de chacune d'elles et notamment des plus communes, telles que E. brachycarpa, stenocarpa, psilocarpa et majuscula. Quelle que soit l'opinion qu'on ait sur la place hiérarchique de ces espèces ou formes, il est manifeste qu'elles diffèrent les unes des autres par des caractères très nets, et il est certain qu'elles se reproduisent avec la plus grande facilité par le semis de leurs graines.

Au point de vue de l'étude du polymorphisme, la section des Crucifères siliculeuses est particulièrement intéressante. Tous les botanistes instruits savent que Alyssum montanum, Thlaspi alpestre, Iberis umbellata et linifolia sont en réalité des groupes de formes diverses bien décrites par M. Jordan.

M. SAINT-LAGER signale le polymorphisme extraordinaire d'une autre Cruciacée siliculeuse que Linné appelait *Thlaspi saxatile* et que, depuis Rob. Brown, on s'accorde à nommer *Aetheonema saxatile*. Sous ses diverses formes, cette plante exclusivement calcicole, occupe une assez grande étendue de l'ouest à l'est, depuis l'Espagne et le sud de la France jusqu'en Grèce et en Turquie, puis en Asie, depuis l'Asie Mineure, la Syrie, l'Arménie, le Caucase jusqu'en Perse.

Dans cette longue étendue, l'Aetheonema se diversifie de quarante et une manières, qui toutes ont été décrites et nommées comme espèces distinctes. Assurément, comme les Erophiles décrites par M. Jordan, elles méritent cette qualification si, par définition, on appelle espèce toute forme végétale se perpétuant par le semis des graines. Toutefois, eu égard aux affinités étroites qui unissent entre elles les nombreuses formes d'Erophila et d'Aetheonema, il est permis de considérer celles-ci comme des manières d'être diverses d'un même type. Le polymorphisme des Aetheonema est particulièrement intéressant à étudier, à cause des nombreuses variations présentées par les organes de végétation et surtout par les fruits. En ce qui concerne ces derniers, on constate les variations suivantes:

1º Silicules aptères à 2 loges ayant chacune 2-3 graines Aeth. trinervium, sagittatum, tenue, heterophyllum, cæspitosum, rubescens, Kotschyi.

### 2º Silicules ailées:

A. biloculaires à 1 graine par loge :

Aeth. grandiflorum, pulchellum, membranaceum, diastrophis, armenum, coridifolium, schistosum, capitatum, lignosum, speciosum, subulatum, stylosum, lacerum, fimbriatum.

B. biloculaire à 2 graines par loge:

Aeth. chlorifolium, oppositifolium, rotundifolium, cardiophyllum, cordatum, salmasium, Moricandianum, iberideum.

C. biloculaire à 2-4 graines par loge:

Aeth. gracile, ovalifolium, græcum, saxatile.

D. biloculaire à 2-3 graines ou uniloculaire à 1 graine :

Aeth. cristatum, heterocarpum, campylopterum, Bux-baumii, dimorphocarpum.

E. uniloculaire à 1 graine par loge :

Aeth. monospermum, polygaloides, Thomasianum.

Dans le tableau précédent, on n'a tenu compte que de la présence ou de l'absence des ailes, du nombre des loges et des graines dans chaque loge, il y aurait encore d'autres distinctions à établir d'après la forme et les dimensions des silicules, la couleur des graines, l'état lisse ou tuberculeux de celles-ci, mais les différences ci-dessus indiquées suffisent à montrer l'extrême variabilité du type Linnéen. La catégorie D du tableau précédent mérite surtout de fixer l'attention des botanistes, parce qu'elle comprend des espèces qui portent sur le même pied des silicules biloculaires à 2-3 graines et des silicules uniloculaires à 1 graine. On les avait réunies sous la désignation heterocarpum.

M. Giraudias a trouvé dans l'Ariège une forme hétérocarpe qu'il a cru être une espèce nouvelle et qu'il a nommée Aeth. dimorphocarpum. Dans cette forme, les silicules monospermes sont situées à la partie supérieure de la grappe florifère, tandis que les silicules polyspermes se trouvent à la partie inférieure; l'hétérocarpie sous ses diverses formes est peut-être plus fréquente qu'on ne croit dans le genre Aetheonema et même dans les Cruciacées en général.

A cette occasion, il ne sera pas inutile de rappeler que le nom générique Aetheonema (ànônc insolite, et viµa fil) a été créé par Robert Brown pour exprimer que dans les espèces de ce genre les filets des étamines ne sont pas conformés comme dans les autres Cruciacées. Ils sont élargis latéralement en forme d'aile, ils sont en outre unidentés et courbés en dehors près du sommet. L'adjectif aethes a été aussi employé par Cassini dans la composition des noms génériques Aetheolæna, Aetheorrhiza, Aetheopappus. Par conséquent, la graphie Aethionema adoptée par tous les floristes est manifestement fautive et doit être remplacée par Aetheonema.

M. Saint-Lager lit un passage d'un article publié par M. J. Briquet dans le Bulletin de l'Herbier Boissier (II, n° 2), sous le titre de « Questions de nomenclature ». Ce passage est relatif aux termes employés dans la Flore de France par MM. Rouy et Foucaud pour désigner les groupes subordonnés aux espèces de premier ordre. Ces termes sont les suivants : sous-espèce, forme, variété, sous-variété.

Dans la préface de leur ouvrage, MM. Rouy et Foucaud ont eu soin d'expliquer, au moyen d'un exemple, la signification attribuée par eux à ces quatre termes. Ils ont particulièrement insisté sur le sens conventionnel du mot forme. Cette précaution d'ailleurs n'était pas inutile, car, dans le langage ordinaire,

ce dernier mot est pris dans une acception vague et générale. Suivant eux, la forme n'est pas une simple variation non durable, ni une modification peu importante du type spécifique, due à des changements dans les conditions ordinaires de la vie de la plante. Une telle modification est ce que la plupart des naturalistes appellent variété. La forme, quoique probablement dérivée à l'origine d'une espèce principale, occupe un degré élevé dans la hiérarchie parce que, comme l'espèce, elle est stable et se reproduit telle quelle au moyen du semis de ses graines. Ainsi, dans le langage des auteurs de la Flore de France, le mot forme (permanente est sous-entendu) exprime la même idée que le mot race dans le langage de la Zootechnie et de l'Horticulture.

M. Briquet estime que cette innovation est regrettable.

« Rien, dit-il, n'est plus fâcheux que d'employer un mot dans un sens différent du sens usuel. On parle en effet d'une forme quand on ne veut pas exprimer une opinion précise sur la valeur spécifique ou variétale d'une plante, ou quand il s'agit d'une modification insignifiante. »

M. Saint-Lager se sent touché par l'accusation dirigée contre MM. Rouy et Foucaud, car il s'est aussi rendu coupable de la même « innovation regrettable ». Dans la huitième édition de la Flore de Cariot, publiée en 1889, il a décrit environ 400 espèces de second ordre qu'il a considérées comme des formes. Il avait d'ailleurs prévenu le lecteur que ce terme n'était pas pris dans une acception vague et générale, mais dans le sens précis de formes devenues constantes par hérédité, c'est-à-dire de races définitivement fixées ou espèces de second ordre (sous-espèces) (1).

Le mot forme (sous-entendu constante) existe depuis un demi-siècle dans le langage botanique où il a été introduit par notre éminent compatriote, M. Alexis Jordan, ainsi qu'on peut aisément le constater en lisant les Observations sur plusieurs

<sup>(1)</sup> On a vu plus haut que MM. Rouy et Foucaud considèrent la forme ou race comme une subdivision de la sous-espèce. Cette distinction ne semble pas justifiée, car les sous-espèces et formes des auteurs de la Flore de France, ont pour caractères communs la permanence héréditaire et la subordination à une espèce de premier ordre dont on suppose qu'elles sont issues. On ne peut concevoir que trois degrés dans la hiérarchie: l° espèce primordiale; 2° race ou espèce de seconde formation; 3° variété instable.

plantes nouvelles (Lyon, 1846-47). Dans cet ouvrage, ainsi que dans ceux qu'il a publiés plus tard (Pugillus, Diagnoses, Breviarum, espèces végétales affines vivant en société), M. Jordan s'est appliqué à démontrer qu'un grand nombre d'espèces considérées comme simples, suivant la tradition Linnéenne, sont des groupes d'espèces bien distinctes, c'est-à-dire des sous-genres n'ayant qu'une valeur idéale. Tous les botanistes instruits connaissent les travaux analytiques de M. Jordan sur les formes (constantes) se rapportant aux groupes Ranunculus acris, chærophyllus et monspeliacus, Thlaspi alpestre, Iberis umbellata et linifolia, Erophila vulgaris, Viola hirta, odorata et tricolor, Galium mollugo et silvestre, Centaurea nigra, etc., etc. La permanence de ces formes soit dans le jardin de M. Jordan, soit dans les stations naturelles, est un fait hors de contestation. Mais, par l'impulsion de la curiosité propre à l'esprit humain, nous sommes portés à aller au delà du fait et à remonter jusqu'aux origines, et nous avons alors à choisir l'une ou l'autre des deux hypothèses suivantes : ou supposer, avec M. Jordan, que ces formes méconnues ont toujours existé indépendamment les unes des autres, - ou conjecturer, avec nous et un grand nombre de naturalistes, que ces diverses formes ne sont pas seulement voisines, mais bien parentes et issues d'un ancêtre commun. Toutefois, nous sommes obligés d'avouer qu'il nous est aussi impossible de démontrer historiquement et expérimentalement la production successive des races sauvages qu'à M. Jordan de prouver que les formes affines si bien décrites par lui remontent toutes à la création de la terre habitable.

Mais alors, dira-t-on, pourquoi n'employez-vous pas, au lieu du mot forme, celui de race, qui est définitivement entré dans le langage des sciences biologiques? Nous avons préféré le terme forme, parce que c'est celui qui nous divise le moins sous le rapport doctrinal; en effet, il n'implique pas, comme celui de race, l'idée de filiation qui répugne à quelques naturalistes, mais seulement celle de diversité morphique (1). En

<sup>(1)</sup> Nous avons inventé les adjectifs simples morphique et géique pour désigner ce qui se rapporte à la forme et à la terre. Les adjectifs composés morphologique et géologique impliquent l'idée d'un discours sur la forme et sur la terre. Ainsi, on dit avec raison une dissertation géologique et morphologique, mais il convient de dire les caractères morphiques.

outre, le mot race est fort embarrassant quand il faut indiquer la relation généalogique que nous supposons exister entre plusieurs plantes sauvages. Dans la Flore de Cariot (8° édition), nous avons considéré comme:

Forme des plaines et des collines:

Forme des hautes montagnes:

Centaurea nemoralis.
C. lugdunensis.
C. scabiosifolia.

C. nigra.C. montana.C. alpestris.

Il nous serait impossible de dire si les trois formes montagnardes sont postérieures ou antérieures aux formes homologues des plaines et des collines.

Quel botaniste oserait fixer l'ordre généalogique des quatre Gentianes du groupe acaulis, à savoir G. excisa, coriacea (Clusii), angustifolia et alpina?

Lorsque, il a déjà 50 ans, M. Jordan employa le mot forme (constante sous-entendu), pour exprimer l'idée, alors nouvelle, du polymorphisme des types Linnéens, aucun botaniste ne l'accusa d'avoir commis une « innovation regrettable ». Au lieu d'inventer un terme nouveau, ce qui est parfois fort difficile et toujours chanceux, il préféra donner un sens particulier à un terme déjà usité dans une acception générale, C'est précisément ce qu'avaient déjà fait les botanistes qui, vers la fin du XVII° siècle, étudièrent les organes floraux jusqu'alors négligés et innommés. Ils n'hésitèrent pas à emprunter au langage vulgaire des termes tels que pollen (poussière), stamen (fil et par extension tissu filamenteux, en vieux français « étamine »), calyx (bouton de fleur), petalum (lame foliacée), pistillum (pilon), stigma (stigmate, point), anthera (parties de la fleur en général).

Les naturalistes n'ont pas hésité à donner un sens précis aux mots genre, espèce, race qui, dans le langage ordinaire, signifient vaguement une sorte d'hommes, d'animaux, de plantes, ou même de choses. Les littérateurs disent volontiers « une race perverse et exécrable » et se servent indifféremment des expressions « genre humain, espèce humaine, race humaine ». Dans une tragédie de Racine, Agrippine adresse à Néron cette apostrophe:

Et ton nom paraîtra dans la race future

Aux plus cruels tyrans une cruelle injure

BRITANN., V, 6.

Ces exemples, auxquels on pourrait ajouter beaucoup d'autres pareils, montrent que dans tous les temps les naturalistes ont cru qu'il est permis, pour les besoins du langage scientifique, d'attribuer un sens particulier à un mot usuel, à condition qu'on en donne une définition précise. Dans le cas dont il s'agit actuellement, il suffit que les botanistes soient prévenus, au moyen de la définition, que le mot forme (sous-entendu constante) n'est pas pris par eux dans les diverses acceptions adoptées par les artistes, les philosophes, les mathématiciens, les vétérinaires, les marins, les imprimeurs, les papetiers et cartonniers, les raffineurs de sucre, les fabricants de fromage, de chapeaux et de souliers. La forme constante des botanistes n'est pas non plus la fo-orme chère à Bridoison (Mariage de Figaro, III, 14).

M. le D' Magnin présente quelques remarques sur une observation de M. Debat, relative à l'allongement des tiges des Charas récoltés dans des eaux profondes, observation faite à la suite d'une présentation d'échantillons envoyés à la Société.

M. Magnin ne pense pas que cet allongement des tiges soit dû, comme le supposait M. Debat, à une tendance de la plante à porter ses rameaux au-dessus de la surface de l'eau pour arriver à la fructification, il croit plutôt qu'il est le résultat d'influences locales, car il a trouvé, même dans des eaux peu profondes, des plantes offrant la même modification.

M. Magnin donne ensuite quelques détails sur l'étude des Potamogiton, qu'il a entreprise en se servant des herbiers Lortet et Roffavier, et dont il se propose de communiquer bientôt à la Société les résultats complets.

M. Magnin signale enfin quelques cas de refloraison qu'il a observés vers la fin de l'automne dernier, spécialement sur des plantes semi-aquatiques.

# SÉANCE DU 3 AVRIL 1894

PRÉSIDENCE DE M. LE D' BEAUVISAGE.

La Société a reçu:

Journal de botanique, dirigé par M. Morot; 1894, nº 6. — Bulletin de la Société botanique de France; XLI, 2. — Husnot: Muscologia gallica; 12. — Revue bryologique; 21, 3. — Annales de la Société d'horticulture de l'Hé-

rault; 1893, 6. — Journal de la Société d'horticulture de France; févriermars 1894. — Feuille des jeunes naturalistes; février-mars 1894.

#### ADMISSION.

M. Duru, demeurant rue Sala, 50, présenté par MM. Prudent et Roux, est admis comme membre titulaire de la Société.

#### COMMUNICATIONS.

M. Boullu lit une note intitulée: Les trois Roses de Jéricho.

J'avais d'abord l'intention de ne parler que de la Rose de Jéricho, la plus connue: Anastatica hierichuntica L.; un membre de notre Société botanique m'ayant fait remarquer qu'il serait peut-être plus intéressant de parler des trois plantes qui ont successivement porté ce nom, j'ai fait des recherches dans la collection des missions catholiques. C'est là que le savant jésuite lyonnais, le P. Julien, a publié, avec le récit de ses voyages dans la basse Thébaïde, la presqu'île du Sinaï, la Palestine, la basse et haute Syrie, une notice sur ces trois Roses. J'y ai fait de larges emprunts.

Des trois plantes ainsi nommées, la première, celle dont il est plusieurs fois question dans la Bible est la Rose des jardins: « J'ai grandi comme le Palmier de Gabès, comme le le Rosier de Jéricho », paroles que l'Église catholique applique à la mère du Sauveur. On cultivait en grand cette Rose dans les champs pour en tirer des parfums. Peut-être la ville en a-t-elle tiré son nom, car Jéricho en hébreu signifie parfum. Or, de ces Roses on extrayait soit de l'eau de roses, soit de l'essence de roses. Cette Rose était vraisemblablement le Rosa centifolia (Rose à cent feuilles), R. kalendarum (R. de tous les mois) R. moschata (R. musquée), etc. Par la distillation des pétales, on obtenait l'eau de Roses employée comme collyre astringent, par leur macération dans l'huile de Sésame, l'essence de Roses employée dans la parfumerie. Tout le monde connaît le goût des Orientaux pour les parfums; il nous semble excessif quand nous lisons dans un psaume où il est question du bonheur de la vie en commun dans la famille: « C'est comme un parfum répandu sur la tête qui descend sur la barbe

d'Aaron et jusqu'à la bordure de son vêtement ». Cette essence de roses est d'un prix très élevé, 1,200 fr. le kil. Aussi est-elle souvent remplacée par l'essence tirée du *Geranium* à la Rose qui coûte 12 ou 14 fois moins cher. La Corse et l'Algérie la produisent en grande quantité.

Que devinrent ces cultures de Roses après la conquête romaine et surtout après les ravages des Perses et des Arabes? Quand les Croisés, après la prise de Jérusalem, arrivèrent dans la vallée du Jourdain, ils cherchèrent vainement la Rose de Jéricho. Ils trouvèrent seulement une petite Composée Radiée, annuelle, dont la calathide desséchée enfermée dans les folioles presque ligneuses de l'involucre présentait l'aspect d'une tête de clou. Dès qu'on trempait la racine dans l'eau, les folioles s'écartaient en étoile et rappelaient de loin une petite Rose. On l'appela Rose de Jéricho; c'est sous ce nom qu'elle fut apportée en Europe, où plusieurs chevaliers en firent une pièce de leur blason.

En 1851, De Saulcy la retrouva près de Jéricho et reconnut la Rose des Croisés. Elle existe non seulement en Palestine, où elle croît dans des terrains inondés l'hiver, mais encore en Egypte, dans un ouadi près du Caire, dans l'Arabie Pétrée, le Béloutchistan inférieur, la Tunisie et l'Algérie. Il est bon de remarquer que la plante de Jéricho et du Caire est grêle, souvent uniflore, et que la plante de Gabès et de Biskra est bien plus vigoureuse et porte d'assez nombreuses calathides. A.-P. de Candolle en a fait l'Asteriscus aquaticus var., pygmæus, Cosson et Durieu l'ont élevée à la dignité d'espèce sous le nom d'Asteriscus pygmæus.

Quant les Croisés quittèrent la Palestine, le souvenir de cette deuxième Rose de Jéricho se perdit insensiblement. Les Arabes, à qui les pèlerins s'adressèrent, leur vendirent sous ce nom une plante desséchée, demi-ligneuse. Il fallait certes beaucoup de bonne volonté pour voir là une Rose. C'est une petite Crucifère siliculeuse annuelle, presque dépourvue de tige, se divisant dès le collet de la racine en plusieurs branches étalées à terre, à feuilles grisâtres. Les fleurs sont sessiles, petites, rosées ou blanches. Il leur succède des silicules presque globuleuses, pubescentes, bivalves, biloculaires, à deux graines par loge.

Dès que les feuilles sont désséchées et que les graines arrivent à maturité, les branches se recroquevillent en boule de la grosseur d'une petite pomme. Ce resserrement a pour résultat d'empêcher les silicules de s'ouvrir et les graines de se perdre au milieu des sables brûlants. Le vent du désert déracine la plante et la disperse au loin vers les rivages de la mer Morte. Mais qu'il survienne une pluie ou que la plante rencontre un terrain humide, aussitôt les rameaux se desserrent, les valves de la silicule s'ouvrent, les graines s'échappent et, grâce à l'humidité du sol, ont la possibilité de germer et de se développer.

La superstition s'est emparée de cette propriété hygrométrique: les femmes bédouines, dès qu'elles ressentent les douleurs de l'enfantement, font tremper cette plante dans l'eau qu'elles boivent, persuadées que son épanouissement sera le signal de leur délivrance. Dans certaines contrées de l'Europe, on croit que la fleur s'épanouit tous les ans la nuit de Noël, à l'heure de la naissance du Christ pour se refermer aussitôt après.

Les Arabes l'ont nommée Kaff-Marioni ou la main de Marie, les botanistes : Anastatica hierichuntica L. Le nom générique rappelle les propriétés hygrométriques qui semblent faire ressusciter la plante et le nom spécifique rappelle le nom du pays. Camerarius lui avait donné le nom de Rosa hierichuntica. Du reste, malgré le nom qu'elle porte, elle ne croît pas à Jéricho, mais dans les déserts de la mer Morte, la Syrie, l'Egypte et la presqu'île Sinaïtique, où elle est parfois si abondante, qu'elle sert de combustible aux voyageurs.

Elle est bien moins hygrométrique que l'Asteriscus pygmæus qui s'épanouit en deux ou trois minutes, tandis que l'Anastatica met deux ou trois heures.

On a quelquefois confondu avec elle l'Euclidium syriacum dont les siliques sont indéhiscentes et à une seule graine par loge, Anastatica syriaca Jacq., Bunias syriaca Gærtn., qui de l'Asie occidentale arrive jusqu'en Hongrie.

En résumé la Rose de Jéricho de la Bible est la Rose des jardins, dite à cent feuilles; celle des Croisés est l'Asteriscus pygmæus; celle des pélerins est l'Anastatica hierichuntica.

M. VIVIAND-MOREL présente un échantillon de Capsella grandiflora Boiss., récolté à la gravière de la Cité à Villeurbanne. Cette plante, originaire de Grèce, s'est probablement échappée des cultures de M. Al. Jordan, dans lesquelles elle s'est répandue depuis deux ans. M. Viviand-Morel profite de l'occasion pour montrer les différences qui séparent les Capsella Bursa pastoris et rubella. Il ajoute que C. gracilis est un état tératologique qui peut se produire chez toutes les Capselles et qui cause leur stérilité. On rencontre dans les champs des sujets qui ne présentent que des silicules avortées, d'autres des silicules avortées entremêlées de silicules fertiles en proportion variable.

C'est une espèce à rayer de toutes les flores et à inscrire dans les ouvrages qui traitent de la pathologie des plantes.

M. LAVENIE présente un beau spécimen vivant de Geum heterocarpum Boiss., provenant du semis de graines rapportées par M. N. Roux de la corniche du mont Séuse, seule localité où cette plante ait été trouvée en France. On sait qu'elle existe aussi dans l'Asie Mineure au mont Taurus, et en Espagne dans les montagnes de Grenade et de Murcie.

Au mont Séuse, le susdit Geum vit à l'abri d'une corniche rocheuse, et en Espagne, Boissier l'a observé sur des escarpements pierreux ombragés. Dans le jardin de M. Fr. Morel, elle est très bien venue en pleine terre, tandis que les plantes provenant de graines mises sous des rochers ont péri.

M. Saint-Lager s'appuie sur l'observation que vient de faire M. Lavenir pour approuver Boissier d'avoir changé le nom de Geum umbrosum, donné d'abord par lui à la susdite Rosacée, en celui de G. heterocarpum qui rappelle, non plus un habitat, mais d'une manière fort heureuse un des caractères organiques par lesquels cette rare espèce se distingue de ses congénères. On sait en effet que les fruits du G. heterocarpum sont disposés en capitule étoilé et longuement stipité, sauf un d'eux qui est sessile à la base du carpophore. Ce Geum diffère encore de tous les autres par la brièveté des pétales, lesquels sont de moitié plus courts que les divisions du calyce.

Parmi les Geum, il en est quatre dont le nom est tiré de l'habitat (G. montanum, rivale, urbanum, silvaticum), un cinquième porte le nom d'une contrée (G. pyrenaicum)!

Deux seulement ont un nom rappelant un caractère organique, ce sont G. heterocarpum et G. reptans. On sait que ce dernier, comme deux autres espèces de la même famille (Fraisier commun et Potentille rampante), émet de sa souche

des rejets radicants au moyen desquels il peut se propager de proche en proche.

Il est incontestable que les dénominations qui rappellent un caractère organique différentiel sont les meilleures. Les doctrinaires, entichés de ce qu'ils appellent la règle inflexible de priorité soutiendront que Boissier n'avait pas le droit de changer G. umbrosum en G. heterocarpum et considéreront la dénomination princeps de cet auteur comme étant seule légitime. Laissons-les dire, et sans attendre aussi longtemps que le Meunier de la Fable, faisons à notre tête.

### SÉANCE DU 17 AVRIL 1894

### PRÉSIDENCE DE M. DEBAT.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

La Société a reçu:

Revue mycologique; XVI, 62. — Torrey botanical Club; 21, L, 5. — Ferme Zetrajzi Füzetek, Budapest. 1894, 1-2. — Revue scientifique du Bourbonnais; VII, 78. — Boletin de l'Academia nacional de ciencias, Cordoba; XII, 1. — Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes; 22, 2.

#### COMMUNICATIONS.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture d'une Note publiée par M. Ad. Chatin, dans le n° 15 (avril 1894) des Comptes rendus de l'Académie des sciences, sur la Signification de l'hermaphrodisme dans la mesure de la gradation des végétaux. Dans cette Note, l'éminent professeur confirme, avec la grande autorité qui lui appartient, la justesse des remarques faites par M. Saint-Lager sur l'opposition manifeste qui existe entre les végétaux et les animaux en ce qui concerne les avantages de l'hermaphrodisme pour les premiers et de la séparation des sexes pour les seconds (Bulletin Soc. botan., 26 décembre 1893). 

Chez les êtres vivants, disait M. Saint-Lager, qui sont doués de la faculté de locomotion, de la sensibilité organique, et en

outre de la faculté d'acquérir, à divers degrés, des notions intellectuelles et des sentiments affectifs, la séparation des sexes est très avantageuse, parce qu'elle est la condition première de la sociabilité. Au contraire, la séparation des sexes est défavorable aux plantes, lesquelles ne possèdent pas le correctif si utile apporté par les organes de locomotion, non plus que l'appareil cérébro-spinal nécessaire à l'exercice des fonctions sensitives et psychiques. »

M. Ad. Chatin passe en revue les principaux groupes de végétaux, et il montre que l'hermaphrodisme devient de plus en plus prédominant à mesure que ceux-ci sont plus élevés par leur organisation. C'est ainsi que la diécie devient très rare chez les Gamopétales épigynes et nulle chez les Gamopétales hypogynes ou Corolliflores, qu'on s'accorde à placer au sommet de la hiérarchie du monde végétal. On peut donc hardiment déclarer, en vertu du principe de la « prévalence des plus aptes » et d'après les enseignements de la Statistique, que l'hermaphrodisme est la condition la plus favorable à la propagation des plantes et doit être considéré comme une marque incontestable de supériorité organique. Cette constatation n'est pas sans importance, puisque Darwin et ses adeptes s'étaient évertués à signaler les inconvénients de l'autogamie.

M. Chevalibre montre un pied de Tulipa sylvestris composé de trois tiges soudées vers la partie inférieure. Il montre aussi un grand nombre de spécimens d'une Liliacée fort rare dans notre région et cueillis sur les talus qui bordent l'Albarine en aval de Saint-Denis-le-Chosson, non loin d'Ambérieu. Il s'agit du Muscari botryoides, qu'on n'avait pas observé depuis longtemps dans cette localité, probablement parce qu'on allait le chercher trop tard, alors que sa floraison était passée et remplacée par celle, plus tardive, du Muscari racemosum. Le M. botryoides diffère du M. racemosum par ses feuilles plus larges, surtout au sommet, fortement canaliculées, par ses fleurs disposées en grappe plus longue, moins odorantes, portées sur des pédicelles recourbés. Il sera nécessaire de rétablir l'indication de cette localité dans la neuvième édition de la Flore de Cariot.

M. Brauvisage montre deux plantes qui, comme l'Anastatica hieruntica dont il a été parlé dans une précédente séance, sont

très hygrométriques et s'ouvrent largement lorsqu'on les humecte, ce sont : Asteriscus pygmæus et Selaginella convoluta.

- M. PRUDENT montre plusieurs pieds de Senecio vulgaris offrant un développement extraordinaire de toutes les parties de la fleur.
- M. Brauvisage ayant aperçu sur ce Seneçon quelques taches d'Œcidium, croit que ce parasite est la cause probable de l'hypertrophie observée par M. Prudent.
- M. VIVIAND-MORBL entretient la Société des observations faites sur les Vignes sauvages par M. E. Rathay, professeur à l'École de viticulture de Klosterneuburg près Vienne. Depuis longtemps on avait remarqué que parmi les Vignes sauvages, quelques-unes n'ont que des fleurs mâles, et d'autres des fleurs femelles seulement. On avait considéré cette diécie comme accidentelle et due à l'infertilité du terrain. M. Rathay a constaté que, sur les bords du Danube, les Vignes sauvages mâles ont des feuilles à trois lobes séparés par des sinus arrondis, tandis que les pieds femelles ont des feuilles non lobées. En outre, les Vignes sauvages sont beaucoup plus uniformes que les vignes cultivées, lesquelles, comme on sait, sont extrêmement polymorphes.

A en juger par les dessins représentés dans l'ouvrage de MM. de Saporta et Marion, l'Evolution du règne végétal, il semble que les Vignes des anciennes époques géologiques présentaient le même dimorphisme foliaire que les Vignes sauvages observées par M. Rathay dans les plaines du Danube. Il est bien entendu qu'il ne faut pas confondre celles-ci avec les Vignes sauvages qu'on trouve çà et là dans les haies de nos pays et qui proviennent de graines de raisins cultivés dans le voisinage. D'après M. Rathay, les Vignes sauvages qui croissent en Europe le long des grands cours d'eau sont véritablement indigènes, tandis que les cépages cultivés sont d'origine étrangère, probablement asiatique. C'est aussi l'avis de M. Viviand-Morel.

M. Léon Blanc estime que nous n'avons aucun motif sérieux pour refuser d'admettre que les Vignes sauvages de la vallée

C. R.

Digitized by Google

du Danube proviennent aussi de graines échappées des cultures à des époques inconnues de nous. A cause de l'uniformité des conditions au milieu desquelles elles vivent, elles sont moins sujettes à varier que les Vignes cultivées. Au surplus, il ne faut point s'étonner qu'elles diffèrent de celles-ci, car toute plante qui retourne à l'état sauvage éprouve certaines modifications bien connues. C'est ainsi que les Poiriers, Pommiers et Pruniers prennent quelques épines sur leurs rameaux et portent des fruits plus petits et de saveur acerbe. La racine des Carottes et des Panais, au lieu d'être charnue, devient fibreuse. Les fleurs de la Pensée et des autres plantes cultivées pour l'ornementation des jardins perdent la vivacité et la bigarrure de leur coloris. Enfin, dans quelques arbustes ou arbres, tels que la Vigne et le Figuier, il se produit quelquefois un avortement soit des étamines, soit du pistil, de sorte que la plante devient dièque. Les anciens naturalistes grecs et romains savaient que les fruits du Figuier sauvage (Erineos ou Caprificus) sont souvent stériles, et peu s'en est fallu qu'ils aient complètement assimilé à la fécondation artificielle du Dattier, bien connue d'eux, la Caprification du Figuier, c'est-à-dire le transport par les insectes (Psenes) du pollen des fleurs mâles du Caprificus sur l'ovaire des fleurs femelles du Figuier cultivé. (Voyez Ann. Soc. bot., XI, 1883, p. 3, l'article de M. Saint-Lager sur les mots « plante mâle et plante femelle ».)

En résumé, conclut M. Blanc, puisque faute de renseignements historiques nous sommes réduits à faire des hypothèses en ce qui concerne l'origine des Vignes sauvages de la vallée du Danube, il nous paraît vraisemblable que celles-ci proviennent de graines de raisins cultivés dans la contrée. Dans son ouvrage sur l'Origine des plantes cultivées, Alph. de Candolle regarde comme probable l'origine asiatique des Vignes cultivées en Europe. Depuis la publication de ce livre, la question s'est compliquée, car il s'agirait de rechercher aussi d'où proviennent les Vignes américaines.

### SÉANCE DU 1er MAI 1894

### Présidence de M. le D' Beauvisage.

# La Société a reçu:

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest, Nantes; III, 4; IV, 1. — Revue scientifique du Limousin; 13-14. — Bulletin de la Société des amis des sciences, Rochechouart; IV, 1. — Bulletin de la Société botanique de France; XLI, 2. — Journal of Elisha Mitchell Society.

#### COMMUNICATIONS.

- M. Debat donne connaissance d'une controverse qui s'est élevée entre les bryologues au sujet de l'orthographe d'un nom de genre que Schimper, son créateur, avait écrit Thuidium et que Lindberg a écrit Thyidium, parce que suivant la règle de transcription des mots grecs en caractères romains l'y remplace v. Thyidium (Thuidium) est un diminutif de Thya (Thuya) par lequel on a voulu rappeler que les feuilles de la Mousse dont il s'agit ressemblent à celles des Cyprès.
- M. Venturi repousse cette correction, alléguant qu'un nom générique peut être considéré comme étant insignifiant, et doit être conservé sous la forme qu'il a plu à l'auteur de lui donner. M. Husnot qui, dans sa Muscologia (Bryologia) gallica, avait d'abord adopté la graphie Thyidium, donne raison à M. Venturi et déclare que dorénavant il écrira Thuidium.
- M. Saint-Lager estime que la question de linguistique dont il s'agit est bien facile à résoudre. En effet, il est certain que Schimper, en créant le terme générique Thuidium, a voulu exprimer que les Mousses auxquelles il a appliqué ce nom ont des feuilles imbriquées à la manière de celles des plantes conifères appelées Thuia, ou Thuja, ou encore Thuya. Or, on démontre aisément que ces trois graphies sont incorrectes et qu'il faut écrire Thya, parce que dans l'Odyssée d'Homère (V, 59) et dans le Traité des plantes de Théophraste (V, 3), le nom de l'arbre voisin des Cyprès est écrit θύον et θύα. D'après la règle de transcription bien connue, ces deux mots doivent être

écrits en caractères romains Thyon et Thya. Du reste, il ne peut subsister aucun doute à ce sujet, puisque Pline, après avoir répété ce qu'ont dit Homère et Théophraste sur cet arbre, ajoute: « il se nomme en grec Thyon ou Thya, Thyon græce vocatur, ab aliis Thya » (XIII, 30). On admet généralement que le Thya des anciens est notre Thya articulata.

Il est incontestable que les botanistes qui ont érit Thuya ou Thuia ont méconnu la règle de transcription suivant laquelle l'u grec est remplacé en latin par la lettre y. Aucun d'eux cependant n'hésite à écrire conformément à cette règle: Hypnum et non Upnon, Brachythecium et non Brachutecium, Myosotis et non Muosotis, etc., etc. Par conséquent, Lindeberg a eu raison d'écrire Thyidium, le terme diminutif de Thya. La cacographie Thuya ou Thuia devra être à l'avenir corrigée par les floristes, et ainsi cessera la discordance qui choquait M. Venturi. La violation des règles de la linguistique ne peut en aucune manière contribuer aux progrès de la science phytologique.

M. Boullu montre un *Teesdalia* qui semble être intermédiaire entre *T. lepidium* et *T. nudicaulis*. En effet, il ressemble au premier par la forme de sa silicule et de ses feuilles, par le nombre de ses étamines (4 au lieu de 6). Comme le second, il a les tiges latérales feuillées.

M. Beauvisage montre une galle développée sur un Lonicera Xylosteum par suite de la piqure d'un Hyménoptère.

Cette cécidie, déterminée par deux spécialistes, en particulier par M. l'abbé J.-J. Kieffer, de Bitche, est l'œuvre d'un hyménoptère tenthrédinide, *Hoplocampa xylostei* Giraud.

Elle est très rare et n'a été signalée jusqu'à présent que dans six localités de l'Europe, dont une seule en France : l° à Laaerberg, près de Vienne en Autriche (Giraud); 2° à Dours, en France (Vallot); 3° en Saxe (Schlechtendal); 4° dans l'île de Rügen (Fr. Thomas); 5° dans le Tyrol (Fr. Thomas); 6° dans l'Engadine, en Suisse (P. Magnus), ces deux dernières fois sur Lonicera cærulea L.

Inconnue par conséquent dans les environs de Lyon, elle s'y trouve et s'y perpétue depuis plusieurs années sur un buisson isolé de *Lonicera xy losteum* qui croît dans la vallée de la Mouche, vers la limite des trois communes de Saint-Genis-La-

val, Irigny et Pierre-Bénite. Il n'est pas invraisemblable de supposer qu'elle pourrait se trouver ailleurs dans notre région.

Aussi M. Beauvisage la signale-t-il à l'attention de nos confrères. Ils la reconnaîtront à ce qu'elle est formée par un renflement des jeunes rameaux dont elle n'arrête pas la végétation. Ce renflement, ovoïde ou fusiforme, porte plusieurs feuilles, et rappelle en petit l'aspect de la tige renflée du Chou-Rave.

## SÉANCE DU 15 MAI 1894

PRÉSIDENCE DE M. LE D' BEAUVISAGE.

La Société a reçu:

Revue de la Société scientifique du Limousin; 15-16. — Revue horticole des Bouches-du-Rhône; mars-avril 1894. — Revue des travaux scientifiques; XIII. — M<sup>110</sup> Mayoux: Localisation du tannin dans les fruits des Pomacées.

#### ADMISSIONS.

Sont reçus membres titulaires de la Société :

MM. Armanet (Jean), professeur, demeurant place de Serin. Barret, horticulteur-pépiniériste, à Écully.

#### COMMUNICATIONS.

M. le D' Blanc lit une note sur l'art de composer un herbier. D'après lui, il faut simplifier la partie matérielle et supprimer les complications, telles que les étiquettes imprimées et les bandelettes gommées pour coller les échantillons. Le papier gris, bulle, de bonne qualité, de format uniforme ou le papier de paille jaune suffisent. Il faut une chemise pour chaque espèce, et autant que possible avoir des échantillons de plusieurs localités. Tout échantillon devra être complet et avoir autant que possible des fruits. Les plantes seront empoisonnées au sublimé. Les chemises seront groupées en paquets plus où moins volumineux selon les familles (un paquet pouvant contenir plusieurs familles, ou une famille former plusieurs paquets). Chaque paquet est compris entre deux lames de carton fort, format de l'herbier, et bouclé avec une sangle en toile.

Quand un paquet contient plusieurs familles, chaque famille est séparée par une lame de carton mince. Sur les lames de carton fort, à l'angle supérieur gauche, on met une étiquette (ou plusieurs) indiquant la ou les familles contenues dans le paquet, et sur chaque lame de carton mince, une étiquette pour la famille qu'elle est destinée à isoler.

Les paquets eux-mêmes sont rangés, un, deux ou trois, suivant leur importance, dans des cartons à couvercle, dits cartons de bureau, de dimensions intérieures légèrement supérieures à celles des feuilles de l'herbier, et de 22-25 centimètres de hauteur.

Dans chaque chemise, il faut une grande étiquette portant l'indication du nom de la plante, de la localité, etc., et si c'est une plante communiquée, la provenance exacte. On peut au besoin appliquer au verso un timbre humide indiquant le propriétaire de l'herbier. Il est utile d'inscrire les caractères principaux de l'espèce, que les botanistes herborisants finissent trop souvent par oublier.

De même lorsque l'on aura rassemblé en un fascicule les chemises contenant les espèces d'un même genre, il sera utile de placer en travers, débordant le dos du fascicule, une feuille de papier blanc fort, de 4-5 centimètres de largeur et de 15-20 centimètres de longueur, sur laquelle on inscrira en travers le nom du genre, qui sera vu ainsi facilement sans même défaire le paquet, Sur le reste de la bande, on inscrira les caractères du genre.

De plus, à la face interne des lames de carton, on peut coller une feuille indiquant les caractères de la famille.

M. Blanc insiste sur la nécessité de recueillir des échantillons complets et nombreux. Ceci aura pour résultat d'amener une étude plus serrée des espèces et le rejet de toutes les formes illégitimes.

On ne possède pas de critérium facile pour l'espèce : la distinction d'une bonne espèce ne peut être faite que par la culture ou par l'étude attentive de nombreux individus de formes voisines.

Lorsqu'on trouve de nombreux intermédiaires entre deux espèces végétales voisines, il y a grande chance que celles-ci n'en forment qu'une seule se présentant sous des aspects variés.

M. N. Roux montre un appareil qu'il a fait construire pour le séchage rapide des matelas de papier pendant les grandes excursions.

Il se compose d'une longue lanière en toile pouvant se fixer à des clous par ses deux extrémités au moyen de deux crochets assez forts. Cette lanière porte sur toute la longueur, à des intervalles égaux de 0,05 cent., de petits crochets auxquels ou suspend les matelas à faire sécher.

Cet appareil, que notre collègue a vu employer par M. Copineau, dans la dernière session de la Société botanique de France, à Montpellier, est très simple, occupe très peu de place dans le bagage du botaniste et permet de faire sécher en peu de temps, à l'intérieur d'une chambre quand il pleut, ou en plein air pendant le beau temps, un grand nombre de matelas.

- M. VIVIAND-MOREL montre plusieurs variétés d'Hellébores, obtenues à la suite de croisement par M. Dugourd, horticulteur à Fontainebleau. Ces variétés semblent être des formes intermédiaires qui relient les unes aux autres plusieurs sortes admises comme espèces par les auteurs. Il rappelle à ce propos que Spach avait groupé sous le nom d'Helleborus officinalis toute une série d'espèces, se contentant de mentionner celles-ci comme variétés à grande envergure savoir :
- a. Formes à sépales verts: H. viridis L., H. dumetorum Kit., H. pallidus Host, H. laxus Host, H. odorus Kit., H. Bocconi Ten., H. multifidus Vis., H. graveolens Host.
- b. Formes à sépales violâtres: H. atrorubens Wald. et Kit., H. purpurascens Wald. et Kit., H. atropurpureus Schult., H. cupreus Host., H. intermedius Host., H. orientalis Desf.

## **SÈANCE DU 29 MAI 1894**

Présidence de M. Le D' Brauvisage.

La Société a reçu:

Revue de botanique dirigée par M. l'abbé Marçais, à Toulouse, XII, janvier-avril 1894. — Mémoires de la Société Antonio Alzate, Mexico; VII, 7-8.

Digitized by Google

— Bulletin de l'Herbier Boissier; II, 4. — Journal de botanique dirigé par M. Morot; 1894, 10.

#### ADMISSIONS.

Sont reçus membres titulaires de la Société:

M. Pouzet (Eugène), élève en pharmacie, grande rue de Vaise, n° 15.

M. Fry (Narcisse), professeur au collège de Bonneville (Haute-Savoie).

#### COMMUNICATIONS.

M. MEYRAN lit un mémoire intitulé : « Observations sur la Flore du plateau central ».

Dans ce travail, notre collègue s'applique à démontrer qu'un grand nombre d'espèces végétales, vivant actuellement dans l'Europe occidentale, sont nées d'abord sur le territoire du Massif Central de la France. Il prouve d'abord que 53 espèces au moins sont propres à ce Massif et il indique l'extension de quelques-unes dans les Pyrénées, dans l'Ouest et dans les Vosges. Il constate que toutes les susdites espèces sont silicicoles, et il signale le contraste frappant qu'elles offrent avec les espèces calcicoles qui vivent sur les calcaires jurassiques, entourant comme d'une bordure la plus grande partie de l'île primitive. M. Meyran énumère 138 de ces espèces calcicoles, et il fait remarquer le caractère méridional de 70 d'entre elles. Cette comparaison fournit, dit-il, une démonstration décisive de l'influence chimique du sol sur la distribution des plantes.

Après avoir indiqué les différences existant entre la Flore du Massif Central et celles des Alpes, M. Meyran signale les ressemblances et énumère à cet effet 207 espèces communes aux deux régions.

S'appuyant sur les données statistiques ci-dessus rappelées, il combat l'opinion de Lecoq relativement à l'origine de la Flore du Plateau Central. « Nous regardons le Plateau Central, disait l'auteur de la Géographie botanique de l'Europe, comme colonisé et nous ne le considérons nullement comme un centre de création, mais comme le point de jonction des aires de plusieurs centres. Les colonies sont venues du nord-est, du sud

et surtout du sud-est, des Pyrénées, de l'ouest et enfin des Alpes. Les espèces propres au Massif Central sont en très petit nombre. Le Massif Central est donc un carrefour où se sont réunis des émigrants venus de tous les côtés. >

A l'aide des documents fournis par M. Saint-Lager, M. Meyran démontre au contraire que 53 espèces sont propres au Massif Central et que 50 autres plus ou moins répandues dans l'Europe occidentale sont nées dans l'île primitive de la France.

Pour plus ample information, on consultera le travail de M. Meyran inséré dans le tome XIX de nos Annales.

M. SAINT-LAGER fait un compte rendu d'un article publié par M. Amann dans les Berichte der Schweizer. botan. Gesellschaft (IV-1894) relativement à la question de « l'origine des Mousses des blocs erratiques qui existent sur les hauts plateaux de la Suisse. »

Suivant une opinion très accréditée, ces Mousses auraient été charriées, pendant la période glaciaire, avec les blocs euxmêmes qui les portaient. On ne saurait, disait-on, concevoir autrement la présence, sur les blocs erratiques dispersés sur les pentes et les plateaux calcaires de la chaîne jurassique, de Mousses qui n'existent pas sur les roches de la contrée, comme par exemple: Dicranum longifolium, fulvum, viride, Campylopus flexuosus, Grimmia elatior, commutata, ovata, Hartmanni, Schistidium apocarpum, confertum, Ulota Hutchinsiæ, Orthotrichum rupestre, Sturmii, Rhacomitrium lanuginosum, Hedwigia ciliata, Bryum alpinum, Mildeanum, Isothecium myurum, Eurhynchium velutinoides, Heterocladium heteropterum, Brachythecium populeum, Plagiothecium denticulatum, Pterigynandrum filiforme.

Les botanistes qui ont supposé que ces Mousses ont été apportées sur les blocs eux-mêmes n'ont pas remarqué qu'elles sont toutes silicicoles et que, par conséquent, leur absence sur les roches des chaînes jurassiques, autres que les blocs de gneiss et de granite transportés, ne doit point nous étonner. Le même fait est bien connu en ce qui concerne la présence sur les susdits blocs erratiques de certaines Fougères, entre autres l'Asplenium septentrionale, et de certains Lichens, comme par exemple, la Lecidea geographica. On sait d'ailleurs que les spores des Cryptogames sont quelquefois emportées par le

vent à des distances assez grandes, de sorte qu'on peut très bien admettre que celles des Mousses, Lichens et Fougères ci-dessus mentionnés sont venues des contrées environnantes durant l'époque actuelle.

Plus décisif encore est l'argument au moyen duquel M. Amann combat la doctrine des botanistes qui prétendent que les susdites Mousses ont été apportées par les blocs euxmêmes pendant la période glaciaire. Après une enquête attentive, il a noté sur les blocs erratiques de la Suisse 42 espèces de Mousses, parmi lesquelles 24 sont calcifuges et croissent exclusivement sur les blocs de gneiss, de granite ou de grès, 10 Mousses, bien connues comme calcicoles, vivent sur les blocs calcaires, 8 sont indifférentes et se montrent sur divers substratum.

Mais ce qu'il importe surtout de remarquer, c'est qu'aucune de ces 42 Mousses n'appartient à la région alpine.

L'hypothèse s'écroule, faute de base, de sorte que, pour ce qui concerne l'étude de la distribution géographique des Mousses, aussi bien que des autres végétaux, nous devons surtout considérer les conditions climatériques, physiques et chimiques, sans nous attarder plus qu'il ne convient à écouter le récit quelque peu fantastique des voyages de certaines plantes depuis les régions polaires jusqu'aux sommités alpines et de celles-ci jusque dans nos plaines. M. Meyran ne vient-il pas d'ailleurs, dit M. Saint-Lager, de nous démontrer au moyen d'arguments, dont personne plus que moi ne reconnaît la solidité, qu'une centaine d'espèces végétales qu'on disait venues des quatre points cardinaux pour coloniser le Massif Central de la France, sont en réalité des enfants de notre île primitive, terre ancienne entre toutes! Après tant de siècles écoulés depuis l'époque tertiaire, la moitié d'entre elles sont encore restées fidèles au pays natal. Quelques-unes cependant, d'humeur plus aventureuse, ont essaimé de proche en proche en diverses directions, mais en se raréfiant et sans s'éloigner beaucoup de leur berceau.

M. N. Roux distribue aux Sociétaires présents des échantillons de *Potentilla incana*, cueillis au mois d'avril dernier aux Blaches de Salaise (Isère).

#### SÉANCE DU 12 JUIN 1894

PRÉSIDENCE DE M. LE D' BEAUVISAGE.

## La Société a reçu:

Revue scientifique du Bourbonnais dirigée par M. Ern. Olivier; VII, 78. — Revue horticole des Bouches-du-Rhône; mars-avril 1894. — Annaes de sciencias naturales, Porto; 1894, 1. — 13° Bericht der botan. Vereins, Landshut; 1892-93.

#### COMMUNICATIONS.

Lecture est faite de la note suivante ayant pour titre: Dispersion des Muscari dans le massif jurassien, par le D' Ant. Magnin.

J'ai fait cette année quelques recherches sur la dispersion des diverses espèces de *Muscari* dans les environs de Lyon, de Bourg, de Saint-Amour, de Lons-le-Saunier et de plusieurs localités du département du Doubs. D'autre part, j'ai reçu sur le même sujet des renseignements de plusieurs de mes correspondants, et notamment de MM. Contejean, Parmentier, Charbonnel-Salle, Bavoux, Rouget, Hétier, Desprez, Boudet, Girardot. De cette enquête résultent les constatations suivantes:

le Le Muscari racemosum, remarquable par ses feuilles jonciformes, ses fleurs très odorantes, existe, à l'exclusion de la forme neglectum, dans le Lyonnais, le Jura méridional, le Bugey, le Revermont, les environs de Salins.

Il est accompagné du M. neglectum à Dôle, Baume-les-Dames, Montbéliard. On reconnaît aisément celui-ci aux caractères suivants: bulbes plus gros, hampes plus nombreuses et plus robustes, fleurs plus amples à dents blanches, à ouverture triangulaire; feuilles plus largement canaliculées; fruit à bord supérieur non échancré, mais élevé-conique.

Il est utile d'ajouter qu'il existe des états intermédiaires entre la forme neglectum et le type racemosum. Jusqu'à présent je n'ai trouvé que le *M. neglectum* autour de Besançon et d'Ornans.

2° Le *M. comosum*, à fleurs inodores, les stériles longuement pédicellées et formant une touffe terminale, est une plante calcicole qui s'élève plus haut que les deux précédentes dans la chaîne jurassique.

3° Le *M. botryoides* à fleurs légèrement odorantes, à feuilles larges et dilatées au sommet, est assez commun dans les environs de Besançon, puis çà et là autour de Montbéliard, l'Isle, Baume, Dôle, Ambérieu et Lagnieu. Comme sa floraison est plus précoce que celle du *M. racemosum*, on n'avait pas su aller le cueillir à temps dans les deux susdites localités du département de l'Ain; mais cette année même M. Chevalier en a fait une ample récolte à Saint-Denis-le-Chosson près d'Ambérieu. L'indication de cette localité devra donc être rétablie dans la Flore de Cariot.

Un fait peu connu est la stérilité d'un grand nombre de fleurs chez le *M. botryoides*. C'est à peine si dans la longue grappe florale de cette espèce on trouve parfois 2 à 3 fruits développés; et encore les loges de ces fruits ne sont-elles pas également bien conformées; le plus grand nombre des échantillons que j'ai observés soit vivants, soit dans divers herbiers, ne possédait aucun fruit. Cette stérilité partielle provient-elle de ce que les fleurs de cette plante, ayant peu de nectaires odorants, attirent faiblement les insectes?

J'informerai la Société botanique des observations que je ferai ultérieurement sur ce sujet.

M. Franç. Morel présente un pied de *Potentilla recta* récolté par lui dernièrement au Mont-Toux.

Il croit que la susdite Rosacée a été semée accidentellement dans cette localité avec des graines de céréales provenant de régions méridionales.

M. Brauvisage fait passer des fleurs de Gleditschia récoltées dans l'enceinte de l'Exposition, sur lesquelles il a constaté la présence de deux carpelles, fait non encore signalé pour cette espèce, du moins à sa connaissance, et en contradiction avec un caractère à peu près constant de la grande famille des légumineuses, le gynécée unicarpellé.

## SÉANCE DU 26 JUIN 1894

## Présidence de M. Viviand-Morel.

# La Société a reçu:

Bulletin de la Société des sciences de Nancy; 26-28, 1893. — Revue scientifique du Bourbonnais; VII, 79. — Revue scientifique du Limousin; juin 1894. — Revue horticole des Bouches-du-Rhône; mai 1894. — Malpighia; VIII, 3-4.

#### ADMISSIONS.

Sont admis comme membres titulaires de la Société:

M. Grenand (Joseph), rue Magenta, à Villeurbanne.

M. Meiller (Joannès), pharmacien, rue de la Pyramide, 33.

M<sup>me</sup> Meiller, même domicile.

M. LE PRÉSIDENT annonce à la Société que M. Saint-Lager vient d'être nommé officier de l'Instruction publique. Il adresse en son nom et au nom de tous les membres de notre Société ses sincères félicitations à notre dévoué et sympathique collègue.

#### COMMUNICATIONS.

- M. Boullu signale l'apparition dans les vignes du Beaujolais d'une nouvelle maladie qui se manifeste d'abord par des taches rouges sur les feuilles. Celles-ci finissent par tomber ainsi que les grappes. On n'a trouvé sur les feuilles aucun parasite végétal ou animal et on attribue la maladie aux vicissitudes de température qui, au printemps dernier, ont été brusques et fréquentes.
- M. Blanc fait part à la Société des recherches qu'il poursuit depuis plusieurs mois, avec notre collègue M. N. Roux, pour trouver un antiseptique pouvant être substitué au Sublimé corrosif dont l'emploi n'est pas sans danger; ce sel d'ailleurs n'est délivré que difficilement par les pharmaciens, il provoque une salivation abondante et peut donner lieu chez quelques sujets à une intoxication dangereuse : il faut donc s'en servir avec beau-

coup de précautions. MM. Blanc et N. Roux ont essayé de remplacer le Sublimé par le Formol ou Aldéhyde formique que de récentes expériences ont mis en évidence comme un antiseptique très efficace, mais inoffensif pour les expérimentateurs qui l'emploient.

D'après les notions que l'on possède jusqu'ici sur le Formol, il est prouvé que ce corps en solution n'est pas seulement un excellent antiseptique mais aussi un bon insecticide. M. Blanc se propose d'essayer cette substance en badigeonnage (solution au 1/500 ou 1/100 sur des plantes desséchées intactes et sur des plantes desséchées déjà attaquées. Il invite les botanistes à faire la même expérience.

Il est à craindre que l'action du Formol ne soit pas d'une longue durée et aille en s'affaiblissant, ce qui exigerait un nouveau badigeonnage après quelques mois. Pour obvier à cet inconvénient, on pourrait se servir de petits paquets de gaze dits formogènes, fortement imprégnés de Formol, qu'il suffit de laisser, trois ou quatre fois par an, pendant une semaine dans les cartons qui contiennent les plantes et l'on verrait si l'odeur qui s'en dégage suffit pour éloigner les insectes. Malheureusement, on ne peut être certain de l'efficacité de ce moyen qu'après plusieurs années d'expérimentation.

M. SAINT-LAGER estime que le Formol, de même que tous les autres corps volatils, doit être considéré comme un succédané du Sulfure de carbone et de la Naphtaline, mais non comme pouvant remplacer les sels fixes toxiques, tels que le Sublimé corrosif et l'Arséniate de soude. Ceux-ci persistent, pour une grande partie, dans le tissu des plantes, qu'ils préservent ainsi de l'attaque des insectes pendant un temps presque indéfini. On n'est donc pas obligé, après leur emploi, de renouveler chaque année, comme après celui des liquides volatils, l'inhalation préservatrice. Il est vrai que l'imprégnation complète des plantes par une solution de Chlorure mercurique ou d'Arséniate sodique exige une manipulation assez longue, et que, lorsqu'on remue ensuite les feuilles de l'herbier, il se dégage quelques poussières produisant parfois dans la bouche une saveur métallique. L'addition au liquide toxique d'un sel déliquescent, comme le Chlorure calcique, diminue l'inconvénient qui vient d'être signalé; l'addition de Chlorure ammonique, recommandée dans quelques formules, l'augmente au contraire.

Les substances volatiles ne sont pas non plus exemptes d'inconvénients. Elles produisent à la longue, chez ceux qui en respirent les vapeurs, de la céphalalgie, des vertiges, de l'inappétence et une dépression des forces. L'odeur du Sulfure de carbone est puante; celle de la Naphtaline est fortement bitumineuse; celle de l'Aldéhyde formique n'est pas désagréable comme les précédentes, mais elle est irritante pour les muqueuses des yeux, du nez, du larynx et des bronches.

Ces réserves faites, les botanistes sont prévenus qu'ils ont à choisir entre la préservation temporaire par le moyen des substances volatiles, ou la préservation durable par l'emploi des poisons fixes.

Note sur le *Polygala depressa* Wend. et sa présence dans la Bresse du département de l'Ain, par le D' Ant. Magnin.

Un jeune botaniste de mes amis, M. Ant. Bellevrat, à qui l'on doit déjà d'intéressantes découvertes pour la Flore de la Bresse, notamment aux environs de Pont-de-Vaux, m'a envoyé dernièrement un *Polygala* récolté près d'Ozan, et qui est certainement le *P. depressa*, comme le prouvent son port caractéristique, ses feuilles *opposées*, etc.; les échantillons sont bien conformés et il n'y a pas le moindre doute sur la détermination.

Or, cette espèce n'est pas indiquée dans la Bresse, du moins dans la partie appartenant au département de l'Ain; cependant, elle a déjà été signalée dans cette région, mais plus au nord, aux environs de Pleurre, Chaussin, etc. (cf. Michalet, Jura, p. 108); sa présence dans les environs de Pont-de-Vaux montre qu'elle se comporte comme d'autres espèces, telle que l'Osmunda, qui, fréquentes dans la Bresse septentrionale, atteignent la Bresse louhannaise et même les parties plus méridionales, les environs de Marboz, de Pont-de-Vaux, etc.

Il importe de préciser la station où croît le Polygala depressa; le territoire des Ognons, où M. Bellevrat l'a récolté et que j'ai parcouru avec lui, en octobre 1890, est situé au sud de Pont-de-Vaux, entre Boz, Ozan et Chevroux; il est formé par une succession de petites cuvettes imperméables, prairies tourbeuses, mares, ou croissent abondamment: Drosera

rotundifolia (plus rarement D. intermedia), Sphagnum sp., Lycopodium inundatum, Gentiana pneumonanthe, Scutellaria minor, Hottonia palustris, Isnardia palustris, Hydrocotyle vulgaris, Pedicularis silvatica, Stellaria glauca, etc.

Ces cuvettes sont séparées par de petites élévations sèches, dont le sommet sableux possède la Flore ordinaire de la Bresse à Scleranthus perennis, Ornithopus, Spergula pentandra et arvensis, Bruyère, Sarothamne, etc., et d'où l'on extrait la terre de bruyère, qui est vendue aux horticulteurs de Mâcon et de Lyon; les pentes de ces monticules présentent tous les intermédiaires entre les stations sèches et humides, et c'est précisément à ce niveau, parmi les Mousses, que croît le Polygala depressa; cette disposition est représentée sur une carte, que j'ai dressée d'après mes souvenirs et surtout d'après les croquis et les renseignements très détaillés que m'a fournis M. Bellevrat.

Le P. depressa est, du reste, signalé dans les tourbières d'autres régions, notamment dans les monts Jura; mais il y a lieu de faire des réserves: Grenier a, en effet, reconnu plus tard que la plante qu'il avait déterminée sous ce nom dans les tourbières de Pontarlier et du Mont-d'Or (Soc. bot. de Fr., 1869, session de Pontarlier) n'est pas le depressa, mais se rapporte à la var. alpestris de P. vulgaris (voy. Revue de la Fl. jur., 1875, p. 34!); de même, M. Contejean, qui avait aussi indiqué le P. depressa dans les tourbières de Mémont (Doubs), vient de reconnaître qu'il faut rapporter la plante de cette localité au P. alpestris Roth (Revue de la Fl. Montbéliard, 1892, p. 120!); il en est très probablement de même de l'indication donnée par Garnier, concernant la tourbière des Rousses (Jura), dans Babey, Fl. Jura, I, p. 84), et des autres indications analogues.

En fait, P. depressa est une espèce propre aux rochers et sables siliceux des Cévennes, Forez, Lyonnais, Beaujolais, Morvan, forêt de la Serre, de Chaux, Bresse, lisière vosgienne, etc., etc.; pour notre région, il y a lieu peut-être de vérifier si, comme pour les tourbières du Haut-Jura, la plante trouvée au Grand-Colombier et dans d'autres stations des chaînes calcaires du Jura, de la Grande-Chartreuse, etc., est bien le P. depressa?

Après une discussion entre MM. Fr. Morel, Meyran, N. Roux, il est décidé que la Société fera une excursion dans le massif

de Belledonne en allant de Revel à la Pra et aux lacs Doménon, et en revenant par l'Oursière.

M. Fr. Morel veut bien se charger d'organiser cette herborisation et de la diriger.

## SÉANCE DU 10 JUILLET 1894

## PRÉSIDENCE DE M. LE D' BRAUVISAGE.

# Le Société a reçu:

Archives du Musée Teyler; IV. — Boletim da Sociedade Broteriana; X. 2-3 — Journal de la Société d'horticulture de France; XVI, juin-juillet 1894. — Verhandlungen des botan. Vereins der Prov. Brandenburg; 35, 1893. — Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique; 32, 1893. — Bulletin de la Société botanique de France; XLI, 5. — Verhandlungen der zool. botan. Gesellschaft, Wien; XLIV, 1-2. — Etnologia centro-americana, publiée par Museo nacional de Costa-Rica. — Journal de botanique dirigé par M. Morot; VIII, 11-12.

#### COMMUNICATIONS.

M. LE Président donne lecture d'une lettre de M. Ant. Magnin, dans laquelle notre collègue annonce qu'il a trouvé en abondance dans le lac de Saint-Point le Potamogiton nitens qu'il avait déjà observé au lac Brenet et au lac de Joux. Il a aussi constaté l'existence du Potamogiton Zizii au lac de Malpas et de l'Helodea canadensis dans le lac de Saint-Point.

M. LE D' BLANC montre des gravures de feuilles de plantes publiées dans la *Photo-Revue* de M. le D' Fayel. Ces gravures ont été obtenues par le procédé suivant : une feuille de plante desséchée est appliquée sur une plaque photographique ordinaire et exposée à la lumière; en quelques secondes, on obtient un cliché très net et surtout très exact, que l'on peut ensuite reproduire par les procédés ordinaires de photo-gravure. Cette manière d'opérer offre un inconvénient, parce que l'on ne peut pas appliquer complètement toutes les parties d'une feuille sur la glace de la plaque photographique. Pour obvier à cet inconvénient, l'auteur s'est servi de simples pellicules sensibles; mais

Digitized by Google

l'emploi de ces dernières exige, à cause de leur faible consistance, des précautions très minutieuses.

M. Blanc a eu l'idée de remplacer la pellicule sensible par la gélatine bichromatée que l'on emploie dans l'autocopiste. Par ce moyen, l'adhérence de la feuille est complète et le cliché, reproduit par les procédés ordinaires de l'autocopiste, est remarquable de finesse et d'exactitude.

# Nouvelle note sur le Cardamine trifolia, par le D' Ant. Magnin.

Une rareté de la Flore jurassienne est le Cardamine trifolia L., plante des Alpes de l'Allemagne, de la Hongrie et de l'Italie, signalée déjà depuis longtemps par Haller, au Chasseral, où elle n'a pas été retrouvée, niée même comme espèce jurassienne par les botanistes plus récents, mais qui a été trouvée au Pouillerel, sur la rive droite du Doubs (1), entre le Saut-du-Doubs et le Locle, certainement, en mai 1874, par M. Jules Cordier (receveur principal des douanes, en ce moment à Villers-le-Lac); cet excellent et zélé observateur la publia dans le Flora sequaniæ exsiccata de Paillot et Venderly (9° centurie, n° 409); l'historique de cette découverte a déjà été donné dans les Mémoires de la Société d'émulation du Doubs (1875, t. X, p. 484; — Flora sequaniæ, fasc. IV, 1875, p. 44-46), ainsi que je le rappelai dans une note présentée à notre Société le 7 juillet 1891.

Or, en parcourant, depuis, les publications du Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles, j'ai trouvé, dans le volume XXIII (1887, p. 156), une note, qui m'avait échappé: M. H. PITTIER, à l'occasion de la découverte d'une nouvelle localité suisse de cette espèce, donne sur sa découverte au mont Pouillerel des renseignements inexacts qu'il est utile de rectifier comme complément à ma première note.

M. Pittier dit que le Cardamine trifolia a été trouvé en 1884, non loin du Locle, par un botaniste français et qu'il a été dis-

<sup>(1)</sup> C'est par erreur que MM. Rouy et Foucaud indiquent le Pouillerel sur le territoire français, dans la Flore de France, 1893, p. 229.

tribué en 1885 à la session de la Société helvétique, au Locle, par M. Tripet, affirmant que la plante n'avait pas été trouvée auparavant en Suisse.

D'abord il y a là une erreur évidente dans la date de la découverte de la localité du Pouillerel, puis, comme la nouvelle localité signalée par M. Pittier est due à la découverte du Cardamine trifolia, à Rossinières (dans le Pays-d'en-Haut (par M<sup>m</sup> Helen-C. Ward, en mai 1874, il s'ensuit que la priorité n'appartient pas à ce dernier botaniste, mais que les deux stations, actuellement connues en Suisse, ont été découvertes en même temps, à la même époque, en mai 1874, par des botanistes qui ne se connaissaient pas et dans des localités assez éloignées l'une de l'autre.

Mais des renseignements particuliers qui m'ont été donnés lorsque je suis allé, il y a quelques années, récolter cette intéressante espèce, il résulterait que la découverte de la station du mont Pouillerel serait peut être antérieure à l'année 1874; elle y aurait été récoltée déjà, deux ou trois années auparavant, par M. Rozat, horloger au Locle, comme des échantillons de son herbier pourraient, paraît-il, en faire foi?

Enfin, je puis ajouter que le mont Pouillerel renferme au moins deux stations distinctes de cette rare espèce, qu'elle y est abondante et en voie d'extension, à moins que des centuriateurs ne viennent la détruire!

Quoi qu'il en soit, la vérification que M. Pittier a faite de la nouvelle localité suisse due à M<sup>me</sup> C. Ward est un fait fort intéressant; la plante y paraît indigène ou parfaitement acclimatée; elle y est abondante et paraît aussi en voie d'extension.

Note sur les floraisons anormales observées en automne 1893, par le D' Ant. Magnin.

On se rappelle la longue sécheresse survenue pendant l'été 1893, et ses conséquences funestes pour l'agriculture dans une grande partie de la France, notamment dans certaines régions de l'est, où le manque de fourrage détermina les habitants à se défaire, à vil prix, de leur bétail.

La reprise de la végétation à la suite des premières pluies d'automne a été caractérisée par le verdissement des prairies, la persistance de la coloration et le retard de la chute des feuilles des arbres et des arbrisseaux, enfin par des floraisons anormales chez beaucoup de plantes printanières.

Beaucoup d'arbres et d'arbustes, comme les Saules, les Peupliers, etc., qui perdent ordinairement leurs feuilles dans le courant de novembre, présentent habituellement, dès le milieu d'octobre, des changements remarquables de coloration de leurs feuilles, qui deviennent jaunes, orangées, rouges, etc., changements variables mais caractéristiques pour chaque espèce; or, en 1893, à la fin d'octobre et au commencement de novembre, cesiarbres avaient encore leurs feuilles vertes et bien adhérentes.

Parmi les nombreux cas de refloraison signalés, je rappellerai ceux cités par M. Malinvaud (1), Camus (2), Gillot (3), Fliche (4), Viviand-Morel (5), etc. M. Clerc, de Pontarlier, m'a aussi signalé la persistance de la floraison des Primula farinosa, Gentiana verna, dans cette région du Jura et pendant une partie de l'hiver.

On a enfin attribué encore à la sécheresse la production de monstruosités (6), notamment les cas de microcarpie (7), d'érythrisme (8), observés sur un certain nombre de végétaux (9).

Mais je désire appeler l'attention surtout, sur des cas de floraison automnale ou de refloraison observés chez des plantes aquatiques, telles que les Caltha et les Menyanthes.

Refloraison du Prunus spinosa dans le Lot, dans la deuxième quinzaine de septembre (Soc. bot. de France, 1893, p. 312, et 383).
 Refloraison dans le Cher, le 5 octobre, de plantes vernales, Teesdalia,

<sup>(2)</sup> Refloraison dans le Cher, le 5 octobre, de plantes vernales, Teesdatia, Astrocarpus, etc., et de plantes estivales, Scutellaria minor, etc. (id., p. 312).

(3) Deuxième floraison de l'Hepatica triloba (id., p. 381).

(4) Deuxième floraison du Cornus sanguinea (id., p. 384).

(5) Floraison en septembre et octobre des Marronniers, Lilas, Poiriers, Prunelliers, Primula auricula, Pulsatilla, Gentiana acaulis, Anemone narcissiflora, Primula officinalis, Aubrietia, Silene acaulis, Ranunculus rutifolius, Dryas, et Salia rosmarinifolia, pied femelle, vers la fin de septembre, longtemps avant la chute de ses feuilles. (Lyon Horticole, 30 nov. 1893, p. 423; 31 déc. 1893.)

(6) Gagnepain dans Soc. bot. de France. 10 nov. 1893, p. 312.

<sup>(6)</sup> GAGNEPAIN dans Soc. bot. de France, 10 nov. 1893, p. 312.

<sup>(7-8)</sup> Dr X. Gillot, id., p. 381.

(9) M. Contejean a observé cette année, près de la gare de Montbéliard, une fore adventice de la sécheresse, comparable à celle de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers et aux membres de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de la guerre de 1871, due aux mèmes causes, transport de fourrages étrangers, et se de la guerre de 1871, due aux mèmes causes de la guerre de 1871, due aux mèmes causes de la guerre de 1871, due aux mèmes causes de la guerre de la guerre de 1871, due aux mèmes causes de la guerre de 1871, due aux mèmes causes de la guerre de la guerre de 1871, due aux mèmes causes de la guerre de la guerre de 1871, due aux mèmes causes de la guerre de la guerre de la guerre de 1871, due aux mèmes causes de la guerre de la composant déjà d'une cinquantaine d'espèces (In litt.; note ajoutée pendant l'impression).

J'ai, en effet, vu le Menyanthes trifoliata et le Caltha palustris, fleuris, le 16 octobre, à l'extrémité septentrionale du lac du Bourget, dans les marais, près du canal de Savières, sur les indications de M. Deville qui m'accompagnait lors de mon exploration de cette partie du lac.

Le cas est ici plus compliqué que pour les refloraisons de Lilas, Poiriers et autres arbres, qui surviennent assez fréquemment à la fin des automnes ou au commencement des hivers exceptionnellement chauds, et ne sont qu'une simple avance de quelques semaines dans le développement des bourgeons florifères de l'année suivante.

Pour le Ményanthe et le Populage, la floraison a nécessité le développement d'un rameau végétatif et florifère beaucoup plus allongé.

Je n'ai cependant pas observé la refloraison des Nymphæa, Nuphar et Limnanthemum croissant dans les parties voisines du lac; pour ces plantes plongées profondément dans l'eau, il aurait fallu d'abord que le rhizome eût eu le temps de produire un long pédoncule floral; mais leur situation constante dans le milieu aquatique les a mis en outre à l'abri des perturbations que la sécheresse a provoquées dans la végétation du Menyanthe et du Populage.

Il me semble qu'on n'a pas assez insisté sur les conditions biologiques particulières, dans lesquelles la longue sécheresse de
1893 a placé les plantes de nos régions tempérées; en provoquant
la diminution des fonctions, une sorte de vie latente, elle a imprimé accidentellement à notre climat les allures du climat
méditerranéen, caractérisé, comme on le sait, par le repos
estival de la végétation. De telle sorte qu'aux premières pluies
de l'automne, et grâce à une température favorable, les réserves nutritives non utilisées pendant l'été, ont servi à prolonger
la végétation, à faire développer de nouvelles feuilles et de nouvelles fleurs, et c'est ce qui explique la persistance de la coloration verte des feuilles, le retard observé dans leur changement
de coloration et leur chute, ainsi que certaines floraisons automnales qu'on ne peut pas comparer aux cas ordinaires de refloraison ou de floraison anticipée.

## SÉANCE DU 24 JUILLET 1894

## PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

La Société a reçu:

Bulletin of the Torrey Botanical Club; 21, 1894. — Bulletin de la Société belfortaine d'émulation; XIII, 1894. — Revue des travaux scientifiques; XIII, 1-4. — Revue horticole des Bouches du-Rhône; juillet 1894. — Annales de la Société d'horticulture, histoire naturelle de l'Hérault; XXXIV, 1-2-3.

#### ADMISSIONS.

Sont reçus membres titulaires de la Société :

M<sup>me</sup> Pitrat, horticulteur, chemin de Saint-Simon, 26, à Vaise.

M. Convert, chef de comptabilité à la Trésorerie générale, rue Pierre-Corneille, 62.

#### COMMUNICATIONS.

M. VIVIAND-MOREL présente une Gesse qui dernièrement a causé la mort d'un grand nombre de bêtes de l'espèce bovine dans les parties occidentales du département de l'Isère et surtout de l'Ain.

A la suite de la disette de fourrages dont on a eu tant à se plaindre l'an dernier, les agriculteurs, afin de n'être pas pris au dépourvu pendant l'année suivante, ont demandé aux marchands des graines de plantes fourragères et particulièrement celles de Vesce cultivée (Pesette) et de Vesce velue. Les provisions de ces deux dernières étant presque épuisées en France, un marchand a eu la malheureuse pensée de demander à un de ses correspondants d'Italie l'envoi des semences qu'il pourrait se procurer. Celui-ci est parvenu à collectionner une grande quantité de graines de Lathyrus clymenum, Papilionacée très commune dans l'Italie centrale où, de même que L. sativus, elle est nommée Cicerchia. Le marchand français a ensuite vendu ces graines à nos agriculteurs sous la fausse dénomina-

tion de Pesette d'Italie, et c'est ainsi que de vastes territoires ont été couverts aux mois de mai et de juin d'une plante jusqu'alors inusitée comme fourrage dans le Dauphiné, la Dombes et la Bresse. Il est surprenant qu'aucun agriculteur de ces territoires, à la vue de cette herbe nouvelle, n'ait eu l'idée de demander à un botaniste quel est le nom et quelles sont les mœurs de l'étrangère. Le botaniste consulté n'aurait pas manqué de répondre que celle-ci n'est pas une Vesce ou Pesette, mais une Gesse connue depuis longtemps comme vénéneuse. Nos agriculteurs auront appris à leurs dépens que la Botanique est une science utile par ses applications à la Zootechnie et à l'Hygiène.

Avant la floraison on peut déjà reconnaître cette Gesse à ses pétioles inférieurs foliacés, dépourvus de folioles, de stipules et de vrilles. Les feuilles supérieures ont un pétiole ailé, une vrille rameuse et 2-4 paires de folioles mucronées. La tige de 3-9 décimètres est glabre, ailée, couchée ou grimpante. La fleur se compose d'un étendard purpurin muni de deux bosses calleuses à la base, de deux ailes bleuâtres ou blanches, d'une carène blanchâtre; le nombre des fleurs varie de 1-3 sur un pédoncule non aristé à peu près de même longueur que la feuille. Cette plante varie à feuilles larges ou très étroites, à graines ovoïdes-tronquées ou lenticulaires.

M. Sant-Lager a aussi reçu de deux localités du département de l'Ain des échantillons de la susdite Gesse, et il s'est empressé de les montrer à ses collègues de la Société d'agriculture, déjà informés par les journaux des méfaits de ce perfide fourrage. Puisque, comme l'a très bien dit M. Viviand-Morel, les botanistes peuvent quelquefois être utiles aux agriculteurs, nous ne devons pas hésiter à divulguer dans la mesure de notre pouvoir la connaissance des propriétés toxiques du Lathyrus clymenum et de la plupart de ses congénères. Ce chapitre de botanique toxicologique a d'ailleurs été bien exposé par un professeur de l'École vétérinaire de Lyon, M. Ch. Cornevin, dans l'ouvrage intitulé : « Des plantes vénéneuses » (p. 323-342).

Les Gesses, dont les qualités toxiques ont été jusqu'à ce jour constatées par expérience sont Lathyrus purpureus, L. amænus, L. odoratus, L. aphaca, L. clymenum et surtout

L. cicerinus et L. sativus, qui tous deux ont été depuis longtemps cultivés en plusieurs contrées soit comme fourrage, soit pour l'alimentation des hommes. On sait en effet, par le rapport de plusieurs médecins de divers pays, que l'intoxication lathyrique (Lathyrisme d'après le professeur Cantini de Naples) a été observée à la suite de l'ingestion de pain ou de galettes contenant de la farine de Gesse ciche (C. cicerinus), vulgairement appelée en France Jarosse. La vénénosité de cette farine est anciennement connue, car déjà en 1671, un édit de Georges, duc de Wurtemberg, interdit de la faire entrer dans la fabrication du pain.

Il y a lieu de croire que le poison lathyrique (Lathyrine d'après Astier) agit principalement sur la partie inférieure de la moelle, car le symptôme dominant de l'intoxication est la paralysie des membres inférieurs chez l'homme et du train postérieur chez les animaux.

La vénénosité du *Lathyrus sativus* a paru être plus faible que celle du *L. cicerinus*, mais la triste expérience faite par nos voisins prouve que celle du *L. clymenum* n'est pas moindre. Nous manquons de renseignements pour estimer celle des autres Gesses.

Il est digne de remarque que, pendant les premiers temps de leur végétation et jusqu'à la floraison, les Gesses n'ont pas encore acquis leurs qualités vénéneuses. Cette particularité explique les divergences entre les auteurs qui se sont occupés de cette question.

C'est pour l'avoir ignorée que quelques-uns ont admis l'innocuité de ces plantes, puisque maintes fois, disaient-ils, des bestiaux les ont mangées impunément.

Le développement tardif des principes vénéneux dans les végétaux est d'ailleurs un fait assez général et trop peu connu. On a vu des gens manger en salade, sans inconvénient, les jeunes pousses de certaines plantes qui, comme plusieurs Ombellacées et Renonculacées (les *Enanthe*, *Ficaria*, *Caltha*, les *Aconitum* eux-mêmes) sont vénéneuses à l'état adulte. La progression de la toxicité avec l'âge chez les Champignons n'est pas moins certaine et nous intéresse plus vivement encore.

Lorsque les principes acres ou toxiques des végétaux sont volatils, ils disparaissent ou sont diminués après une dessicca-

tion prolongée des plantes au soleil. C'est en effet ce qui arrive pour les mauvaises Ombellacées (Pastinaca et Heracleum) et même pour les Renoncules qui encombrent certaines prairies. Lorsque, par suite de conditions atmosphériques défavorables, la dessiccation a été incomplète, le foin est de très mauvaise qualité et en outre il s'y développe des organismes d'ordre inférieur. C'est dans ces cas qu'on a observé des épizooties dont la cause est restée mystérieuse pour les vétérinaires qui n'ont pas eu soin d'examiner l'état des fourrages.

La toxicité des Gesses n'est pas diminuée par la dessiccation ni même par la cuisson, parce que le poison lathyrique est fixe, tout comme la Cytisine contenue dans plusieurs Cytises et la Spartéine contenue dans Spartium junceum, ainsi que dans Sarothamnus vulgaris et purgans. C'est ainsi que nous constatons, non sans quelque étonnement, que dans la même famille la plupart des Vicia, Ervum, Cicer, Pisum, Phaseolus, Hedysarum, Onobrychis, Ornithopus, Lotus, Anthyllis, Trifolium, Medicago sont inoffensifs, tandis que le plus grand nombre des Lathyrus, Cytisus, Spartium et Sarothamnus contiennent des poisons dangereux.

La divulgation de ces faits n'est pas sans utilité, car on a pu voir dernièrement tous les journaux d'agriculture répéter, sans aucune objection, le conseil qui a été donné de cultiver pour la nourriture du bétail les *Lathyrus silvestris* et *latifolius*, ces deux géants de nos Légumineuses herbacées. A cause de leur haute taille et de la luxuriante végétation de leurs feuilles, ils ne peuvent manquer, disait-on à l'envi, de fournir un abondant fourrage.

Une même pensée est sans doute venue à l'esprit de tous nos lecteurs. Quoi ! les rédacteurs des journaux d'agriculture ignorent donc que toutes les Gesses employées jusqu'à ce jour comme plantes fourragères sont vénéneuses! Comment oset—on conseiller l'emploi alimentaire d'une autre Gesse avant d'avoir éprouvé expérimentalement son innocuité, suivant le procédé en usage dans les écoles vétérinaires? Présentement, votre Gesse sauvage, malgré sa haute taille et sa luxuriante végétation, ne nous dit rien qui vaille. Un prudent fabuliste nous a d'ailleurs appris

Que de tout inconnu le sage se méfie.

Notice sur Ch.-Nic. Patin, par le D' Ant. Magnin.

M. Ant. Magnin donne quelques renseignements sur un botaniste amateur peu connu, M. Charles-Nicolas Patin, décédé à Chazay-d'Azergues, le 2 mai 1867.

Patin, originaire de Pont-de-Vaux, avait fait la campagne de Russie en qualité de chirurgien auxiliaire; fait prisonnier à la Bérésina, il fut interné à Riga jusqu'au 9 juin 1814.

A son retour en France, nommé percepteur à Lugny (Saône-et-Loire), puis à Chazay-d'Azergues, il paraît s'être occupé activement de botanique et avoir exploré notamment avec assez de soin le Beaujolais: c'est du moins ce qu'il apparaît de l'examen d'un catalogue, formant un vol. in-8° carré, de 240 pages, appartenant à M. H. Matagrin, de Saint-Laurent-de-Chamousset, qui l'a obligeamment confié à notre collègue.

On relève en effet, dans ce catalogue, un très grand nombre d'indications de localités, notamment pour le Beaujolais, les environs de Villefranche, Bourdelans, Chalier, Liergues, Beligny, Cogny, la Roche, Talancé, Limonest, Riottier, Frans, Chazay, Roche-d'Ajou, Chatoux, Marchampt, Poule, Tourvéon, etc. Plusieurs de ces indications de localités, inédites alors, se trouvent conformes à celles que nous avons trouvées dans Vaivolet (1); mais il en est un certain nombre d'autres qui ne sont mentionnées nulle part et sont par conséquent bien nouvelles.

M. Magnin reviendra plus tard sur la vie et les recherches de ce botaniste, lorsque des renseignements plus précis lui seront parvenus; il serait très reconnaissant à ceux de nos confrères qui en posséderaient de les lui communiquer.

Notice sur M. Schmitt, ancien membre de la Société botanique, par le D' Ant. Magnin.

Le Bulletin de la Société botanique de France (1893, p. 236) n'ayant consacré que quelques mots à ce botaniste qui

<sup>(1)</sup> Voy. Ant. MAGNIN. Enumération des plantes qui croissent dans le Beaujolais, précédée d'une notice sur B. Vaivolet et les anciens botanistes de cette région. (Ann. de la Soc. botan. de Lyon, XIV, 1886, p. 37-160.)

a été un des membres fondateurs de notre Société, j'ai recherché les éléments d'une notice plus complète pour conserver son souvenir dans nos *Annales*; je dois une partie des renseignements qui suivent à l'obligeance de M. le D<sup>r</sup> Strauss, directeur adjoint du Service de santé au Ministère de la guerre.

Charles-Marie-Jean-Baptiste Schmitt est né le 11 novembre 1828 à Eguisheim (Bas-Rhin); reçu maître en pharmacie à l'École de Strasbourg, le 14 août 1854, il entra dans la pharmacie militaire le 11 septembre de la même année comme pharmacien aide-major à Constantine, parcourut avec succès tous les degrés de cette carrière et parvint au grade d'inspecteur général en avril 1889; il est décédé le 6 novembre 1892, au hameau de Sous-la-Ville, commune d'Allières-et-Risset (Isère).

Schmitt s'est occupé toute sa vie de botanique dans les nombreuses localités de France et d'Algérie où l'ont appelé ses fonctions dans les hôpitaux militaires; en voici les principales dates:

Algérie, 1855-1859, 1878-1881; environs de Rome, 1861-1867; de Marseille, 1858-1861, 1876-1878, 1881-1883; de Cambrai, 1861-1866; de Colmar, 1866-1867; de Paris, 1883-1892.

Il était membre à vie de la Société botanique de France.

Enfin, se trouvant à Lyon, en qualité de pharmacien-major à l'hôpital des Collinettes (5 mars 1871-10 mars 1876), il fut un des premiers à nous donner son adhésion comme membre fondateur de notre Société botanique. Il assista plusieurs fois à nos séances, et dans l'une, entre autres (4 novembre 1875), fit une communication sur des Strychnées rapportées du Sénégal; il quittait Lyon, en mars 1876, pour entrer à l'hôpital militaire de Marseille.

Son herbier a été donné par sa veuve au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.

## SÉANCE DU 7 AOUT 1894

PRÉSIDENCE DE M. LE D' BRAUVISAGE.

La Société a reçu:

Revue scientifique du Bourbonnais; VII, 80. — Bulletin of the Torrey botanical Club; 7, 1894. — Revue des sciences naturelles de l'Ouest; IV, 1. — Revue bryologique; XXI, 4. — Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ain; 1, 1894. — Journal de Botanique dirigé par M. Morot; VIII, 18-14. — Journal de la Société d'horticulture de France; août 1894.

#### COMMUNICATIONS.

M. Boullu présente les observations suivantes sur la variabilité des aiguillons raméaux du Rosa echinoclada Boullu.

J'ai présenté en 1892, sous le nom de Rosa echinoclada, une forme hétéracanthe récoltée à Écully. Les rameaux florifères étaient hérissés de fins aiguillons sétacés, tandis que la tige et les branches portaient seulement quelques aiguillons vigoureux et crochus.

Aujourd'hui, c'est encore le même Rosier que je vous présente venant de Dardilly, mais dans un état qui ne permettrait guère de lui conserver le nom de R. echinoclada. En effet, il est devenu presque homéacanthe : les rameaux florifères sont armés d'un grand nombre de forts aiguillons crochus; à peine quelques-uns ont conservé au-dessous des bractées des aiguillons sétacés en petit nombre. Les pétioles sont plus fortement aiguillonnés que dans la plante d'Écully; les fruits sont plus gros, plus lisses et se couronnent de sépales franchement redressés et parfois connivents.

Quelle cause peut avoir amené cette différence? Le Rosier d'Ecully croît librement dans un terrain maigre et pierreux; celui de Dardilly se trouve dans une haie ombragée placée sur un terrain fertile. D'ailleurs, au moment de la récolte, le buisson chargé de branches gourmandes semblait indiquer qu'il avait été taillé avant l'hiver, et l'on sait que la taille modifie le plus souvent l'aspect des rameaux de Rosiers. La forme des folioles et des fleurs est restée la même dans les deux buissons.

M. VIVIAND-MOREL montre une Pêche aplatie que les horticulteurs appellent Pêche plate de Chine.

M. VIVIAND-MORBL donne un compte rendu de l'excursion faite, les 14 et 15 juillet, par plusieurs membres de notre Société, dans le massif de Belledonne.

Les plantes récoltées ont été assez nombreuses, mais il n'est pas nécessaire d'en présenter ici l'énumération, parce que celle-ci a déjà été donnée, soit dans nos Annales, soit dans le Bulletin de la Société botanique de France (VII, 1857), puis répétée dans le Guide du botaniste herborisant par B. Verlot.

Nous nous bornerons à mentionner cinq espèces omises dans les susdits ouvrages, et qui cependant méritent d'être citées, parce que leur présence semble donner un démenti aux enseignements de la Géographie botanique en ce qui concerne la question de l'influence chimique du sol sur la dispersion des plantes. En effet, les espèces dont nous allons parler sont généralement considérées comme étant calcicoles exclusives; or, si nous consultons la Description géologique du Dauphiné par Lory, nous lisons (p. 182 et suiv.) que la partie supérieure de la chaîne de Belledonne est constituée par des gneiss amphiboliques traversés en quelques points par des filons dioritiques et serpentineux, toutes roches composées de divers silicates et dépourvues de carbonate calcique.

Ces cinq plantes, auxquelles probablement nous aurions pu ajouter plusieurs autres si nous nous étions « hâtés lentement », suivant le sage précepte de Boileau, sont : Kernera saxatilis, Erinus alpinus, Hieracium Jacquini (humile), Globularia cordifolia et Allium fallax.

M. Saint-Lager nous a affirmé que ces cinq espèces n'ont jamais été vues ailleurs que sur des roches calcaires, dans les Pyrénées, dans les montagnes de la France, du nord de l'Italie, de la Suisse, de la Bavière et des États autrichiens.

Les observations personnelles que nous avons faites dans le Jura, en Savoie et dans le Dauphiné sont en parfaite concordance avec celles de notre collègue et avec celles des botanistes français et étrangers dont les ouvrages ont été consultés par lui. Suivant M. Saint-Lager, les plantes calcicoles vues par nous près du Chalet de la Pra, sur les flancs du Colon, et plus loin en allant vers l'Oursière, sont un indice de la présence de plaquettes de calcaire schisteux liasique, non encore vues par

les géologues, puisqu'elles ne sont pas indiquées dans les cartes dressées par Lory. On sait que deux plaquettes de Lias schisteux existent, l'une sur le sommet de Chamrousse. l'autre sur l'arête de Brouffier près du sommet de Taillefer. Depuis la publication des feuilles géologiques de Grenoble et de Vizille, on a constaté l'existence de cargneules triasiques sur plusieurs points du versant occidental de la chaîne qui s'étend entre le Colon et le lac Robert. Au surplus, au nord et au sud de la cassure qui a formé la vallée de la Pra subsistent encore des lambeaux de terrain carbonifère. plus ancien que les terrains triasique et liasique. Si la conjecture de M. Saint-Lager est confirmée par les recherches que feront ultérieurement les géologues, notre promenade botanique dans la vallée de la Pra n'aura pas été sans profit pour la connaissance de la structure du massif de Belledonne, et les humbles plantes que nous avons signalées auront bien mérité la qualification Kalkdeutlich (qui dénonce la chaux) inventée par un botaniste allemand. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que les plantes auraient servi d'indice pour la découverte de matières minérales : on sait qu'une Violette tricolore, appelée par Lejeune Viola calaminaris, a dénoncé la présence de couches zincifères, ce qui lui a valu le surnom de Zincdeutlich ou Galmeideutlich (indiquant le Zinc, indiquant la Calamine).

Il est impossible d'admettre que les cinq plantes calcicoles ci-dessus énumérées n'ont été vues par aucun des nombreux botanistes qui ont herborisé autour du Chalet de la Pra; les opulentes touffes de l'Erinus ne peuvent manquer d'attirer les regards, et d'ailleurs près d'elle se montre la belle Phalangère à grandes fleurs (Phalangium grandiflorum C. Bauhin, Ph. liliastrum Lam.). Celle-ci est une calcicole préférente, mais non exclusive; elle est surtout abondante sur les hautes montagnes calcaires de la chaîne jurassique et du massif de la Grande-Chartreuse; on la voit sur les sommités des Hautes-Alpes et au sud, jusque sur celles des Alpes-Maritimes. Au nord-est, la Phalangère à grandes fleurs existe dans les massifs calcaires de la Savoie, des cantons de Vaud, de Fribourg et du Valais. Si l'on n'est pas porté à la recherche des conditions géiques qui déterminent la dispersion des plantes, on oublie de citer, dans le récit d'une herborisation des espèces communes, telles que Kernera et Hieracium Jacquini.

Il est donc utile de rappeler souvent aux botanistes qu'ils ne doivent pas omettre la mention des plantes vulgaires, car celles-ci sont beaucoup plus intéressantes sous le rapport géographique que les espèces rares. Si les prévisions ci-dessus énoncées sont ultérieurement confirmées par des observations précises, nous serons heureux d'avoir montré une fois de plus la solidarité qui unit toutes les sciences de la nature.

Note complémentaire sur quelques Potamogitons de la région lyonnaise, par M. le D' Ant. Magnin.

La revision des *Potamogitons* des herbiers Lortet et Roffavier, qui m'ont été obligeamment confiés par leur possesseur actuel, M. le D' Lortet (1), m'a donné quelques résultats intéressants, que je désire communiquer à la Société avant la publication du mémoire plus étendu que je prépare sur les *Potamogitonées* de notre région.

1. On sait combien il est difficile de déterminer à quelle espèce actuelle se rapportent certaines espèces des anciens botanistes, notamment le *P. gramineus* L. Auct.

L'herbier de Linné n'apporte pas de grandes clartés sur la question, puisqu'on y trouve, sous ce nom, deux échantillons, dont l'un est le *P. zosterifolius* Schum., et l'autre le *P. Friesii* Rupr.; une autre feuille renferme cependant des formes du *P. heterophyllus* Schreb (2).

Il en est de même dans l'herbier Lortet: sous le nom de P. gramineus, se trouve P. Berchtoldi Fieber a acuminatus; et sous celui de P. lucens, deux plantes différentes, P. crispus et P. gramineus var. Zizii Gren. et Godr. non Roth!

La même incertitude règne probablement pour les indications de Balbis, Fl. lyonn., p. 678.

Nous avons trouvé la première indication certaine du Pot. gramineus, pour la région lyonnaise, dans l'herbier Roffavier, sous le nom de P. heterophyllus, récolté dans les fossés de Janeyriat, le 30 août 1830; c'est l'origine de l'indication con-

<sup>(1)</sup> Voy. Soc. bot. Lyon, séance du 23 janvier 1894, p. 14.
(2) Voy. Arth. Bennett. Annal. d. k. k. naturhist. Hofmuseums, Wien, 1892, p. 289.

tenue dans le Supplément à la Flore de Balbis (1835, p. 39), qui est précisément, comme on le sait, l'œuvre anonyme de Roffavier.

2. Le Potamogiton acutifolius, qui est indiqué dans nos Flores lyonnaises, à Charvieux, à la fois sous le nom de P. compressus (P. zosterifolius) et sous celui de P. acutifolius, a été récolté pour la première fois, dans cette localité, par M<sup>me</sup> Cl. Lortet, le 14 juillet 1825, sous le nom de P. compressus, qu'on donnait alors à plusieurs espèces voisines.

C'est ce nom de P. compressus et la localité de Charvieux qui a subsisté dans toutes les Flores lyonnaises, lors même que Roffavier eût découvert l'acutifolius à Vaux, le 20 juillet 1836, — que Timeroy l'eût revu à Charvieux, le 24 juillet 1851, et qu'on eût introduit ce P. acutifolius et ces localités dans les éditions ultérieures de Cariot, — malheureusement, sans supprimer le P. compressus à Charvieux!

Les herbiers Lortet et Roffavier contiennent aussi la même plante, sous ces deux noms différents, provenant de la même localité; ce qui explique la persistance de cette confusion.

- 3. Il y aurait lieu de rétablir le Potam. Berchtoldi, comme sous-espèce, à la suite du P. pusillus, dont il diffère par les fruits, la nervation, etc.; le P. Berchtoldi figurait dans les éditions 5, 6, 7, de Cariot; il existe certainement dans notre région, et plusieurs des localités signalées dans ces éditions paraissent authentiques; l'herbier Lortet contient un échantillon caractéristique, récolté à Pierre-Bénite, le 18 août 1805.
- 4. Le *P. fluitans* Auct. est aussi une espèce critique sur laquelle on a beaucoup discuté dans ces dernières années; des recherches récentes de M. Arth. Bennett modifiant de nouveau nos idées à ce sujet, je renvoie à plus tard les observations que m'avaient suggérées les échantillons des herbiers Lortet et Roffavier.

## BIBLIOGRAPHIE

### LES NOUVELLES FLORES DE FRANCE.

La littérature botanique s'est enrichie cette année de trois Flores de France. La première en date, composée par MM. Rouy et Foucaud et dont un seul volume a paru jusqu'à ce jour, est un grand ouvrage descriptif, destiné à remplacer la Flore de Grenier et Godron. Celle-ci, malgré son incontestable mérite, est actuellement fort incomplète, d'abord parce qu'elle ne comprend pas la Savoie et la partie des Alpes-Maritimes cédée à la France en 1860, puis parce que de nombreuses espèces, formes et variétés ont été découvertes après la publication du susdit ouvrage (1848-1856), et enfin parce que de nouveaux groupements sont devenus nécessaires par suite du changement survenu dans l'opinion des naturalistes relativement à la notion de l'espèce.

Les auteurs de la nouvelle Flore de France, admettant le polymorphisme d'un grand nombre d'espèces végétales, se sont appliqués à établir la subordination des espèces secondaires aux espèces principales, et afin de la rendre plus sensible aux yeux, ils ont employé des caractères typographiques particuliers pour chacun des degrés de la hiérarchie. En ce qui concerne cette question de hiérarchie, nous renvoyons le lecteur aux remarques faites par nous à la séance du 20 mars 1894 (Bulletin, p. 38).

Les descriptions des espèces principales et des espèces de second ordre (sous-espèces, formes constantes ou races) ont été faites avec une remarquable précision et suivant la mesure qui convient: ni prolixes, ni trop concises. Les caractères différentiels ont été imprimés en lettres italiques, suivant l'usage adopté par la plupart des floristes contemporains. En tête de chaque famille se trouve un tableau dichotomique des tribus. Deux autres tableaux dichotomiques placés plus loin servent à la détermination des genres et des espèces.

Les auteurs ont apporté une attention particulière à indiquer exactement les conditions d'habitat, de substratum, de climat, ainsi que la distribution géographique des plantes, soit par

Digitized by Google

régions pour les plantes communes, soit par localité quand il s'agit d'une espèce rare. On sait que cette partie du programme avait été traitée avec une grande négligence par Grenier et Godron.

Comme on le voit par ce simple aperçu, MM. Rouy et Foucaud, par un sage éclectisme, ont su discerner la valeur des améliorations déjà apportées en plusieurs Flores régionales, et il les ont introduites dans leur ouvrage en y ajoutant le tribut de leur propre expérience.

Si, considérant qu'ils ne possèdent aucun critérium pour distinguer des sous-espèces de second et de troisième degré, ils veulent bien simplifier leur classification; s'ils ont la prudence de reléguer parmi les variétés ou même les variations insignifiantes certains états individuels élevés au rang d'espèce par quelques botanistes; si enfin, en ce qui concerne la nomenclature, ils tiennent surtout compte de l'usage quand il n'est pas vicieux et de la valeur propre des noms, sans se rendre esclaves de l'antériorité, laquelle est un fait historique mais non une base scientifique, si, comme ils l'ont promis, ils n'hésitent pas à rectifier, conformément aux règles de la langue latine, les noms simples et composés que le grand Suédois et d'autres floristes ont estropiés, la nouvelle Flore de France sera à bon droit un ouvrage classique, comme l'a été en son temps celle de Grenier et Godron.

Au surplus, MM. Rouy et Foucaud sont bien outillés pour l'exécution de l'œuvre utile à laquelle ils se sont dévoués : ils possèdent des collections de plantes d'une richesse peu commune, ils connaissent admirablement tout ce qui a été écrit sur la Flore française et enfin ils ont une grande expérience personnelle.

Malgré ces avantages, qu'ils écoutent attentivement et patiemment tout ce qu'on dira de leur ouvrage, et si quelque avis leur semble bon, qu'ils ne mettent pas leur amour-propre à s'écrier comme l'abbé Vertot: « il est trop tard, mon siège est fait ».

L'ouvrage de MM. Rouy et Foucaud se composera de plusieurs volumes et servira aux botanistes qui veulent faire une étude complète des caractères de chaque plante.

La Flore de France de M. Acloque et celle de MM. G. Bonnier et G. de Layens, toutes deux en un volume portatif, sont destinées

aux botanistes qui désirent acquérir rapidement la connaissance sommaire des principales espèces. On arrive à la détermination du nom de celles-ci au moyen du système des clefs dichotomiques, inventé par Lamarck, puis employé dans un grand nombre de Flores, et notamment dans la Flore française par Gillet et Magne. Afin de suppléer à l'insuffisance des descriptions, les auteurs des deux nouvelles Flores de France ont intercalé fort utilement dans le texte, le premier 2,165 figures, les seconds 5,289 figures. La Flore de M. Acloque, plus riche sous le rapport descriptif, se compose de 816 pages format in-12; celle de MM. Bonnier et de Layens, plus riche sous le rapport iconographique, se compose de 439 pages format in-8°; elle ne comprend pas les plantes de Corse, lesquelles, disent les auteurs, appartiennent à une Flore spéciale, tout comme les plantes d'Algérie appartiennent à une autre Flore particulière.

Puisque les ouvrages de cette catégorie sont seulement destinés à faire connaître le nom des plantes au moyen d'un petit nombre de caractères, les botanistes ne devront pas négliger de recourir ensuite à un ouvrage descriptif plus étendu, afin d'avoir une notion complète des espèces dont ils sauront déjà le nom. Cette consultation est d'ailleurs absolument nécessaire lorsque, comme il arrive souvent, les spécimens cueillis n'offrent pas la plante à tous les états de son développement successif. Si, par exemple, l'alternative présentée par la clef dichotomique s'applique à une conformation du fruit parvenu à la maturité, et qu'on n'ait sous les yeux que des sujets fleuris ou à fruits encore jeunes, on est obligé de parcourir les étapes indiquées par les deux termes de l'alternative, sans pouvoir arriver, dans la plupart des cas, à une détermination sûre. La connaissance des autres caractères mentionnés dans les Flores descriptives est alors indispensable pour sortir d'embarras.

Outre ce défaut inhérent au système des clefs dichotomiques, les Flores dont il s'agit actuellement ont un autre défaut, surtout grave pour les commençants, qui provient de l'étendue du domaine floristique. Pour plus de clarté, supposons le cas suivant: un élève des Facultés de Montpellier voulant s'initier à la connaissance des plantes, se propose d'herboriser dans le département de l'Hérault. Ayant vu chez un libraire deux ouvrages à clefs dichotomiques, l'un la Flore française de Gillet et Magne, l'autre la Flore de Montpellier par Loret et Barrandon,

il va demander à son professeur de botanique quel est celui qu'il convient de choisir. Le professeur consulté ne manquera pas de répondre: Vous ne devez pas hésiter un seul instant à vous servir de la Flore où sont brièvement décrites les 2,092 espèces qui croissent dans le département de l'Hérault plutôt que de la Flore française où vous trouverez la description sommaire non seulement des 2,092 espèces languedociennes, mais aussi de 3,427 autres vivant dans la région pyrénéenne, dans l'ouest, le nord, le centre et l'est de la France, depuis les Vosges, le Jura et les Alpes jusqu'au littoral méditerranéen, et mème en Corse.

Une telle richesse ne peut que vous embarrasser et vous exposer à faire fausse route. Cueillez-vous, par exemple, une Androsace? Vous êtes prévenu que dans tout le Languedoc vous ne trouverez que l'A. maxima. Les onze autres espèces de ce genre vivent dans les montagnes de l'est, du centre de la France ou dans la chaîne pyrénéenne. Les Saxifrages se comportent d'une manière analogue dans leur distribution géographique.

Supposons que notre étudiant soit allé à Paris pour y achever ses études, et qu'il ait l'intention d'employer les jours de vacance scolaire à faire des excursions botaniques. Fort de l'expérience déjà acquise, il n'hésitera pas à se munir de la Petite Flore parisienne, par le D' Edm. Bonnet. Dans cet ouvrage, d'un format portatif, il trouvera, outre les clefs dichotomiques des familles, genres et espèces, la description des 1,325 plantes qui croissent dans un rayon de 95 kilomètres autour de Paris.

D'une manière générale, on peut hardiment affirmer que pour l'exploration botanique d'une région quelconque, il est avantageux de se servir des Flores s'appliquant exclusivement à celle qu'on veut visiter. Au moyen du tableau suivant, on peut aisément exprimer le rapport numérique existant entre chaque Flore locale et celle de la France. Les chiffres ci-dessous indiqués seront pris chacun comme numérateur d'une fraction ayant pour dénominateur le nombre 5,600, qui est environ celui des plantes vasculaires (et des Characées) croissant en France.

# Flores départementales.

| 1050 Pas-de-Calais.  | 1330 Dordogne.       | 16 <b>20 Tarn.</b>    |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1060 Eure-et-Loir.   | 1339 Aube.           | 1630 Allier.          |
| 1060 Charente.       | 1343 Oise.           | 1760 Ain.             |
| 1095 Somme.          | 1372 Côte-d'Or.      | 1780 Hautes-Pyrénées. |
| 1180 Haute-Saône.    | 1376 Deux-Sèvres.    | 1840 Bouches-de-Rhône |
| 1244 Morbihan.       | 1398 Yonne.          | 1895 Var.             |
| 1260 Indre-et-Loire. | 1470 Vosges.         | 2040 Aveyron.         |
| 1283 Mayenne.        | 1510 Jura.           | 2092 Hérault.         |
| 1289 Loir-et-Cher.   | 1520 Saône-et-Loire. | 2391 Gard.            |
| 1293 Marne.          | 1517 Corrèze.        | 2400 Alpes-Maritimes. |
| 1298 Eure.           | 1518 Loiret.         | -                     |
| 1309 Haute-Marne.    | 1590 Maine-et-Loire  |                       |

# Flores régionales.

| 1325 Flore parisienne.           | 16 <b>6</b> 0 Normandie.        |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1368 Berry (Indre, Cher).        | 1842 Ouest.                     |
| 1430 Bretagne.                   | 2490 Sud-Ouest (Landes, Basses- |
| 1461 Haut Poitou (Deux-Sèvres,   | Pyrénées).                      |
| Vienne).                         | 2845 Dauphiné.                  |
| 1550 Auvergne (Puy-de-Dôme, Can- | 2935 Bassin moyen du Rhône.     |
| tal).                            | 3172 Provence.                  |
| 1560 Lorraine (avant 1871).      |                                 |

Il ne faut pas accorder une valeur rigoureuse aux chiffres de ce tableau parce que tous les floristes n'ont pas la même mesure pour estimer l'unité spécifique, les uns comptant comme espèces certaines plantes que les autres négligent ou appellent variétés. Afin de rendre comparables les données de la statistique, nous avons retranché des Flores les plus touffues, notamment de celles du Loiret, des Deux-Sèvres, de Maine-et-Loire et du Tarn, les espèces dites affines surtout dans les genres Rubus, Rosa et Hieracium, sans vouloir contester l'intérêt que présente l'étude minutieuse du polymorphisme des types Linnéens.

Assurément, il n'y a pas parité entre le Catalogue des plantes de la Charente (Trémeau de Rochebrune et Savatier) où sont énumérées 1,060 plantes, parmi lesquelles 7 espèces de Rubus et la Flore des Deux-Sèvres (Sauzé et Maillard), qui contient la description de 1,570 espèces dont 51 appartiennent au genre Rubus. Cependant nous savons que ces deux départements voisins se ressemblent beaucoup par le climat, la nature du sol

et par toutes les autres conditions qui exercent une influence sur la végétation.

Malgré les difficultés de ce nivellement, nous pouvons néanmoins constater que dans le nord de la France, où les susdites conditions sont uniformes, le nombre des espèces végétales est moindre que dans les bassins de la Seine et de ses affluents, l'Oise, la Marne, l'Aube, l'Yonne, l'Eure, ainsi que dans le bassin de la Loire et dans la longue région de l'Ouest, depuis la Normandie jusqu'à l'angle du golfe de Gascogne.

L'augmentation du nombre des espèces devient très notable dans la partie méridionale de la France, qui se termine au sud par la chaîne des Pyrénées.

L'opulence florale est à son summum dans la partie orientale, limitée d'un côté par le cours de l'Ain et du Rhône, d'un autre côté par les hautes chaînes jurassiques et alpines, depuis le Colombier de Gex jusqu'à Menton. Le département des Alpes-Maritimes où existent, sur un espace peu étendu, les conditions climatériques et orographiques les plus variées, est aussi le plus plantureux. Après la Provence, viennent le Dauphiné et la Savoie. Un Roi de France qui, pour le bonheur de ses sujets, aurait été plus amoureux de botanique que de stratégie, aurait pu dire, cette fois sans métaphore, que ces trois Provinces forment « le plus beau fleuron de sa couronne ».

Bonnier et de Layens nous ont fait connaître les richesses, il convient de revenir à l'appréciation du mérite des ouvrages de ces savants botanistes. Nous avons dit plus haut que, pour les herborisations, les Flores régionales sont préférables aux Flores générales, mais il est juste d'ajouter que celles-ci offrent le précieux avantage de nous donner une notion plus synthétique de la végétation de la France. Après avoir étudié minutieusement, à l'aide d'une Florule, les espèces végétales, leurs formes constantes et leurs variétés, il est très utile d'élargir notre horizon et de comparer les espèces que nous venons d'examiner avec leurs congénères des autres parties de notre Pays, non

Après cet aperçu général sur le domaine dont MM. Acloque,

Celle-ci a été indiquée avec une remarquable précision dans l'ouvrage de MM. Bonnier et de Layens. Ces indications ont même une utilité indirecte pour avertir le lecteur qu'il a fait

seulement au point de vue morphologique, mais aussi sous le

rapport de la distribution géographique.

fausse route en se servant de la clef dichotomique, comme par exemple dans le cas où, ayant dans les mains une Saxifrage cueillie dans les Alpes, il serait arrivé an nom d'une espèce qui n'existe que dans les Pyrénées (S. umbrosa, hirsuta, geranioides, obscura, ascendens, ajugifolia, groenlandica, intricata, sedoides, media, aretioides).

Soit pour ce dernier motif, soit surtout à cause de l'utilité propre des indications géographiques, M. Acloque rendra un grand service aux botanistes, en ajoutant dans la prochaine édition de son ouvrage des renseignements sur la région où se trouvent certaines plantes particulièrement localisées, comme par exemple Isatis alpina, Saponaria lutea, Saxifraga florulenta, Linnæa borealis, Senecio uniflorus et leucophyllus, Rhododendron hirsutum, Cortusa Matthioli, Allium moly, etc. Il ne suffit pas de se borner à la simple indication « montagnes » pour ces espèces rares.

Nous prenons aussi la liberté de recommander à M. Acloque d'introduire dans la prochaine édition de sa Flore les espèces suivantes qu'il a omises: Phaca frigida, Oxytropis lapponica, Potentilla valderia, Peucedanum austriacum, Sedum alsinifolium, Saussuria alpina, Senecio cordatus, Achillea moschata et atrata, Artemisia pedemontana, Crepis jubata, Specularia castellana, Erica carnea, Gentiana purpurea, Echinospermum deflexum, Androsaces alpina, Primula graveolens et pedemontana, Pedicularis recutita et cenisia, Stachys italica, Sideritis montana, Dioscorida pyrenaica, Chamæorchis alpina, Scirpus alpinus, Carex microglochin, approximata, juncifolia, ædipostyla, vaginata, Kælera brevifolia.

Déjà en 1874 (Ann. Soc. bot., Lyon, III), nous avions signalé à l'attention des botanistes la plupart des susdites espèces, afin qu'on les ajoute à la Flore de France, où elles n'avaient pu être mentionnées, puisque la publication de l'ouvrage de Grenier et Godron est antérieure à l'annexion de la Savoie et du Comté de Nice. L'énumération de ces plantes a été répétée dans notre Catalogue de la Flore du bassin du Rhône (excepté Dioscorida, Specularia castellana et Carex vaginata, qui ne vivent pas dans l'est de la France). Enfin, dans la 8° édition de la Flore de Cariot (1889), nous avons décrit celles de ces espèces qui croissent dans le Bassin moyen du Rhône et indiqué toutes les localités où elles existent, ainsigque le substratum géique mani-

festement préféré par certaines d'entre elles : rochers siliceux = Achillea moschata, Gentiana purpurea, Androsaces alpina; — rochers calcaires = Peucedanum austriacum, Achillea atrata, Erica carnea.

La question de Phytostatique dont nous venons de parler ayant été une des grandes préoccupations de notre vie, nous avons constaté avec plaisir que M. Acloque ne dédaigne pas d'indiquer quelquefois la composition calcaire ou siliceuse du substratum; il signale aussi l'habitat particulier des plantes halophiles (amies du sel). MM. Bonnier et de Layens se bornent à la mention de ce dernier. Cependant ils savent très bien que le sel marin n'est pas le seul facteur chimique ayant une influence sur la distribution géographique des plantes. Le carbonate de chaux est assez soluble dans l'eau pour déterminer la présence de certaines espèces dites calcicoles et pour repousser certaines autres espèces dites calcifuges!; ces dernières se réfugient sur les terrains siliceux surtout riches en silicates de potasse: c'est pourquoi on les appelle aussi silicicoles. Enfin, plusieurs plantes se plaisent sur les décombres et près des habitations, où elles trouvent des matières azotées en voie de décomposition et d'oxydation; on les appelle nitrophiles.

Puisque les savants botanistes dont nous examinons l'œuvre estiment qu'il ne suffit pas de savoir le nom d'une plante, mais qu'il faut aussi connaître les conditions de sa vie, pourquoi hésiteraient-ils à ajouter au substantif « rocher » l'adjectif « calcaire » s'il s'agit de Kernera saxatilis et l'adjectif « siliceux » s'il s'agit de Braya pinnatifida? Quoique le Genêt à balai, la Bruyère commune et la Grande Fougère apparaissent quelquefois çà et là dans les massifs calcaires sur de petits espaces où le terrain a été en grande partie décalcifié, mais conserve encore assez de carbonate calcique pour faire effervescence avec l'acide chlorhydrique, devons-nous cesser d'appeler silicicoles ces trois plantes qui, au su de tout le monde, couvrent en France et dans plusieurs autres pays de l'Europe de vastes territoires gneissiques, granitiques, schisteux et gréseux? On ne saurait contester qu'il ne soit très utile aux botanistes de savoir que l'Asplenium septentrionale est une Fougère silicicole, car si pendant leurs excursions dans les massifs calcaires, après avoir vu sur les rochers de la contrée Asplenium viride et Halleri, ils trouvent sur un rocher isolé Asplenium septentrionale, ils sauront aussitôt que celui-ci est un bloc erratique venu des Alpes. C'est ainsi que, au grand profit de leur instruction, apparaîtra dans leur esprit la notion du lien qui unit la Botanique à la Géologie.

L'appétence géique des plantes n'est pas moins intéressante à connaître que leurs exigences climatériques; elle forme actuellement un des chapitres les plus importants de l'agriculture. Au surplus, depuis longtemps les simples paysans savent bien mieux que les botanistes quels sont les terrains où ils peuvent cultiver avantageusement le Châtaignier, le Bouleau, le Chêne-Liège, le Pin sylvestre et le Pin maritime.

Nous allons maintenant examiner comparativement les deux Flores de France au point de vue de la notion de l'espèce. Sur ce point important, M. Acloque a pris pour guides Grenier et Godron, et il a adopté les unités spécifiques établies par ces illustres maîtres. Le plan de MM. Bonnier et de Layens est tout autre. Leur œuvre est une trilogie comprenant : le description détaillée, avec planches, des espèces, sous-espèces et variétés; 2º résumé de l'ouvrage précédent sous forme de tableaux synoptiques; 3º Géographie botanique et agricole de la France.

Nous avons actuellement la seconde partie de l'œuvre, de sorte que par une interversion de l'ordre logique, le résumé de l'ouvrage principal a précédé celui-ci. Les auteurs ont probablement été amenés à faire paraître d'abord le volume contenant les tableaux dichotomiques, parce qu'il était moins long à composer, et que d'ailleurs il est à la portée d'un plus grand nombre de personnes que les autres parties de l'ouvrage.

Afin de faciliter l'étude des plantes aux débutants, ils ont employé peu de termes techniques et diminué considérablement les chances d'erreur, d'abord en excluant les plantes de la Corse, puis en restreignant l'emploi des clefs dichotomiques à la détermination des espèces principales au nombre de 3,154.

Dans la Flore de M. Acloque, où toutes les espèces sont mises au même rang, il y a 4,255 numéros, et dans la Flore de Gillet et Magne 5,519 numéros.

Après la description de l'espèce principale, MM. Bonnier et de Layens ont indiqué un des caractères au moyen desquels on peut distinguer celle-ci des espèces de second ordre (races fixées, formes permanentes), Les exemples suivants suffiront à donner une idée de la subordination des sous-espèces aux espèces de premier ordre.

#### Espèces de 1er ordre.

Thlaspi montanum.
Lepidium campestre.
Polygala vulgare.
Silene inflata.
Malva alcea.
Lathyrus silvestris.
Potentilla verna.
Saxifraga nervosa.
Seseli montanum.
Galium silvestre.

Petasites vulgaris. Centaurea jacea. Campanula rotundifolia.

Gentiana acaulis.
Quercus Robur.
Orchis maculatus.
Luzula nivea.
Eriophorum polystachyum.
Festuca ovina.

Aspidium aculeatum.

#### Sous-espèces.

- T. alpinum, alpestre.
- L. heterophyllum, pratense, hirtum.
- P. depressum, roseum.
- S. maritima, alpina, Thorei.
- M. moschata, Tournefortiana.
- L. latifolius, heterophyllus.
- P. opaca, alpestris.
- S. exarata, intricata, pubescens.
- S. coloratum, carvifolium.
- G. Lapeyrousianum, montanum, anisophyllum, papillosum.
- P. albus, niveus.
- C. amara, nigra.
- C. linifolia, lanceolata, macrorrhiza, rhomboidalis.
- G. excisa, angustifolia, Clusii, alpina.
- Q. pedunculata, sessiliflora.
- O. latifolius, sambucinus.
- L. albida, pedemontana.
- E. angustifolium, gracile, latifolium.
- F. tenuifolia, alpina, duriuscula, Halleri.
- A. lonchitis.

A cause du manque de documents historiques en ce qui concerne l'ordre d'apparition des formes végétales, on est obligé, quand on veut établir leur hiérarchie, de choisir arbitrairement comme espèces principales celles qui sont les plus communes. Il est utile de remarquer en outre que parmi les espèces ci-dessus énumérées il en est plusieurs qui, à proprement parler, sont des groupes d'espèces, des sous-genres dont la valeur est purement idéale, mais non des espèces ayant une existence réelle. Quercus Robur est un Stirps idéal comprenant les espèces réelles qui sont nommées Q. pedunculata, apennina et fastigiata, Q. sessiliflora et pubescens. Eriophorum polystachyum est une conception de notre esprit qui se plaît à grouper les réalités objectives E. angustifolium et E. latifolium, ayant pour caractère commun de porter plusieurs épis floraux au sommet de chaque tige. Quand nous entendons un botaniste nous dire qu'il a trouvé pendant une herborisation dans les montagnes Gentiana acaulis, nous commençons par le féliciter de la tendance de son esprit à la synthèse philosophique, puis nous lui demandons quelle est des quatre Gentianelles (excisa, coriacea ou Clusii, angustifolia, alpina) celle qu'il a cueillie. Ces quatre espèces à tiges plus ou moins courtes ont chacune une existence propre et une localisation nettement limitée; c'est pourquoi, afin d'indiquer leur affinité, il nous paraît préférable de prendre la première, plus commune, comme espèce principale, et les trois autres comme espèces de second ordre. C'est aussi ce qu'on peut faire à l'égard de Thlaspi silvestre et des formes montagnardes T. virens, T. Gaudinianum, etc., confondues par un grand nombre d'auteurs sous la dénomination générale de Thlaspi alpestre L.

Nous n'ignorons pas que le choix de l'espèce principale est assez embarrassant lorsqu'il s'agit de certains groupes très polymorphes, tels que celui de Viola tricolor. Cependant, nous pensons que dans ce dernier on peut choisir V. agrestis Jord. qui, en beaucoup de pays, est l'espèce la plus répandue. Plusieurs botanistes ont réuni, sous la dénomination V. arvensis les formes distinguées par M. Jordan sous les noms de V. agrestis, segetalis, gracilescens, nemausensis, etc. Cette réunion impliquerait que, contrairement à l'opinion de notre éminent compatriote, plusieurs des susdites Violettes ne sont pas permanentes. Pour trancher cette question litigieuse, il serait nécessaire d'instituer des expériences culturales prolongées, non seulement dans les jardins, mais surtout dans les stations naturelles.

M. Acloque, après avoir donné une courte description du type général Viola tricolor, indique les caractères différentiels de dix formes (ou variétés?), puis décrit comme espèces V. rothomagensis et V. lutea. Dans un autre groupe, il décrit comme espèces distinctes V. canina, lancifolia, pumila, Schultzii, stricta, stagnina et elatior. MM. Bonnier et de Layens, estimant que la description des nombreuses formes des groupes V. canina et V. tricolor doit être faite seulement dans une grande Flore, mais non dans un petit ouvrage de vulgarisation, se bornent à prévenir leurs lecteurs que ces deux groupes « présentent de nombreuses formes ». Tout en admettant l'utilité didactique de l'omission, dans un ouvrage élémentaire, des formes dontl'autonomie n'est pas encore suffisamment prouvée, nous pensons que pareil motif ne peut être allégué en ce qui concerne V. elatior et V. lutea Smith (V. sudetica Willd.).



Nous avons interrogé l'une après l'autre la Violette élevée et la grande Violette tricolore, et voici ce qu'elles nous ont répondu, en un langage qui montre assez qu'elles ont le sentiment de leur dignité.

La Violette élevée nous a dit : « Il ne me déplaît pas qu'on parle de moi, pourvu qu'on ne me donne pas le nom ridicule de Violette des chiens, qu'on a eu le mauvais goût d'imposer à mon humble parente, méprisée par les humains, parce qu'elle est endurante aux rigueurs des frimas et qu'elle consent à vivre dans les landes des mauvais terrains. »

La grande Violette tricolore a une opinion encore plus grande de son mérite : « Je suis, a-t-elle dit, la Reine de ma nation. Je sais que mon premier ancêtre était une petite Pensée tricolore des champs, et je m'en vante; mais depuis que, quittant les basses régions et me rapprochant de l'Empyrée, séjour des Dieux, je me suis établie dans les fertiles prairies des montagnes, j'ai acquis une vigueur qui m'a transformée : ma tige élancée n'épuise plus sa sève à produire des rameaux rapprochés du sol, mes feuilles ont une belle couleur verte, mes fleurs charment les yeux par l'éclat et la variété de leur coloris, enfin, par l'exubérance de mes racines, j'ai acquis la pérennité. Les botanistes, dont l'esprit étroit s'arrête à des particularités sans importance, ont remarqué que les appendices placés à la naissance de mes feuilles, et qu'ils appellent stipules, se sont régularisées et ont pris la forme des rayons d'un éventail. Par un heureux mélange de l'utile à l'agréable, ma fleur est celle dont les hommes font le plus fréquent usage quand ils sont malades. Dans leur grossier langage, ils disent que la fleur de Violette est « le plus important article de l'herboristerie florale ». En effet, tandis qu'il faut un très long temps pour cueillir les fleurs de la Violette odorante, dispersée çà et là, et même celles de la Violette à long éperon, plus condensée, on peut faire rapidement une ample collection des miennes, tant est touffu le tapis que j'offre aux regards des humains! Les plus sages des botanistes estiment que leur science ne consiste pas uniquement à couper en long et en large les plantes afin d'obtenir des lamelles minces qu'on regarde ensuite à l'aide de verres grossissants, ni à examiner successivement tous les organes dans le but d'établir des classifications. Ils savent que la plupart des hommes apprécient surtout les applications utiles à la médecine, à l'alimentation et aux divers besoins de l'industrie.

« Les botanistes de la Grande-Bretagne, puis ceux de Silésie, Bohême, Moravie, Hongrie et Gallicie, m'ont nommée la Violette jaune, parce que dans tous ces pays la couleur ordinaire de mes fleurs est jaune. C'est celle qui me convient le mieux sous le ciel souvent brumeux des contrées septentrionales. Les délicates nuances de la gamme chromatique s'étendant du violet au bleu teinté de vert ne peuvent être appréciées que dans les pays plus favorisés par le soleil. Ce sont celles dont je me suis parée dans le centre de la France, en y ajoutant souvent un peu de couleur jaune ou de jaune strié de teintes orangées, mais jamais, j'en atteste Flore et les Dieux immortels, je n'ai souillé ma parure de la vile couleur rouge. qui offusque les regards, même ceux des animaux : j'ai appris que des hommes cruels se servent d'elle pour rendre furieux des taureaux, qu'ils égorgent ensuite, aux grands applaudissements de spectateurs avides de voir couler le sang. La couleur rouge rappelle le meurtre et l'incendie. A l'approche des convulsions qui ébranlent la terre et des terribles orages qui dévastent au loin les campagnes, le ciel s'illumine de sinistres lueurs rouges. Cette couleur est recherchée par les êtres sans goût, criards et tapageurs, qui, dépourvus de mérite, veulent cependant qu'on les voie et qu'on les entende.

« Les botanistes du centre de la France ne pouvant, par amour de l'exacte vérité, se résigner à m'appeler Violette jaune, m'ont nommée Violette des Monts Sudètes, à l'instigation d'un botaniste de Berlin. Ils auraient pu, à meilleur droit, me saluer du nom de Violette gauloise, puisque ma métamorphose s'est faite d'abord sur les montagnes du centre de leur pays. Plus tard, je suis allé m'établir sur les parties les plus hautes de la Grande-Bretagne, non encore séparée alors de la France par un bras de mer. Enfin, prenant goût aux voyages, j'ai gravi les sommités des Vosges, puis celles de la longue chaîne qui s'étend depuis les monts des Géants et Sudètes jusqu'aux Carpathes.

«Un jour, un botaniste de Strasbourg vint me visiter (1) et me parla en ces termes que je n'oublierai jamais : « Reine de beauté, élégante Violette, toi dont l'empire s'étend depuis le

<sup>(1)</sup> C'était Spach, auteur de l'Histoire naturelle des végétaux.

nord de l'Écosse et de l'Allemagne jusqu'à la Montagne Noire du Languedoc, toi qui sais orner ta corolle des couleurs les plus belles et les plus variées, de quel nom faut-il te saluer? — Tu l'as dit, répondis-je, noble fils de l'Alsace, pays qui désormais me sera cher entre tous, oui, je suis la Violette élégante! »

Ainsi parlèrent nos deux superbes Violettes. Comme on le voit, après avoir entendu les botanistes disserter à leur sujet, elles sont devenues raisonneuses; elles ne veulent pas qu'on les prenne comme emblêmes de la modestie. Elle ont peut-être entendu dire que, dans les sociétés humaines, les timides sont des victimes que les ambitieux et les jouisseurs bousculent et écrasent, se contentant de dire en manière d'excuse: Ah! pardon, mais pourquoi êtes-vous si modeste? Elles ont l'orgueil des parvenus, avec cette différence que, bien loin de cacher leur humble origine, elles s'en font un titre de gloire.

Il n'y a pas lieu d'espérer que l'appellation Viola elegans, créée par Spach et acceptée par son compatriote Kirschleger, parvienne prochainement à remplacer V. lutea, car depuis vingt-six ans s'est établie, parmi les botanistes, une religion dont le dogme principal est la fixité des noms assurée par le respect de la règle inviolable de priorité.

Alph. de Candolle, le principal promoteur de cette religion nouvelle, étant parvenu à enrôler sous sa bannière quelques membres de la Société botanique de France, il fut décidé qu'un Congrès international de botanique serait tenu à Paris, vers la fin du mois d'août 1867. L'époque était bien choisie, car pendant l'été de cette même année, on pouvait se procurer le plaisir de visiter au Champ de Mars la magnifique Exposition universelle, où étaient réunies toutes les merveilles de la science, de l'art et de l'industrie. — En ce temps, on n'était pas encore saturé, comme aujourd'hui, de ces exhitions bigarrées. — Les Congrès scientifiques exercent d'ailleurs une attraction particulière, parce qu'ils fournissent l'occasion de voir de près un grand nombre de savants plus ou moins renommés et de nouer avec les plus abordables d'entre eux des relations confraternelles.

Le projet de Code des Lois de la nomenclature botanique préparé par Alph. de Candolle fut d'abord soumis à l'examen d'une Commission de sept membres, puis lu à l'Assemblée plénière, composée de 154 botanistes venus de divers pays. Trois



séances furent employées à la discussion des articles du Code, mais il est à noter que celle-ci ne porta que sur des questions secondaires et qu'aucune objection ne fut faite contre les articles principaux établissant la fixité des noms au moyen de la règle de priorité:

Art. 15. — Chaque groupe naturel de végétaux ne peut porter dans la science qu'une seule désignation valable, savoir *la plus ancienne, adoptée par Linné*, ou donnée par lui ou après lui, à condition qu'elle soit conforme aux règles essentielles de la nomenclature.

Les groupes naturels sont les suivants : Divisio, Classis, Cohors, Ordo, Tribus, Genus, Sectio, Species, Varietas.

Au-dessous de chacun de ces groupes, on a mis un groupillon dont le nom est précédé de la préposition sub = subvarietas, subspecies, subsectio, subgenus, etc.

Art. 59. — Nul n'est autorisé à changer un nom sous prétexte qu'il est mal choisi, qu'il n'est pas agréable, qu'un autre est meilleur ou plus connu, qu'il n'est pas d'une latinité suffisamment pure, ou pour tout autre motif contestable ou de peu de valeur.

Déjà, par l'article 3, il avait été décidé que « la correction grammaticale absolue, la régularité ou l'euphonie des noms, un usage plus ou moins répandu, malgré leur importance incontestable, sont des considérations accessoires ». Dans ses Nouvelles Remarques, l'Auteur des Lois a demandé les additions suivantes : « Le principe essentiel est de viser à la fixité des noms » — « La désignation d'un groupe n'a pas pour but d'énoncer des caractères, ou l'histoire de ce groupe, mais de donner un moyen de s'entendre lorsqu'on veut en parler ».

Les commentaires au moyen desquels l'Auteur des Lois s'efforce de justifier ces additions sont particulièrement dirigés contre les publications de l'audacieux hérétique qui, tout en étant de bonne foi et bien intentionné (merci! mon Prince) a commis « un véritable anachronisme » en essayant d'arrêter le courant qui entraîne de plus en plus les naturalistes de tous les pays à « faire prédominer la Priorité sur les considérations de pureté linguistique, d'élégance, d'uniformité ou de sens précis des noms ».

Il est clair que les conditions de la lutte étaient désavanta-

geuses pour le réformateur inconnu qui, s'appuyant sur les principes de la *Philosophia botanica* du grand Linné, venait demander que les épithètes spécifiques indiquant un caractère organique différentiel soient choisies de préférence aux autres sans égard pour l'antériorité; — qui, à la suite d'Aug.-Pyr. de Candolle, réclamait la stricte observation des règles de l'orthographe et de la grammaire latines.

Son adversaire était un savant deux fois illustre, et par le nom vénéré qu'il portait, et par ses propres travaux. Homme affable et généreux, il mettait à la disposition des naturalistes sa riche bibliothèque et ses importantes collections de plantes. Il trouvait d'ailleurs un puissant auxiliaire dans le sentiment de répulsion que nous éprouvons tous lorsqu'un importun vient proposer un changement quelconque à nos habitudes. Il devait assurément triompher, du moins au regard de ses contemporains.

N'ayant pas réussi à l'ébranler, en invoquant l'autorité paternelle, relativement aux cacographies, nous lui avons lancé un argument ad hominem : par l'article 6 des Lois vous avez déclaré, d'accord cette fois avec tous les naturalistes, que « les noms scientifiques des plantes sont en flangue latine ». Celle-ci a été/créée 1900 ans avant nous, par les écrivains qui s'appellent Caton, Lucrèce, Varron, Virgile, Columelle, Pline, Palladius pour ne citer que ceux dont les ouvrages s'appliquent surtout à la description des phénomènes naturels, des animaux et des plantes. Tandis que les langues parlées aujourd'hui sont sujettes à une continuelle évolution, la langue latine est close et invariable. Lorsque, pour exprimer d'une manière concise des idées non formulées par les anciens ou inconnues d'eux, nous voulons créer des néologismes latins, nous devons imiter les modèles qu'ils nous ont donnés. Par conséquent, tous les noms de plantes et d'animaux construits contrairement aux règles de la langue latine, telle que l'ont faite les écrivains de l'Antiquité, peuvent et doivent être corrigés, ou changés si la correction n'est pas possible.

L'Auteur des Lois nous a répondu dans ses Nouvelles Remarques: je ne conseille à personne de créer des noms vicieux par pléonasme, par union d'un mot grec avec un mot latin, par apposition d'un substantif à la place d'un adjectif comme épithète spécifique, par cacographie, ou des noms qui n'expriment pas, ou mal, ce que l'auteur voulait dire.

Une fois faits, pourquoi les changer? Il suffit de considérer tous ces noms comme des étiquettes conventionnelles, et alors aucun d'eux ne semblera mauvais. A plus forte raison convient-il de conserver les noms spécifiques qui ne rappellent pas un caractère organique, mais un nom d'homme ou de pays, des qualités médicinales ou industrielles, etc.

En ce qui concerne le mérite de Linné comme écrivain, Alph. de Candolle a confondu deux choses bien distinctes, le style et l'instrument, c'est-à-dire la langue latine. Assurément le style de l'illustre Suédois a une précision remarquable unie à une concision quelquefois excessive. Quant à « son latin », il est celui des écrivains de l'Antiquité, puisqu'il n'en existe pas d'autre. Le Latin de cuisine dont on parle souvent, en manière de plaisanterie, n'a ni grammaire, ni lexique. En plusieurs de nos publications, nous avons énuméré quelques locutions vicieuses éparses dans le Species plantarum, ainsi que dans les ouvrages des floristes venus après lui. Il ne sera pas inutile de répéter quelques-unes de ces locutions fautives, afin que les auteurs des nouvelles Flores de France reconnaissent celles qu'il conviendrait de corriger dans la seconde édition de leurs ouvrages.

#### Noms vicieux.

Clematis cirrhosa.

Ranunculus rutæfolius. Ræmera (Chelidonium) hybrida.

Malope malacoides.

Malachium.

Hypericum elodes.

Enothera.

Xatardia.

Mesembryanthemum.

Galium cruciata.

#### Noms corrects.

C. cirrosa.

R. rutifolius (1).

R. violacea (2).

M. malachoidea.

Malacium.

H. helodeum (3).

Onothera.

Xatarta.

Mesembrianthemum.

Galium cruciatum (4).

<sup>(1)</sup> Sous cette rubrique sont compris tous les adjectifs composés, dont le premier terme est un substantif féminin de la première déclinaison.

premier terme est un substantif feminin de la première déclinaison.

(2) Ajoutez-y toutes les plantes faussement dénommées hybrides dans les genres Papaver, Linaria, Specularia, Chenopodium, etc.

(3) Ainsi que les noms génériques Helodes, Helodea, Heleocharis, dont la lettre initiale est la même que dans Helosciadium.

(4) On transformera de même en adjectifs les anciens noms génériques devenus spécifiques: tuberarium (Tuberaria), salicarium (Salicaria), auriculatum (Auricula), pilosellum (Pilosella), cepæeum (Cepæea), Jacobeus (Jacobea), cyanea (Cyanus), cantabricus (Cantabrica), dulcamarum (Dulcamara), bistortum (Bistorta), persicarium (Persicaria), tenageius (Tenageius etc., etc. geia, etc., etc.

#### Noms vicieus.

Noms corrects.

Achillea Herba Rota. Kentrophyllum. Catananche. Eritrichium. Amaranthus. Urtica dioica. Theligonum.

Euphorbia pithyusa.

E. hyberna.

Camphorosma monspeliaca.

Potamogeton.

Sagittaria sagittifolia. Eriophorum Scheuchzeri.

Psamma arenaria. Bromus sterilis. Avena sterilis.

Allosurus.

Asplenium Adiantum nigrum.

A. cuneifolia Lam. (1).

Centrophyllum.

Catanance. Eriotrichum. Amarantus.

U. dioeca (2). Thelygonum.

E. pityusa.E. hibernica.

C. monspeliacum (3).

Potamogiton. S. aquatica.

E. capitatum Host (4).

P. littoralis Pal. de B. (5).

B. scaberrimus.
A. nutans.

Allosorus.

A. nigrum (6).

Que reste-t-il donc de la superstition qui tendait à faire prévaloir le nom princeps? Une simple recommandation : il faut s'abstenir de changer les noms consacrés par un long usage, lorsqu'ils ne sont pas manifestement défectueux. Du reste, l'Auteur des Lois n'a pu s'empêcher de proclamer que ce serait aller à l'encontre du but qu'il s'était proposé (la fixité des noms) que de remplacer un nom généralement usité par un autre plus ancien, mais mort-né ou tombé en désuétude.

Il a en effet déclaré, par l'article 4 des Lois, que lorsqu'un

Barba Jovis, etc., etc.

(2) Lychnis diœca, Bryonia diœca, Passerina diœca, Careæ diæca.

(3) Linné a oublié que les mots Phyteuma, Alisma, Onosma, Polyyala, sont du genre neutre, et que Andropogon, Tragopogon, Gerontopogon, Leontodon, Erigeron, Potamogiton, Croton, Sison, Styraæ, Panaæ et Orchis, sont du genre masculin.

(4) On remplacera avantageusement toutes les épithètes spécifiques tirées d'un nom d'homme par des adjectifs exprimant un caractère organique.

(5) On changera les expressions tautologiques Sarothammus scoparius, Specularia speculum, Lathress clandestina, Neottia nidus avis, Cressa cretica, Cypripedium calceolus, Helodes palustris, Raphanus raphanistrum, etc., etc.

(6) Vaccinium rubrum au lieu de V. Vitis idea; Asplenium murale au lieu de A. Ruta Muraria; Eryngium album au lieu de E. Spina alba; Vitee agnus au lieu de V. agnus castus, etc., etc.

<sup>(1)</sup> Passerina candicans Lam. remplacera le nom provençal P. Tarton Raira; Chenopodium sagittatum Lam. remplacera Ch. Bonus Henricus; Lychnis laciniata Lam. = L. Flos Cuculi; Anthyllis argentes Lam. = A. Barba Jovis, etc., etc.

usage n'entraîne aucune confusion, ni erreur, il peut motiver une exception à la règle de priorité.

Fixité! Priorité! Ces deux mots appliqués au langage scientifique contiennent deux graves erreurs philosophiques et dénotent, chez celui qui a pris les idées qu'ils expriment pour base d'un Code de nomenclature, un complet oubli de l'histoire des sciences. N'est-il pas évident que, puisque celles-ci sont en continuelle évolution, l'instrument de l'expression des idées ne saurait rester fixe et immuable? L'Histoire nous montre en effet que le langage a sans cesse varié. Est-il besoin de rappeler la révolution opérée dans le langage des sciences naturelles par Linné, et celle, plus grande encore, que fit notre illustre Lavoisier dans le langage des sciences physico-chimiques?

Cependant nous constatons que les arrangements systématiques créés par le grand Suédois ont été remplacés par d'autres. Pour en citer un exemple, le groupe Lichen, qui était un genre de l'ordre Algæ et de la classe Cryptogamia, est maintenant une classe divisée en ordres (familles) et en tribus. Les descriptions d'un grand nombre d'espèces du Species plantarum sont si obscures, à cause de leur excessive concision, qu'il n'est plus posaible aujourd'hui de les invoquer et qu'on est obligé d'accepcepter de confiance l'interprétation donnée par les auteurs contemporains.

La nomenclature inventée par Lavoisier et ses trois collaborateurs n'étant pas applicable aux composés organiques, plusieurs chimistes se sont réunis, en 1892, à Genève, afin d'établir de nouvelles règles pour la dénomination des susdits composés dont le nombré s'accroît incessamment. La nomenclature des composés minéraux a aussi reçu, dépuis quelques années, des modifications nécessitées par la notion de plus en plus répandue de l'idée fondamentale de la théorie atomique.

Parmi les sciences biologiques, celle où se manifeste avec la plus grande fréquence la mobilité du langage est assurément la Médecine. Nous avons connu des médecins ruraux qui, ayant négligé de suivre le mouvement onomastique, étaient complètement désorientés lorsqu'un ouvrage récemment publié leur était soumis. Cette extrême mobilité du langage de la Médecine vient sans doute de ce que cette science utile est cultivée par un nombre considérable de savants, et aussi de la difficulté que ceux-ci éprouvent à découvrir d'emblée des faits précis et des

interprétations solidement fondées. Par l'effet de ces deux causes, il arrive que les progrès réels et définitifs sont le plus souvent précédés de nombreuses oscillations. C'est pourquoi les tentatives faites en vue d'établir, en Médecine, un code des lois de la nomenclature ont toujours échoué. Comment, en effet, pourrait-on soumettre à des règles durables le langage d'une science dans laquelle nous avons vu se faire une révolution telle que celle qui résulte des travaux de notre Pasteur et de ses adeptes. Tout le monde sait que, par des expériences aussi précises que celles de Lavoisier et en mettant à profit les observations, réputées stériles, des micrographes et celles de Davaine, cet illustre chimiste a éclairé d'une lumière nouvelle la genèse, la prophylaxie et la guérison des maladies épilémiques et contagieuses, et fourni à la chirurgie le moyen d'éviter la plus dangereuse complication des plaies.

Les trois exemples cités plus haut suffisent amplement à montrer que l'Auteur des Lois de la nomenclature botanique, quoique étant « bien intentionné et de bonne foi, a commis non seulement un anachronisme », mais aussi une grosse erreur historique et philosophique, lorsqu'il a dit que « le principe essentiel de la nomenclature est de viser à la fixité des noms ». Celle-ci s'établit suffisamment, dans la mesure de ce qui est humainement possible, par suite du besoin que nous avons tous de parler le même langage, afin de bien nous entendre les uns les autres. Les vaniteux qui essaient de glisser leur propre nom à la suite du nom d'une bête ou d'une plante ne sont pas suivis par la grande masse des naturalistes.

On nous menace de convoquer, en l'an 1900, un nouveau Congrès, afin de serrer encore plus étroitement les liens par lesquels, en 1867, on a essayé de nous attacher au principe de la fixité des noms assurée par le respect de la règle inviolable de priorité. Il importe de déjouer cette prétention par une opiniâtre résistance. Le bon sens public réprime suffisamment les écarts de la liberté en une matière où les hommes les plus enclins à la grandiloquence ne sauraient sérieusement alléguer le prétexte du péril social.

Au surplus, nous aurions grand tort d'obéir docilement à des lois fabriquées par un homme ou par les membres d'un petit Comité de doctrinaires, si bien intentionnés qu'ils soient. Lorsqu'il s'agit de faire des lois politiques, nous donnons à cet

effet un mandat à des délégués que nous avons choisis en parfaite connaissance de cause, car avant l'élection, chaque candidat a présenté une profession de foi. La loi est bien alors l'expression de la volonté du plus grand nombre de citoyens. Une fois promulguée, cette loi est obligatoire pour tous, même pour ceux qui la considèrent comme défectueuse. Ces derniers ont le droit d'essayer, au moyen de la parole ou des écrits, de montrer ses défauts et d'indiquer les modifications qu'elle pourrait recevoir; mais, en attendant la revision, il faut qu'ils se soumettent.

Tout autre est le caractère des lois adoptées par les Congrès, à l'instigation d'un homme ou de quelques hommes; car, d'une part, les membres qui ont assisté aux délibérations n'ont pas reçu et ne pouvaient pas recevoir un mandat; d'autre part, faute de sanction pénale, l'obéissance à la loi n'est pas obligatoire, pas même pour ceux qui l'ont votée.

Puisque les résolutions prises dans les Congrès ne représentent que l'opinion d'une très petite minorité et qu'il est pratiquement impossible de réunir en assemblée tous les botanistes des deux mondes, il faut chercher un autre moyen d'établir sur une base plus large les conventions temporaires dont les naturalistes ont besoin pour s'entendre. Ce moyen est facile à trouver, c'est le suffrage universel des intéressés; il a été d'ailleurs employé avec un plein succès, en 1892, par quatre éminents professeurs de Berlin, MM. Ascherson, Engler, Schumann et Urban. Ces savants ont adressé à 706 botanistes la formule de quatre règles proposées par eux, avec prière de répondre : oui ou non.

La première proposition fixait à l'année 1753 la date de la priorité des noms génériques et spécifiques; la seconde concernait le rejet des noms créés sans description des genres et des espèces auxquels ils se rapportent ou avec description insuffisante; la troisième était relative à la conservation des noms qui ne diffèrent que par la désinence; enfin la quatrième concernait la conservation de certains noms génériques qui ne sont pas les plus anciens, mais les plus usités.

Ces propositions furent presque unanimement acceptées par les 381 botanistes qui répondirent à l'invitation. Il n'y eut que 6 votes négatifs. Il nous plairait beaucoup de croire que les 325 botanistes qui n'ont pas envoyé de réponse estiment, comme l'un des 6 dissidents, qu'ils ne peuvent s'associer à la revision d'un code dont l'article principal est la règle de priorité, bien qu'ils approuvent entièrement la tendance conservatrice qui a inspiré les quatre susdites propositions. Nous regrettons vivement ce silence : nous serions si heureux d'être soutenu par des auxiliaires dans la lutte inégale que nous avons entreprise contre des adversaires nombreux et puissants! Sommes-nous donc condamné à répéter jusqu'à la fin de nos jours la fière mais triste devise : etiamsi omnes, ego non! ou celle du grand poète des Châtiments:

# Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.

Les quatre règles additionnelles ci-dessus mentionnées étaient dirigées contre un botaniste très savant de Berlin, M.O. Kuntze, qui dans un ouvrage fortement documenté, avait prouvé que les auteurs contemporains, et notamment Bentham et Hooker, auteurs du Genera plantarum, violent presque à chaque page de leurs écrits la règle de priorité. M. Kuntze ne s'est pas borné à signaler les infractions au principe fondamental de la nomenclature, il a en outre restitué 1,074 noms génériques plus anciens, en remplacement de pareil nombre de noms génériques illégitimes. Cette restitution a pour conséquence le changement d'environ 30,000 noms spécifiques.

Les partisans de la priorité sans aucune restriction devaient évidemment se soumettre aux conclusions de l'inexorable logicien. On aurait pu opposer à M. Kuntze que, par l'article 4, le législateur a prévu une exception à l'application de la règle de priorité en faveur des noms consacrés par un long usage. On aurait pu encore alléguer que la susdite règle de priorité ne doit pas être élevée à la hauteur d'un principe sacré et inviolable, mais qu'elle est un simple expédient dont on se sert lorsqu'on y trouve avantage, et qu'on délaisse dans le cas contraire. Une telle interprétation ne pouvait pas venir à l'esprit des savants convaincus de l'excellence de la règle tutélaire qui est la base essentielle des Lois de la nomenclature.

Quant à nous, nous déclarons que non seulement nous tenons en haute estime M. Kuntze, à cause de sa vaste érudition, mais encore que nous lui avons une profonde reconnaissance pour le secours inespéré qu'il est venu nous apporter en montrant avec une invincible logique les conséquences inadmissibles auxquelles conduit la stricte application du principe de la priorité des noms. Un arbre qui produit des fruits si détestables doit être, sans aucune hésitation, impitoyablement renversé puis arraché jusqu'à ses dernières racines.

Un moyen aussi radical ne pouvait plaire aux quatre botanistes berlinois dont nous avons plus haut cité les noms honorablement connus dans le monde savant. Ils ont pensé qu'il suffirait pour obtenir de bons fruits d'enlever à cet arbre trop touffu les branches supérieures. Pour parler sans métaphore, ils ont raccourci la durée pendant laquelle ont été inventés les noms génériques exhumés avec une patience de bénédictin par M. Kuntze. On ne remontera plus jusqu'à la première édition du Systema naturæ (1735), ni au Genera plantarum (1737), mais seulement au Species plantarum (1753). On exclura tous les nomina nuda vel semi-nuda; enfin on tiendra compte de l'usage pour la conservation de 81 noms génériques énumérés dans le rapport rédigé par M. Ascherson.

Parmi les conséquences auxquelles conduit le principe de la fixité des noms, il en est une fort étrange sous le rapport liaguistique, devant laquelle les rigides logiciens n'ont pas reculé, comme on peut le voir en lisant certains ouvrages récents, entre autres, la Flora von Deutschland, par Karsten. Cette conséquence résulte de l'application de l'article 57: « lorsqu'une espèce est portés dans un autre genre, le nom spécifique doit subsister ».

Or, il est arrivé que certains substantifs employés par Linné comme épithètes spécifiques ont été pris comme noms génériques par les auteurs modernes qui ont scindé les genres Linnéens. A titre d'exemple, nous citerons le genre Anemone, lequel, dans le Species plantarum, comprenait 28 espèces divisées en trois sections, dites Hepaticæ, Pulsatillæ et Anemones. Les espèces de cette dernière section ont été maintenues dans le genre Anemone, mais celles des deux autres sections ont passé dans les genres Hepatica et Pulsatilla. Puisque d'après l'article 57 le nom spécifique Linnéen doit subsister, malgré les démembrements génériques qu'il plaît aux botanistes de faire, il en résulte qu'on doit dire :

HEPATICA HEPATICA et PULSATILLA PULSATILLA.

# La même tautologie sera appliquée aux noms suivants :

#### Noms Linnéens.

Ranunculus Ficaria.
Bunias Cakile.
Erysimum Barbarea.
Cochlearia Coronopus.
Cistus Helianthemum.

— Fumana,
Rhamnus Zizyphus.
Acer Negundo.
Cactus Opuntia.
Vicia Faba.
Ervum Lens.
— Ervilia.

Hedysarum Onobrychis.
Amygdalus Persica.
Apium Petroselinum.
Angelica Archangelica.
Athamanta Libanotis.
Linum Radiola.
Hypericum Helodes.
Tussilago Petasites.
Arctium Lappa.
Chrysanthemum Leucanthemum.
Filago Leontopodium.

Bignonia Catalpa.
Cynoglossum Omphalodes.
Myosotis Lappula.
Asclepias Vincetoxicum.
Convolvulus Batatas.
Atropa Mandragora.

Chrysocoma Linosyris.

Leontodon Taraxacum.

Lobelia Laurentia.

Euphrasia Odontites. Antirrhinum Linaria. Galeopsis Galeobdolon.

Mentha Pulegium. Lathræa Clandestina. Laurus Sassafras.

Polygonum Fagopyrum.

Pinus Larix.

Abies.

— Cedrus.

Convallaria Polygonatum. Ophrys Coralliorrhiza.

#### Noms à corriger.

Ficaria ranunculoides. Cakile maritima. Barbarea vulgaris. Coronopus Ruellii. Helianthemum vulgare. Fumana procumbens. Zizyphus vulgaris. Negundo fraxinifolia. Opuntia vulgaris. Faba vulgaris. Lens esculenta. Ervilia sativa. Onobrychis sativa. Persica vulgaris. Petroselinum sativum. Archangelica officinalis. Libanotis montana. Radiola Iinoides. Helodes palustris. Petasites vulgaris. Lappa major. Leucanthemum vulgare. Leontopodium alpinum. Linosyris vulgaris. Taraxacum officinale. Laurentia Michelii. Catalpa bignonioides. Omphalodes verna. Lappula myosotis. Vincetoxicum officinale. Batatas edulis. Mandragora officinalis. Odontites rubra. Linaria vulgaris. Galeobdolon luteum. Pulegium vulgare. Clandestina rectiflors. Sassafras officinalis. Fagopyrum esculentum. Larix europæa. Abies picea. Cedrus Libani. Polygonatum vulgare. Coralliorrhiza innata.

Noms Linnéens.

Noms à corriger.

Arum Arisarum.
Arundo Phragmites.
Holcus Sorghum.
Poa Eragrostis.
Asplenium Scolopendrium.

Arisarum vulgare.
Phragmites communis.
Sorghum vulgare.
Eragrostis posocides.
Scolopendrium officinale.

Mais, dira-t-on, ce que vous nous présentez est une indigne caricature; comment pouvez-vous supposer que des hommes de goût disent: Cakile cakile, Fumana fumana, Batatas batatas, et cent autres ridicules tautologies?

Hommes de peu de foi, répondrons-nous, vous voulez donc abandonner le sacré principe qui est la base sur laquelle repose l'édifice de la nomenclature. Par amour du purisme, par de lâches concessions à l'usage, par une futile recherche de la précision et de l'homogénéité des formules du langage, vous arriverez peu à peu à la hideuse anarchie. L'Auteur des Lois de la nomenclature a bien compris le danger; il a énergiquement déclaré dans ses Nouvelles Remarques (p. 35 et 42) qu'il y a moins d'inconvénients à employer des expressions pléonasmatiques, hybrides, insignifiantes, inexactes, qu'à porter une atteinte au principe tutélaire de la fixité. C'est pourquoi il nous a fortement vitupéré parce que nous avons demandé le changement de ces locutions que lui-même déclare mauvaises. Nous avions cru, dans notre simplicité, que ce qui est mauvais ne doit pas être conservé.

# O combien sont divers les esprits des mortels!

Nous n'avons jamais pu comprendre que des hommes instruits répètent unanimement, et sans rire, des expressions telles que : Raphanus raphanistrum, Cuminum cyminum, Centaurea centaurium, Sagittaria sagittifolia, Helodes palustris (marécageux-marécageux) et vingt autres pareilles. Il ne serait pas plus incorrect de dire Helodes helodes, comme l'exige l'article 57 des Lois, que d'employer l'expression moitié grecque, moitié latine.

M. Ascherson et ses zélés collaborateurs nous donnent gain de cause en ce qui concerne l'observation des règles de la Grammaire et de l'Orthographe latines. Les noms qui violent ces antiques règles seront corrigés. Désormais les solécismes, les barbarismes et autres fautes de linguistique ne jouiront pas du

Digitized by Google

bénéfice de la priorité, de sorte que l'article 6 des Lois « les noms de plantes sont en langue latine » sera définitivement une des vérités vraies de la Charte botanique. C'est là le seul succès que nous aurons obtenu (1). Toutefois, nous espérons que cette tendance vers la correction conduira plus tard jusqu'à la précision des formules du langage, et que les naturalistes arriveront peu à peu à comprendre que dans la nomenclature binaire l'épithète spécifique n'est pas comme le substantif générique un nom quelconque, mais bien un adjectif dont la fonction est de qualifier aussi exactement que possible.

Il est bien entendu que les remarques critiques précédemment faites à l'occasion des nouvelles Flores de France ne visent pas particulièrement les auteurs de ces ouvrages, mais s'adressent d'une manière générale à tous les botanistes. Nos savants auteurs, accordant avec raison plus d'importance aux idées qu'à la forme, ont cru que, à l'égard de celle-ci, il était prudent de suivre les usages généralement adoptés, afin d'être compris par la grande majorité des lecteurs. Cette préoccupation, assurément très plausible, nous met cependant dans un cercle vicieux. En effet, aucune amélioration du langage ne se produira si personne ne veut en prendre l'initiative.

Les auteurs de Florules attendront toujours que celle-ci vienne des savants qui, comme des chefs d'orchestre, sont chargés de donner le ton. Ce dernier rôle appartient certainement aux auteurs d'ouvrages généraux; c'est ainsi que successivement il a été rempli par Tragus (Bock), Fuchs, Dodoens Lobel, Dalechamps, les deux Bauhin, Tournefort, Linné, Lamarck et Aug. Pyr. de Candolle, Koch, Grenier et Godron, et plusieurs autres dont l'énumération serait longue s'il fallait passer en revue toutes les branches de la Botanique.

En ce qui touche la règle de priorité, les auteurs des nouvelles Flores de France nous paraissent avoir agi comme les médecins qui, sans enthousiasme, emploient un remède « pendant qu'il est censé guérir ». Ils ont suivi « la Mode » en attendant que, comme il arrive à toutes les manifestations de l'es-



<sup>(1)</sup> Sur la proposition du professeur Raph. Blanchard, les zoologistes réunis au Congrès de Paris, en 1889, puis à celui de Moscou, en 1892, ont décidé que les barbarismes et solécismes devront être rectifiés (art. 57), et que les dénominations dans lesquelles le nom spécifique est la répétition du nom générique seront rejetées (art. 16).

prit humain, elle soit remplacée par une autre. Cependant ils ont quelquefois violé sciemment la sainte règle de priorité et c'est précisément à cause de ces infractions que nous avons pris la liberté de ne pas les compter au nombre des fervents adeptes de la Religion dont le dogme principal est la fixité des noms obtenue au moyen du respect de la priorité a Linnæo. Puisque par leurs travaux ils ont contribué au progrès de la science, il nous répugne de supposer que, par une bizarre inconséquence, ils puissent admettre l'immutabilité des formules du langage. Nous savons d'ailleurs qu'ils ne sont pas de cette race d'orgueilleux qui pensent être parvenus au faîte de l'édifice de la science et auxquels il faut dire, pour leur être agréable: « après vous, on peut tirer l'échelle. » — ou encore : « illustre Maître, vous avez produit un chef-d'œuvre incomparable; plus pur que le Soleil, il n'a aucune tache! »

Connaissant la haute portée d'esprit de nos savants confrères, nous avons cru pouvoir, sans encourir le reproche de sévérité excessive, proposer humblement quelques additions et modifications. Nos confrères sauront bien, dans leur sagesse, discerner ce qu'il convient de rétenir et ce qu'il faut laisser.

Au surplus, après avoir eu tant de défaillances dans nos modestes travaux sur une partie de la Flore française, nous aurions mauvaise grâce à nous montrer trop exigeant à l'égard d'une œuvre plus vaste et beaucoup plus difficile que la nôtre. A titre d'excuse, nous alléguerons que, suivant une vieille maxime, on voit mieux les défauts d'autrui que les siens. On sait d'ailleurs que les vieillards sont donneurs de conseils, lors même qu'on ne leur en demande pas. On pardonne volontiers leur radotage parce qu'ils sont persuadés que, pour avoir longtemps vécu et souvent médité, ils ont acquis une grande expérience et la rectitude du jugement. On n'ose pas leur dire que ces deux choses ne vont pas nécessairement de pair.

Si nous voulions faire ressortir tous les mérites des trois Flores de France que nous avons étudiées avec grand plaisir et profit, il faudrait ajouter plusieurs pages au présent Rapport, déjà trop long au gré de nos lecteurs.

Nous nous bornerons à résumer brièvement notre opinion au sujet de chacune d'elles. La Flore de MM. Rouy et Foucaud, par son cadre même et par le soin avec lequel elle a été composée, s'impose au choix des botanistes qui veulent se livrer à

l'étude approfondie des plantes. Du reste, nous aurons occasion de revenir sur cet important ouvrage lorsque le second volume aura paru. - La Flore de M. Acloque est fort remarquable sous le rapport descriptif; l'auteur n'est pas seulement un botaniste savant et fécond, mais aussi un artiste distingué comme le prouvent les belles figures dont il a illustré son texte.-La Flore de MM. Bonnier et de Layens est certainement destinée à un grand et légitime succès à cause de la simplicité du plan suivant lequel elle est ordonnée et de l'attrait des nombreuses figures qu'elle contient. Cet ouvrage dénote chez ceux qui l'ont composé une habileté didactique hors ligne. Il attirera certainement vers l'étude des plantes un grand nombre de personnes qui, auparavant, se laissaient décourager à leur début par la difficulté de la diagnose. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à déclarer que nos deux sympathiques confrères n'ont pas seulement fait un bon livre, mais aussi une bonne action. Les botanistes expérimentés eux-mêmes auront grand profit à le consulter, parce qu'ils y trouveront des vues d'ensemble. trop souvent négligées par eux.

Ils sont d'ailleurs bien prévenus qu'ils ne devront pas chercher dans cet ouvrage de vulgarisation ce que les auteurs n'ont pas eu l'intention d'y mettre: nous voulons dire l'analyse détaillée des formes végétales. Ce dernier sujet, ainsi qu'il a été expliqué précédemment, sera traité dans un autre volume de la trilogie annoncée.

Personnellement, nous avons une grande reconnaissance aux auteurs des nouvelles Flores françaises, car ils nous ont fourni une excellente occasion de revenir sur quelques questions de doctrine et de langage souvent discutées par nous avec plus de zèle que de succès. On nous a bien promis, au Congrès de Gênes, que relativement au langage, on inviterait les botanistes à respecter les règles de l'Orthographe et de la Grammaire latines, mais sans doute nous serons allé depuis longdans les Champs élysiens converser avec les illustres pères de la Science lorsque le miracle s'accomplira. En attendant, les botanistes continueront d'obliger leurs enfants, sous la menace de punitions variées, à observer ces règles. Telle est la logique égoïste des hommes!

D' ST-L.



#### SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1894

# PRÉSIDENCE DE M. LE D' BEAUVISAGE.

# La Société a reçu:

Journal de botanique, dirigé par M. L. Morot; VIII, août. — Bulletin of the Torrey botanical Club: XXI, 8-9. — Revue horticole des Bouches-du-Rhône; XL, 482. — Revue scientif. du Limousin, 21-23. — Boletim da Soc. Broteriana, Coimbra; XI, 4. — Annals of the New-York Acad. of sciences; VIII, 4. — Missouri botan. Garden; 5° report. — Bolet. de Acad. nac. de ciencias, Cordoba; XII, 4; XIII, 1. — Journal of the Elisha Mitchell Society; X, 2. — Revue savoisienne, juillet-septembre 1894. — Revue bryologique, dirigée par M. Husnot; XXI, 5.

M. N. Roux signale à l'attention des membres de la Société un petit ouvrage intitulé Guide du botaniste en Tarentaise, par le baron Perrier de la Bathie. Ce livre contient l'énumération des plantes qu'on peut récolter: l° dans les environs de Moûtiers, de Salins et de Brides; 2° dans les vallées de Saint-Martin de-Belleville, des Allues, de Saint Bon, de Pralognan, puis à la montagne de Chavière et dans le massif de la Vanoise; 3° au col d'Iseran, dans la haute vallée de l'Isère jusqu'à Bourg-Saint-Maurice et Aime; 4° de Bonneval-les-Bains aux Mottets, au col de la Seigne, dans l'Allée-Blanche, le col des Fours et du Bonhomme; 5° de Feissons au col de la Louse, à Contabella et enfin au mont Bellachat.

M. LE D'ANT. MAGNIN informe la Société de la publication récente d'un Catalogue des plantes des environs d'Aix-les-Bains, par M. C. Pin. Ce catalogue contient l'énumération de 1,769 espèces signalées dans la chaîne du mont du Chat et de l'Épine, dans le massif des Bauges, à l'est d'Aix et de Chambéry, ainsi que sur les collines qui au nord s'étendent entre le lac du Bourget et la vallée du Chéran.

M. LE D' ANT. MAGNIN entretient la Société des recherches qu'il a faites sur la végétation adventice établie dans le creux des Saules. Cette végétation se compose : l° des espèces à fruits charnus dont les graines ont été apportées par les oiseaux, ce

Digitized by Google

sont les plus nombreuses; 2° des espèces dont les graines légères ont été transportées par le vent; 3° de plantes à fruits accrochants; 4° enfin de quelques espèces qui ne rentrent pas dans l'une ou l'autre des trois catégories ci-dessus énumérées et dont la présence est entièrement fortuite. (Voyez plus loin le mémoire de M. Magnin sur cette question.)

M. LE D' BEAUVISAGE donne quelques renseignements sur une excursion botanique et géologique faite par la Société des sciences naturelles de Tarare à Sainte-Foy-Largentière et Saint-Laurent-de-Chamousset et sur la conférence faite par lui à cette occasion, sur la demande de M. Prothière, président de ladite Société. Il a été très vivement touché non seulement du bon accueil qu'il a recu, mais aussi des témoignages de sympathie qu'il a été prié de transmettre à notre Association lyonnaise, au nom des deux cents membres de la Société des sciences naturelles de Tarare et de son zélé président. Grouper dans une ville industrielle de 14,400 habitants, en vue d'une œuvre de science et d'enseignement populaire, 200 adhérents et maintenir leur ardeur est assurément une entreprise difficile et digne des plus grands éloges. Aussi devons-nous applaudir de grand cœur au succès que cette jeune Société vient d'obtenir à l'Exposition universelle de Lyon, où le jury lui a décerné une médaille d'or pour ses belles collections et les travaux manuscrits de ses principaux membres.

### SÈANCE DU 6 NOVEMBRE 1894

PRÉSIDENCE DE M. LE D' BRAUVISAGE.

La Société a reçu:

Journal de botanique, dirigé par M. L. Morot; VIII, 18. — Feuille des jeunes naturalistes; XXV, 289. — Journ. Soc. nat. d'hortic. de France; XVI, 4-10. — Bulletin de l'Herbier Boissier; II, 6-10. — Bulletin de Soc. des amis des sciences, Rochechouart; IV, 3-4. — Soc. fribourg. des sciences

natur., le Déluge; 1<sup>re</sup> partie. — Bulletin Soc. roy. botan. de Belgique; XXXIII, 1. — Bericht der bayerischen botan. Gesellschaft; III. — Actes de Ia Soc. scientif. du Chili; III, 4-5; IV, 1-2. — Bulletin Soc. d'études des sciences natur., Reims; III, 1-2. — Bulletin of the Torrey botanical Club; XXI, 10-11.

M. SAINT-LAGER donne un compte rendu d'un article publié par MM. Perrier et Songeon dans le Bulletin de l'Herbier Boissier (tome II, 1894), sous le titre de Notes sur quelques plantes nouvelles ou intéressantes de la Savoie.

Grâce aux patientes recherches de ces botanistes, la Flore de France se trouve enrichie d'une nouvelle Graminacée, Poa concinna, déjà connue depuis longtemps dans le bas Valais sur les coteaux de Branson, Montorge, Tourbillon, les Plâtrières et Saint-Léonard. Elle a été découverte par MM. Perrier et Songeon sur le sommet du Pas-du-Roc, près de Saint-Michel en Maurienne.

Les mêmes botanistes ont trouvé aussi une station dans les Bauges, au mont d'Étale, d'une Labiacée, Nepeta nuda, connue en quelques rares localités des Hautes-Alpes et de l'Isère, mais non encore signalée en Savoie.

Enfin, ils ont indiqué avec précision la station d'une autre Labiacée, l'Horminum pyrenaicum, déjà signalée en 1876 par M. Perrier de la Bathie sur le territoire de Saint-Bon en Savoie (canton de Bozel), dans la grande et la petite Val. A ce propos, ils reprochent en termes fort durs (pour ne pas dire plus), à M. Saint-Lager, d'avoir osé écrire dans la 8° édition de la Flore de Cariot qu'il ignore si cette espèce, éloignée de 160 kilomètres de sa station la plus proche du nord de l'Italie et de 300 kilomètres de ses autres stations dans les Pyrénées, a été semée fortuitement par les moyens ordinaires de dispersion, ou intentionnellement par un amateur de plantes. Est-ce donc une impiété que de présenter sous forme dubitative la possibilité de l'introduction par un botaniste d'une espèce aussi manifestement disjointe de ses centres de création?

M. Saint-Lager estime que quelques divergences d'opinion entre botanistes de bonne foi ne sont pas un motif suffisant pour faire de ceux-ci des ennemis indignés et courroucés les uns contre les autres. A cette occasion, il se justifie de n'avoir pas adopté deux des espèces créées par MM. Perrier et Songeon, à savoir Viola Thomasiana et Asperula Jordani. Il considère la

première comme une forme ciliata de V. ambigua Thomas et la seconde comme un état, une simple variation, de A. longiflora Waldst. et Kit. Enfin, il explique pourquoi il n'a pas accepté le changement du nom Gentiana excisa en celui de G. Kochiana Perr. et Song. A cette occasion, M. Saint-Lager fait l'histoire des progrès successivement accomplis dans la connaissance des quatre Gentianelles du groupe Grandiflora (improprement dit acaulis) et, après avoir rendu pleine justice à l'habileté avec laquelle MM. Perrier et Songeon ont su établir la diagnose de ces quatre espèces et leur autonomie spécifique, il prouve que Presl est le premier auteur qui ait bien décrit, sous le nom de G. excisa (à sinus tronqué et comme coupé) la Gentianelle appelée par Gasp. Bauhin Gentianella alpina latifolia magno flore. On sait que celle-ci avait été prise par Linné et par Villars comme type de G. acaulis. Linné avait appelé G. acaulis β la plante nommée par G. Bauhin Gentianella alp. angustifolia magno flore. Koch, au contraire, avait exclusivement réservé le nom de G. acaulis à cette dernière Gentianelle à feuilles coriaces et avait adopté celui de G. excisa Presl pour désigner l'espèce à feuilles larges, à sinus calycinal tronqué et à gorge de la corolle marquée de taches vertes. M. Saint-Lager propose de reléguer définitivement dans l'histoire la dénomination G. acaulis et de conserver, avec l'acception bien définie par MM. Perrier et Songeon, celles de G. alpina Vill., et de G. angustifolia, Vill., puis celle de G. excisa conformément à la définition donnée par Presl et par Koch. Enfin, il propose la dénomination G. coriacea pour désigner la Gentianelle à feuilles coriaces appelée G. acaulis par Koch, puis G. Clusii par MM. Perrier et Songeon.

Pour plus amples détails, on consultera le mémoire inséré dans le tome XX de nos Annales.

#### SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1894

PRÉSIDENCE DE M. LE D' SAINT-LAGER.

La Société a reçu:

Muscologia gallica, par M. Husnot; 14. — Bulletin de la Soc. des sciences naturelles de Nîmes; XXII, 4. — Revue scientif. du Bourbonnais; VII,

82-83. — Journal de botanique, dirigé par M. L. Morot; VIII, 18. — Transactions of the botanical Society of Edinburgh; XX, 1. — Boletim Acad. nac. de ciencias, Cordoba; XIII, 2-4. — Malpighia; VIII, 8-9. — Bulletin de la Soc. des sciences naturelles de l'Ouest, Nantes; IV, 3. — Bulletin de la Soc. d'études scient. d'Angers; XXII.

#### COMMUNICATIONS.

- M. VIVIAND-MOREL signale comme étant encore fleuries au 15 novembre, soit dans les champs, soit à la gravière de la Cité, soit dans les cultures de M. A. Jordan, une cinquantaine d'espèces de plantes qu'on peut diviser en trois catégories :
  - 1º Espèces vernales fleurissant quelquefois à l'automne:

Aubrietia deltoidea et Columnæ, Iberis saxatilis et Garrexiana, Lamium maculatum, Potentilla verna, micrantha et fragariastrum, Primula auricula et grandiflora.

2º Espèces dont la floraison se prolonge jusqu'aux premiers froids:

Berteroa incana, Chrysanthemum segetum, Conyza ambigua, Corydallis lutea, Fumaria capreolata Erysimum græcum, Lepidium graminifolium, Reseda lutea, Ruta graveolens, Geranium rotundifolium, Scabiosa maritima, Gnaphalium luteoalbum, Picris hieracioides, Pyrethrum parthenium, Solanum nigrum, Euphorbia peplus, Poa annua.

3º Espèces remontant quelquefois:

Achillea millefolium, Anthemis tinctoria, Betonica officinalis, Buplevrum falcatum, Calamintha nepeta, Campanula trachelium, Carduus nutans, Centrophyllum lanatum, Centaurea jacea, Cichorium intybus, Cirsium lanceolatum et tuberosum, Cytisus capitatus, Delphinium Ajacis, Dianthus armerius, Geranium sanguineum, Glaucium flavum, Fragaria collina, Helianthemum vulgare, Heracleum sphondylium, Lychnis dioeca, Melilotus leucantha et parviflora, Nepeta cataria, Onothera biennis, Potentilla recta, Sedum reflexum, Senecio adonidifolius, Sideritis hyssopifolia, Sinapis nigra, Sonchus asper, Tanacetum vulgare, Trifolium pratense, Verbascum thapsus, blattaria et blattarioides, Veronica spicata.

# SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1894

# PRÉSIDENCE DE M. LE D' BRAUVISAGE.

# La Société a reçu:

Feuille des jeunes naturalistes; XXV, 290. — Revue hortic. des Bouchesdu-Rhône; XL, 484. — Soc. d'hist. natur. des Ardennes, à Charleville; I, l. — Annales du Musée nat. de Montevideo; II. — Revue scientifique du Limousin, 24.

#### COMMUNICATIONS.

M. LE D'GILLOT, d'Autun, présente des échantillons de Scleranthus intermedius Schur, cueillis les uns dans le département de Saône-et-Loire, les autres dans le département de l'Allier. Comme ce Scleranthus ne se trouve que dans les localités où coexistent Scl. perennis et Scl. annuus, M. Gillot croit qu'il est hybride de ces deux espèces. Pour plus amples explications, on consultera la note imprimée dans le tome XIX de nos Annales.

Peu de temps après l'impression de cette note, M. Gillot a trouvé un article (Bull. Soc. bot. France, tome XXXIV, p. 420), dans lequel M. R. de Nanteuil signale en plusieurs localités de la forêt de Fontainebleau l'existence d'un Scleranthus hybride de Scl. annus et de Scl. perennis. Cet hybride existe notamment au champ de courses de la vallée de la Solle, au pied du rocher Saint-Germain (1<sup>er</sup> juillet 1887); au chemin entre Arbonne et les rochers Corne-Biche (10 septembre 1887). Dans ces deux localités, le susdit Scléranthe vit en société avec ses parents. Il se distingue de ceux-ci, dit M. R. de Nanteuil, par les divisions du calyce moins aiguës que dans Scl. annus et moins obtuses dans Scl. perennis, à bordure scarieuse plus large que dans le premier et moins que dans le second, par la forme du tube du calyce, qui ne devient pas ventrue, enfin par l'avortement des graines.

- M. Convert présente des échantillons d'un Champignon comestible qu'on vend communément sous le nom de Morille d'Auvergne, de Bretagne, etc., et qui n'est en réalité qu'une Gyromitre (Gyromitra esculenta), espèce se rapprochant de l'Helvelle et de qualité bien inférieure à la véritable Morille (Morchella esculenta) dont le prix est très élevé, et qu'on ne peut se procurer que rarement à l'état sec.
- M. VIVIAND-MOREL ayant entendu plusieurs fois quelques botanistes débutants se plaindre de ne pouvoir trouver dans les environs de notre ville certaines plantes qui sont indiquées dans les Flores comme existant autour de Lyon, croit que pour ne pas fournir prétexte à ces doléances, il faut s'abstenir de donner dans les Flores des indications en ce qui concerne les stations des espèces qui, à la périphérie d'une agglomération urbaine, apparaissent ou disparaissent à la suite des modifications incessamment apportées aux conditions de voirie. Au surplus, il est utile que les botanistes sachent que certaines espèces rudérales sont éminemment fugaces. Ces espèces rudérales appartiennent surtout aux genres Amarantus, Atriplex, Blitum et Chenopodium. En outre, il est à noter que certaines espèces sont moins envahissantes que d'autres du même genre; ainsi, dans les environs de Lyon, les Chenopodium album et polyspermum se propagent beaucoup plus facilement que les Ch. urbicum, hybridum, ficifolium et opulifolium.

#### SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1894

PRÉSIDENCE DE M. LE D' BRAUVISAGE.

La Société a reçu:

Journal de la Soc. nation. d'horticulture de France; XVI, 11. — Soc. d'étude des sciences naturelles de Béziers; XVI. — Bulletin de la Soc. botan. de France; XLI, 3-7. — Revue des travaux scientif. publiée par le Ministère de l'Instr. publ.; XIV, 7-8. — Journal de botanique, dirigé par M. L. Morot; 19-20.

#### COMMUNICATIONS.

M. Convert rend compte d'une excursion mycologique qu'il a faite avec MM. G. Rouast et le D'Riel, le dimanche 16 décembre,

de Vaugris aux Roches-de-Condrieu (Isère), et qui avait pour but spécial la recherche des Champignons lignicoles.

Les espèces récoltées ont été les suivantes :

Stereum cristulatum, sur bois de Chêne formant palissade.

- lilacinum (Quélet), très commun sur Peupliers coupés. Auricularia tremelloides, abondant sur souche de Noyer.
  - auricula Juda, très commun, Mûrier vif et Sureau.
- Schizophyllum commune, très commun, bois d'essences diverses.

Trametes hispida, sur souche arrachée de Peuplier.

Dædalea unicolor, très abondant sur Mûrier vif, intérieur et extérieur.

Phellinus salicinus, sur tronc de Saule.

Polyporus imberbis, sur souches enterrées de Peuplier.

- hirsutus, sur Abricotier coupé.
- versicolor, sur bois mort.
- hispidus, très commun sous tous les Mûriers.
- igniarius, forme résupinée sur faux-Acacia.
- calceolus, sur Peuplier coupé.
- squamosus, sur Noyer abattu.

Lecture est faite de la note suivante :

SUR LA PRÉSENCE DE PLANTES CALCICOLES DANS LE MASSIF CRISTALLIN DE BELLEDONNE, PAR M. P. LACHMANN.

Dans le compte rendu de l'herborisation faite, les 14 et 15 juillet, dans le massif de Belledonne, M. Viviand-Morel (l) signale les cinq espèces suivantes, considérées généralement comme calcicoles exclusives: Kernera saxatilis, Erinus alpinus, Hieracium Jacquini (humile), Globularia cordifolia et Allium fallax.

Notre savant collègue n'admet pas que la présence de ces plantes ait pu échapper aux nombreux botanistes qui ont exploré les montagnes de Belledonne. Quoi qu'il en soit, les deux dernières seules sont mentionnées dans les comptes rendus

<sup>(1)</sup> Annales de la Soc. bot. de Lyon, séance du 7 août 1894.

d'herborisation que j'ai consultés. Le Globularia cordifolia var. bellidifolia a été trouvé par M. Lespinasse (1) à la Pierredu-Mercier, sur un rocher isolé au bord du sentier. L'Allium fallax y est signalé par Mutel, J.-B. Verlot et par M. l'abbé Ravaud.

Les mêmes comptes rendus indiquent, dans le massif de Belledonne, plusieurs autres espèces calcicoles exclusives ou préférentes. Ainsi, J.-B. Verlot (1) signale, près du habert de Jasse-Vieille, Scutellaria alpina et Gentiana lutea « à une station remarquable pour cette espèce en raison de l'altitude et de la nature chimique du sol. » Il cite en outre le Petrocallis pyrenaica sur le Colon. M. G. Lespinasse a récolté le Silene quadrifida, près de la fontaine appelée Cul-de-la-Vieille. M. l'abbé Ravaud (2) mentionne le Carex tenuis sur des rochers à l'est du lac Luitel, Gypsophila repens vers le pré Rémond, Scutellaria alpina au chalet du Mercier, Dryas octopetala, Primula auricula, Campanula pusilia, Placodium elegans et Lecidea contigua, près du lac du Crozet; enfin, Distichium capillaceum et Hypnum molluscum, près des lacs Doménon.

A part J.-B. Verlot, aucun de ces botanistes ne semble avoir songé à la relation qui pouvait exister entre la présence de ces plantes et la nature chimique du sol. Toutefois, J.-B. Verlot s'est borné à manifester son étonnement en constatant l'existence exceptionnelle de plantes calcicoles dans un massif composé de schistes cristallins siliceux. Nos confrères lyonnais, serrant la la question de plus près, conjecturent que la prétendue exception n'est qu'apparente et invitent les géologues à rechercher si, comme ils sont portés à le croire, le substratum, sur lequel croissent dans le massif de Belledonne les susdites espèces calcicoles, appartient à des îlots calcaires restés inaperçus jusqu'à ce jour. S'il en est ainsi, il serait bien vrai de dire que la connaissance de certaines plantes a une grande utilité pour les géologues, puisque celles-ci peuvent servir d'indice pour la découverte de matières minérales telles que la chaux dans les terrains siliceux, la silice dans les terrains calcaires, le zinc (kalkdeutende, kieseldeutende, zinkdeutende Pflanzen des botanistes allemands).



Session extraordinaire de la Soc. bot. de France, à Grenoble (1860).
 Guide du botaniste dans le Dauphiné, huitième et neuvième excursions.

L'existence des plantes énumérées ci-dessus, dans les parties supérieures du massif de Belledonne et dans des localités où la carte géologique au 1/80000 ne montre que des schistes cristallins, peut donc fournir la matière de recherches fort intéressantes. En attendant que le retour de la belle saison me permette d'entreprendre celles-ci, je crois devoir communiquer à la Société quelques renseignements qui peuvent faire conjecturer qu'elles donneront des résultats favorables à la doctrine de l'influence chimique du sol sur les plantes.

La carte géologique, tracée par Ch. Lory et publiée en 1884, indique déjà un certain nombre de lambeaux carbonifères et jurassiques isolés sur les pentes supérieures et même sur les sommets de la chaîne cristalline de Belledonne. « En particulier le sommet de Chamrousse est formé par des couches de calcaire magnésien triasique ou liasique passant inférieurement à des cargneules. M. P. Lory a reconnu, en 1890, que ces mêmes cargneules se retrouvent plus bas sur la même montagne, dans les prairies du Recoin et de la Balme : il y évalue leur étendue, en projection, à environ 2 kilomètres carrés.

En second lieu, il a découvert à la Grande-Lauzière, cime qui domine les vallons de la Pra et des lacs Doménon, un lambeau carbonifère épais de plus de 50 mètres et formé de grès noirâtres. On y distingue nettement deux assises: la supérieure composée de couches très minces, riches en empreintes végétales... L'assise inférieure est composée de gros bancs, durs, sans empreintes, absolument analogues à ceux qui forment, en face, le sommet de la Grande-Lance de Domène; ceux-ci semblent donc devoir être classés définitivement dans le carbonifère et non dans le trias (1).

D'après une communication verbale de M. P. Lory, d'autres lambeaux analogues existent dans les montagnes de Belledonne. Ils sont essentiellement formés par des grès et des schistes argileux, qui peuvent avoir absolument le facies d'un calcaire compacte, bien qu'ils ne renferment pas de carbonate calcique (2).

<sup>(1)</sup> Extrait des Annales de la Société de statistique de l'Isère, 4° série, t. I.

<sup>(2)</sup> D'après M. P. Lory, cette absence de carbonate calcique n'est peutêtre pas un fait constant. Il sera donc nécessaire d'analyser ces roches chaque fois que l'on trouvera sur elles une plante réputée calcicole.

Laissons donc ces grès et ces schistes hors de cause et occupons-nous des cargneules qui, par leur nature minéralogique,
peuvent convenir aux plantes calcicoles. Les calcaires formant le
sommet de Chamrousse ainsi que les prairies du Recoin et de la
Balme, peuvent étendre leur influence bien au delà de leurs
limites stratigraphiques, grâce à deux torrents assez importants: celui du vallon de la Balme, qui se jette dans le Doménon, entre la cascade de l'Oursière et le chalet de la Seiglière, et
celui de la gorge du Recoin, qui va rejoindre le ruisseau de
Prémol, à Vaulnaveys.

Des cargneules semblables à celles de la Balme ont été vues, par M. H. Ferrand, sur le Colon; enfin, M. Paquier a nettement reconnu ces mêmes calcaires dans le haut de la Combede-Lancey, non loin du lac du Crozet. Il est donc très probable qu'une exploration méthodique de la région qui s'étend de Chamrousse à la Grande-Lance de Domène fera découvrir de nouveaux dépôts de roches calcaires, avec des espèces calcicoles qui viendront s'ajouter à celles que nous avons mentionnées dans cette note.

Supposons maintenant que le résultat des recherches soit contraire à nos prévisions, supposons même que les parties élevées du massif de Belledonne ne présentent aucun sédiment de roche calcaire, et voyons si ce fait suffirait à en exclure les plantes calcicoles. L'arête principale du massif est constituée par des amphibolites puissamment développées, c'est-à-dire par des roches contenant une proportion très forte de silicate double de chaux et de magnésie. En se décomposant, ce silicate donne naissance à du carbonate de chaux, que l'on rencontre souvent en assez grande quantité dans les roches amphiboliques altérées par les agents atmosphériques. C'est probablement sur du calcaire ayant cette origine que M. Ravaud a récolté le Distichium capillaceum et l'Hypnum molluscum, sur les bords des lacs Doménon, qui sont entourés de schistes amphiboliques. Il est donc permis d'espérer la découverte de plantes calcicoles dans le massif de Belledonne, même en dehors des lieux occupés par les strates calcaires.

Je m'empresserai de faire dès l'été prochain des observations précises sur la distribution de ces plantes. Mes recherches porteront en même temps sur plusieurs espèces considérées comme silicicoles et que l'on rencontre néanmoins sur les cargneules de

la Balme, telles que Rhododendron ferrugineum, Gentiana alpina et punctata. J'ai eu, depuis deux ans, l'occasion de parcourir maintes fois les pâturages qui s'étendent depuis le chalet de la Balme jusqu'au Jardin alpin de Chamrousse, et j'ai souvent appelé l'attention des botanistes qui m'accompagnaient sur cette station anormale du Rhododendron, dont certaines touffes sont plantées dans des rocailles formées de cargneules ayant l'aspect de tufs calcaires. Si Nægeli avait connu l'existence du R. ferrugineum dans ces cargneules, il n'aurait pas manqué de trouver là une nouvelle preuve que cette espèce peut vivre sur les terrains calcaires, pourvu qu'elle n'ait pas à lutter, pour la conquête de l'espace, contre sa rivale, R. hirsutum, qui, mieux qu'elle, prospère sur ce genre de substratum. L'introduction de cette dernière sur les cargneules calcaires de Chamrousse, montrera si les idées de Nægeli, relativement à la concurrence vitale de ces deux espèces, méritent le crédit qu'on leur accorde généralement.

M. SAINT-LAGER saisit l'occasion qui lui est offerte pour réfuter la doctrine de Nægeli, à laquelle M. Lachmann vient de faire allusion. (Voir la note insérée dans le tome XX de nos Annales.)

ÉLECTION DES MEMBRES DU BURRAU POUR L'ANNÉE 1895.

#### Sont élus :

| Président              | MM. | Viviand-Morel.                                  |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| Vice-Président         |     | Boullu.                                         |
| Secrétaire général     |     | Garcin.                                         |
| Trésorier              |     | Chevalier.                                      |
| Archiviste             |     | Saint-Lager.                                    |
| Comité des finances    |     | N. Roux, Biolay et Convert.                     |
| Comité d'herborisation |     | Gent, Convert et Beauvi-                        |
| Comité de publication  |     | sage.<br>Saint-Lager, Beauvisage et<br>Coutagne |

# ANNALES DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON TOME XIX (1894-1895)

# COMPTES RENDUS DES SÉANCES

# TABLE DES MATIÈRES

|     |                                                                                      | Pages. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MM. | SAINT-LAGER: Remarques sur les Globularia                                            | 1      |
|     | Magnin (Antoine): Nouvelles observations sur les Nuphar luteum et pumilum du Jura    | 3      |
|     | Élection des membres des Comités                                                     | 7      |
|     |                                                                                      | 7      |
|     | SAINT-LAGER: Plantes calcicoles et silicicoles                                       | 7      |
|     | MAGNIN (Antoine): Note sur le Chara Braunii, nouvelle espèce pour la flore lyonnaise | 13     |
|     | VIVIAND-MORBL : Note sur l'origine supposée des variétés de Noyers.                  | 18     |
|     | Beauvisage : Observations de M. Harshberger sur l'origine du                         |        |
|     | Maïs                                                                                 | 21     |
|     | Élection d'un secrétaire général                                                     | 25     |
|     | Roux (Nisius) et Boullu : Polymorphisme des Frênes                                   | 25     |
|     | Debat: Nouveaux noms imposés aux Mousses                                             | 25     |
|     | BLANG (Léon): Remarques sur la nomenclature                                          | 29     |
|     | SAINT-LAGER : Priorité de l'Acer trilobatum Lamarck sur celui                        |        |
|     | des paléontologistes                                                                 | 30     |
|     | VIVIAND-MOREL: Présentation d'Hellébores métis                                       | 32     |
|     | - d'une Pomme monstrueuse                                                            | 33     |
|     | Boullu : Oranges prolifères                                                          | 33     |
|     | SAINT-LAGER: Calceolus alternifolius ou Cypripedilon Ma-<br>rianum?                  | 34     |
|     | VIVIAND-MOREL : Erophiles mal étiquetées par une société d'échanges                  | 36     |
|     | G. R. 10                                                                             |        |

# TABLE DES MATIÈRES.

| M. | SAINT-LAGER: Polymorphisme des Aetheonema                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SAINT-LAGER: Emploi des termes « forme, race, variété », etc                                 |
|    | MAGNIN (Ant.): Chara et Potamogiton                                                          |
|    | Boullu : Les trois Roses de Jéricho                                                          |
|    | VIVIAND-Morel: Capsella grandiflora à Villeurbanne                                           |
|    | LAVENIR: Geum heterocarpum du mont Séuse                                                     |
|    | Saint-Lager : Noms spécifiques des Geum                                                      |
|    | Chatin (Ad.) : Signification de l'hermaphrodisme dans la mesure de la gradation des végétaux |
|    | CHEVALIER: Fasciation de Tulipa silvestris; Muscari bo-<br>tryoides                          |
|    | Beauvisage: Présentation d'Asteriscus pygmæus et Selaginella convoluta                       |
|    | PRUDENT: Monstruosité d'un Seneçon,                                                          |
|    | VIVIAND-MOREL et BLANC (Léon) : Les Vignes sauvages                                          |
|    | DEBAT et SAINT-LAGER : Orthographe du mot Thuidium                                           |
|    | Boullu : Un Teesdalia critique                                                               |
|    | Beauvisage: Découverte à Saint-Genis-Laval des galles d'Hoplo-<br>campa Xylostei Giraud,     |
|    | Blanc (Léon): Disposition matérielle d'un herbier                                            |
|    | Roux (Nisius): Appareil nouveau pour le séchage rapide des matelas de papier                 |
|    | VIVIAND-MOREL: Variétés nouvelles d'Hellébores                                               |
|    | MEYRAN: Observations sur la Flore du plateau central                                         |
|    | SAINT-LAGER : Les Mousses des blocs erratiques de Suisse                                     |
|    | Roux (Nisius): Potentilla incana aux Blaches de Salaise                                      |
|    | MAGNIN (Ant.): Dispersion des Muscari dans le massif juras-<br>sien                          |
|    | Morel (Francisque) : Potentilla recta au mont Thoux                                          |
|    | Beauvisage: Fleurs de Gleditschia à deux carpelles                                           |
|    | Boullu : Nouvelle maladie de la Vigne                                                        |
|    | Blanc (Léon) : Emploi du formol pour la conservation des herbiers                            |
|    | Magnin (Ant.): Le Polygala depressa dans la Bresse                                           |
|    | MAGNIN (Ant.): Quelques plantes des lacs du Jura                                             |
|    | Blanc (Léon) : Nouveau procédé de photogravure des feuilles                                  |
|    | Magnin (Ant.): Nouvelle note sur le Cardamine trifolia                                       |
|    | Magnin (Ant.) : Floraisons anormales observées en automne 1893                               |
|    | VIVIAND-MOREL et SAINT-LAGER: Empoisonnement de bestiaux par le Lathurus Clymenum            |

|            | TABLE DES MATIÈRES                                                                                                                                         | 12 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>MM.</b> | Magnin (Ant.): Notices sur ChNic. Patin et sur ChMJB. Schmitt                                                                                              | 7  |
|            | Boullu : Variabilité des aiguillons de Rosa echinoclada  VIVIAND-MOREL : Plantes calcicoles dans le massif de Belledonne                                   | 7  |
|            | MAGNIN (Ant.): Note complémentaire sur quelques Potamogiton de la région lyonnaise                                                                         | 7  |
|            | SAINT-LAGER : Bibliographie : Les nouvelles Flores de France                                                                                               | 8  |
|            | Roux (Nisius): Le Guide du botaniste en Tarentaise, de M. Perrier de la Bathie                                                                             | 10 |
|            | MAGNIN (Ant.): Le Catalogue des plantes d'Aix-les-Bains, de M. C. Pin                                                                                      | 10 |
|            | Magnin (Ant.): Végétation adventice du creux des Saules                                                                                                    | 10 |
|            | Beauvisage : La Société des sciences naturelles de Tarare                                                                                                  | 11 |
|            | SAINT-LAGER: Les Notes sur quelques plantes nouvelles ou intéres-<br>santes de la Savoie, de MM. Perrier et Songeon. — Nomen-<br>clature des Gentianelles. | 44 |
|            | VIVIAND-MOREL: Floraisons automnales                                                                                                                       | 11 |
|            | GILLOT (FX.): Scleranthus intermedius                                                                                                                      | 1  |
|            | Convert: Gyromitra esculenta                                                                                                                               | 1  |
|            | VIVIAND-MOREL: Espèces rudérales fugaces                                                                                                                   | 14 |
|            | Convert: Excursion mycologique de Vaugris aux Roches-de-<br>Condrieu                                                                                       | 44 |
|            | LACHMANN (P.): Sur la présence de plantes calcicoles dans le massif cristallin de Belledonne                                                               | 11 |
|            | Élection des membres du bureau pour 1895                                                                                                                   | 12 |



#### LIBRAIRIE VITTE ET PERRUSSEL, 3, PLACE BELLECOUR

Botantque élémentaire, descriptive et usuelle, huitième édition, par l'abbé Cariot.

Le premier volume contient la botanique élémentaire et les clefs

analytiques.

Le deuxième volume, revu par le D<sup>r</sup> Saint-Lager, contient la description de toutes les espèces qui croissent spontanement dans les departements de l'Ain, des deux Savoie, de l'Isère, de la Drôme, des Hautes-Alpes, du Rhône, de la Loire et de l'Ardèche.

Le troisième volume contient la description des principales espèces cultivées dans les jardins et un dictionnaire des termes de botanique et d'horticulture ainsi que des renseignements sur les usages des plantes industrielles et médicinales.

Chaque volume peut être acheté séparément.

Prix des trois volumes...... 17 fr., net 15 fr.

Flore des Muscinées, Sphaignes, Mousses, Hépatiques, par L. Debat. — Un vol. in-12 avec 4 planches, 6 fr., net 5 fr.

#### EN VENTE AU SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS:

| Annales de la Société botanique de Lyon,             |            |    |
|------------------------------------------------------|------------|----|
| Tà XVIII, 1872-92, chaque volume                     | 10 f       | r. |
| Bulletin trimestriel, annees I à XI, 1883-93, chaque |            |    |
| année                                                | <b>3</b> f | r. |
| Catalogue des plantes vasculaires du bassin          |            |    |
| du Rhône, grand in-8" cartonne, 886 pages            | 16         | r. |

#### AVIS IMPORTANT

La mention, au compte rendu de chaque séance, des ouvrages reçus par la Société, tient lien d'accusé de réception.

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux exemplaires auront été envoyés au Secrétaire général de la Société.

Les Sociétaires et les Sociétés correspondantes à qui il manquerait des numéros du Bulletin sont priés d'adresser leurs réclamations. à M. le Secrétaire général, au Palais-des-Arts.

Les envois d'argent doivent être adressés à M. Chevalier, trésorier de la Société, cours de la République, 60, Villeurbanne,

Lyon, Assoc. typ., rue de la Barre 12. - F. Phan directeur.

# **ANNALES**

DE LA

# SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XX (1895)

### NOTES ET MÉMOIRES

## COMPTES RENDUS DES SÉANCES

Premier trimestre 1895



SIÈGE DE LA SOCIÉTE
AU PALAIS-DES-ARTS, PLAGE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1895

Digitized by Google

# ANNALES DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON

# **ANNALES**

DB LA

# SOCIÉTE BOTANIQUE

#### DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XX (1895)

## NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES



SIÈGE DE LA SOCIÉTE
AU PALAIS-DES-ARTS, PLAGE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

—
1895

# SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON

#### Bureau pour l'année 1895

|                    | <b>M M</b> .    |
|--------------------|-----------------|
| Président          | . VIVIAND-MOREL |
| Vice-président     | . BOULLU.       |
| Secrétaire général | . Pht GARCIN.   |
| Trésorier          | . CHEVALIER.    |
| Archiviste         | SAINT-LAGER.    |

#### Membres titulaires résidants

MM. ALLARD (Charles), apprêteur, rue Garibaldi, 81.

ARMANET (Jean), professeur de cours complémentaire, place de Serin.

AUDIN (Marius), route de Genas, 110, Montchat.

BACHELARD, fabricant, quai Saint-Clair, 12.

BARRET, horticulteur-pépiniériste, à Écully.

BEAUVISAGE (D<sup>r</sup>), professeur agrégé à la Faculté de médecine, rue Bouchardy, 15.

BERTRAND (H.), fabricant, rue Royale, 29.

BIOLAY, quai Saint-Vincent, 42.

Blanc (Léon), docteur en médecine, rue de la Charité, 33.

BOUDET (Claudius), quai Saint-Antoine, 24.

Boully, professeur, rue Victor-Hugo, 31.

Boussenot, pharmacien, place Le Viste.

Bravais, docteur en médecine, Tamaris par la Seyne (Var).

CARDONNA, propriétaire, à Montchat.

CARRIER (Dr), méd. des hôpitaux, rue Saint-Dominique, 11.



- M. Chabannes, attaché au Conservatoire de botanique, au parc de la Tête-d'Or, bonlevard Pommerol, 11.
- M<sup>116</sup> Chrvalier, cours de la République, 60, à Villeurbanne.
- MM. CHEVALIER, cours de la République, 60, à Villeurbanne. CHIRAT (Henri), rue de la Claire, 28.
- M<sup>me</sup> Collonge-Ollagnier, institutrice, rue de la Charité, 58.
- MM. Convert (H.), chef de la comptabilité à la Trésorerie générale, rue Pierre-Corneille, 62.

Cotton, pharmacien de le classe, rue Sainte-Hélène, 35.

Courbet (Jules), rue Sainte-Hélène, 14.

COUTAGNE (Georges), ingénieur de l'État, quai des Brotteaux, 29.

Cusin, secrétaire général de la Société pomologique de France, rue Neuve-des-Charpennes, 4.

DEBAT, place Carnot, 7.

Dollard (Léon), docteur en médecine, rue Magenta, 70, à Villeurbanne.

DUMORTIER (Jules), quai Perrache, 13.

DURU, rue Sala, 50.

Mm, ERARD, rue de la Bombarde, 6.

MM. FAURE, professeur à l'École vétérinaire de Lyon, député du Rhône, cours Morand, 26.

FERROUILLAT (Auguste), rue du Plat, 10.

Fournereau, professeur à l'institution des Chartreux.

GAGNEUR, négociant, quai des Brotteaux, 22.

GARCIN (Pht), quai Pierre-Scize, 104.

GENT (Albert), conducteur des ponts et chaussées, quai Pierre-Scize, 23.

GÉRARD, professeur de botanique à la Faculté des sciences, rue Malesherbes, 32.

GILLET (François) fils, quai de Serin, 9.

GILLET (Joseph) fils, quai de Serin, 9.

GRÉMION (Étienne), rue Cuvier, 2.

M<sup>110</sup> GROBOZ, place Bellecour, 26.

MM. Goujon, chef de cultures au Jardin botanique, au parc de la Tête-d'Or.

Guerrier (Aimé), représentant de commerce, cours Gambetta, 84.

GUSTELLE (Henri), fabricant, rue d'Alsace, 21.

M<sup>116</sup> Hérard, rue Franklin, 48.

MM. Jordan (Alexis), rue de l'Arbre-Sec, 40.

KŒHLER, professeur à la Faculté des sciences, route de Grenoble, 68, à Monplaisir. MM. LAMBERT, pharmacien en chef de l'asile de Bron.

LARDIÈRE, rue Laurencin, 16.

LATOUR (Claude), apprêteur, rue Duviard, 9.

LAVENIR, chef de cultures chez M. F. Morel, rue du Souvenir, 33.

LILLE (Louis), horticulteur, quai des Célestins, 9.

MIII MAYOUX (Anna), rue Mercière, 45.

M. MEILLER (Joannès), pharmacien, rue de la Pyramide, 33.

Mme MEILLER, rue de la Pyramide, 33.

MM. MERMOD (Étienne), négociant, rue d'Alsace, 13.

MÉTROZ (Émile), chef de travaux à la Faculté de médecine, rue Pierre-Corneille, 35.

MEYRAN (Octave), grande rue de la Croix-Rousse, 59.

Monvenoux (Dr Frédéric), pharmacien, rue Grenette.

MOREL (Francisque), pépiniériste, rue du Souvenir, 33.

PAILLASSON, docteur en médecine, rue de la Barre, 12.

PARCELLY (l'abbé), professeur à l'institution des Chartreux, impasse Benoît, rue de l'Enfance.

Perroud (André), pharmacien, rue de la République, 71.

PÉTEAUX, professeur de chimie à l'École vétérinaire.

M<sup>me</sup> PITRAT (Amédée), horticulteur, chemin de Saint-Simon, 26.

MM. Pouzer (Eugène), pharmacie Reverchon, grande rue de Vaise, 15.

PRUDENT (Paul), chimiste, Saint-Rambert-l'Ile-Barbe.

RABASTE (Jean), impasse Savoie, 1.

RAMBALDY (André), rue Moncey, 101.

M<sup>nes</sup> Renard (Joséphine), institutrice, rue du Parfait-Silence, 17. Renard (Marie), professeur au Lycée de jeunes filles.

MM. Rey, imprimeur, rue Gentil, 4.

RIEL (D' Philibert), boulevard de la Croix-Rousse, 122.

RÖCHELANDET, instituteur, chemin de Montauban, 30 bis.

ROUAST (Georges), rue du Plat, 32.

Roux (D' Gabriel), directeur du Bureau municipal d'hygiène, rue Duhamel, 17.

Roux (Nisius), rue de la République, 19.

SAINT-LAGER, docteur en médecine, cours Gambetta, 8.

SARGNON, rue Vaubecour, 15.

Sauvageau, maître de conférences à la Faculté des sciences, cours de la Liberté, 8.

Soulier (D'), professeur à la Faculté de médecine, rue Sainte-Hélène, 11.

Mme TRACQ (Jeanne), rue d'Egypte, 5.

M. VACHON (Albert), pharmacien, rue de Vendôme, 90.

M116 VAGANAY, quai de l'Est, 1.

M. VIVIAND-MOREL (Victor), secrétaire général de l'Association horticole lyonnaise, cours Lafayette prolongé, 66, Villeurbanne.

#### Membres titulaires non résidants

MM. AMIC, pharmacien, à Fontaines-sur-Saône (Rhône).

BARRAL, pharmacien, à Valréas (Vaucluse).

Bastia (Charles), pharmacien, place de l'Affûterie, Vienne (Isère).

BÉRARD (André), médecin aide-major au 121° de ligne, Gabès (Tunisie).

BILLET, percepteur, rue de la Poudrière, 1, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Bochu (l'abbé Benjamin), vicaire à Saint-André, Tarare (Rhône).

CHATELAIN (Maurice), notaire à Faverges (Haute-Savoie).

CHENEVIÈRE, à Lausanne-Maupas, 6 (Suisse).

CHEVALLIER (l'abbé), Barouges-sur-le-Loir (Sarthe), chez M. de Montreuil.

Cons (Camille), pharmacien à Chambéry (Savoie).

CRU (Henri), pharmacien, au Pouzin (Ardèche).

DECROZANT, jardinier, rue de l'Abattoir, aux Iles, à Valence, (Drôme).

Donat, manufacturier, Corbelin (Isère).

DURAND, professeur à l'École nationale d'agriculture, Montpellier (Hérault).

DUTAILLY (Gustave), boulevard Saint-Germain, 181, Paris.

Faure (le Chanoine), rue Servan, Grenoble, (Isère).

FRY (Narcisse), professeur au collège de Bonneville (Haute-Savoie).

GARCIN (A.-G.), docteur en médecine, Morestel (Isère).

Gastoud, pharmacien de 1º classe, à Romans (Drôme).

GENTY (P.-A.), rue de Pouilly, 15, Dijon (Côte-d'Or).

GILLOT (D'X.), rue du Faubourg-Saint-Andoche, 5, Autun (Saône-et-Loire).

GODET (Alfred), receveur des postes, rue de Billancourt, 3, Paris.

Guichard (Sylvain), au château de Bien-Assis, près Crémieu (Isère).

MM. GUIGNARD (Léon), professeur à l'École supérieure de pharmacie, rue des Feuillantines, 1, Paris.

GUINET, Plain-Palais, route de Carouge, 56, Genève (Suisse). Husson, pharmacien, rue de la Loire, 5, Saint-Étienne (Loire).

JACQUART (R. P.), professeur à Coublevie, près Voiron (Isère).

JACQUEMET (Édouard), docteur en médecine, Crémieu (Isère).

JACZYNSKI (Thadée), pharmacien, quai de la Fosse, 62, Nantes (Loire-Inférieure).

Jamen, clerc de notaire, à Farnay, par Grand'Croix (Loire). Janin, pharmacien à Grand'Croix (Loire).

KIEFFER, professeur au lycée de la Belle-de-Mai, Marseille (Bouches-du-Rhône).

Lachmann, professeur de botanique à la Faculté des sciences, Grenoble (Isère).

Lacroix, pharmacien de l'eclasse, Mâcon (Saône-et-Loire).

LANNES (Jules), à la Direction des douanes, Alger.

LIGOUZAT (D'), médecin aide-major au Val-de-Grâce, Paris.

Magnin (D' Antoine), professeur à la Faculté des sciences de Besançon (Doubs).

MAGNIN (Eugène), pharmacien, à Tarare (Rhône).

MARÇAIS (l'abbé Édouard), rue Ninau, 19, Toulouse (Haute-Garonne).

MAURICE, pharmacien, Givors (Rhône).

MERLEY, pharmacien, Amplepuis (Rhône).

MICHAUD, botaniste, Alix (Rhône).

MILLOUX (Lucien), pharmacien, à Salins (Jura).

OLLAGNIER, pharmacien, l'Arbresle (Rhône).

Paradis, instituteur, Beaujeu (Rhône).

Prilocieux (Matthieu), instituteur à Saint-Thurin par Noir-étable (Loire).

Perrichon, pharmacien, Saint-Chamond (Loire).

PROTHIÈRE, pharmacien, Tarare (Rhône).

PRUDENT (Henri), place aux Aires, Grasse (Alpes-Maritimes).

RÉROLLE (Louis), directeur du Musée d'histoire naturelle, Grenoble (Isère).

RICHARD, pharmacien, domaine d'Alla-Aouda, Orléansville (Algérie).

SAINTOT (abbé), Oudincourt, par Vignory (Haute-Marne).

SERBOURCE (Léon), pharmacien, Vermenton (Yonne).

THOMASSET, pharmacien, Marboz (Ain).

THORAL (J.-B.), pharmacien à Beaujeu (Rhône).

VIDAL, rue Séguranne, 2, Nice (Alpes-Maritimes).

#### Membres correspondants

MM. ARVET-Touvet, à Gières, près Grenoble.

AUBOUY, adjoint au Maire, rue de la Gendarmerie, 12, Montpellier (Hérault).

Battandier, professeur de pharmacie à l'École de médecine d'Alger.

Bohnensieg, conservateur de la bibliothèque du musée Teyler, à Haarlem (Hollande).

Bonnet (D' Edm.), rue Claude-Bernard, 11, à Paris.

BOUVET (Georges), pharmacien, rue Saint-Jean, 2, à Angers.

CARESTIA (l'abbé), à Riva Valdobbia (Italie).

DAVID LEVI, directeur de la Notarisia, Venise (Italie).

DUVERGIER DE HAURANNE, avenue d'Iéna, 57, à Paris.

FABRE, docteur ès-sciences, à Orange (Vaucluse).

GAUTIER (Gaston), à Narbonne.

HUSNOT, directeur de la Revue bryologique, à Cahan (Orne). LEGRAND, agent voyer en chef, à Bourges (Cher).

LE SOURD (D<sup>r</sup>), directeur de la Gazette des Hôpitaux, rue de l'Odéon, 1, à Paris.

MARTIN, docteur en médecine, à Aumessas (Gard).

PAYOT (Venance), naturaliste, à Chamonix (Haute-Savoie).

PERRIER DE LA BATHIE, à Conflans, près Albertville (Savoie)

REVERCHON, botaniste-collectionneur, à Bollène (Vaucluse).

SACCARDO, professeur à l'Université de Padoue.

SEYNES (de), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris.

SMIRNOFF, inspecteur des écoles, à Tiflis (Russie-Géorgie).

THIERRY, directeur du Jardin botanique, à la Martinique.

Toni (G.-B. de), directeur de la Nuova Notarisia, à Padoue.

TRABUT (Dr), professeur d'histoire naturelle à l'École de médecine d'Alger.

VENDRYES, au Ministère de l'instruction publique, à Paris.

#### Sociétés correspondantes

Société botanique de France, 84, rue de Grenelle, à Paris.

- nationale d'horticulture de France, 84, rue de Grenelle, à Paris.
- française de botanique, à Toulouse.
- des sciences naturelles, à Cherbourg (Manche).
- botanique et horticole de Provence, à Marseille.
- d'études scientifiques, à Angers (Maine-et-Loire).
- d'études scientifiques, à Béziers (Hérault).
- d'études des sciences naturelles de Nîmes (Gard).
- florimontane, à Annecy (Haute-Savoie).
- d'agriculture, sciences et arts, à Vesoul (Haute-Saône).
- d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault, à Montpellier.
- d'histoire naturelle, à Toulouse (Haute-Garonne).
- Linnéenne, à Bordeaux (Gironde).
- Linnéenne, à Lyon.
- des sciences et arts agricoles et horticoles, le Havre.
- scientifique et littéraire des Basses-Alpes, à Digne.
- des sciences naturelles de Saône-et-Loire, à Chalon.
- d'histoire naturelle, à Autun (Saône-et-Loire).
- des sciences, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
- d'études scientifiques de l'Aude, à Carcassonne.
- d'étude des sciences naturelles, à Reims (Marne).
- des sciences naturelles, à Tarare (Rhône).
- belfortaine d'émulation, à Belfort (Haut-Rhin).
- des sciences naturelles de l'ouest de la France, à Nantes (Loire-Inférieure).
- des amis des sciences et des arts, à Rochechouart (Haute-Vienne).
- d'étude des sciences naturelles, à Elbeuf (Seine-Inférieure). Académie des sciences et lettres d'Aix (Bouches-du-Rhône).
- des sciences et lettres de Savoie, à Chambéry (Savoie).
   Institut botanico-géologique colonial de Marseille.
   Société des sciences naturelles, à Brême (Allemagne).
- botanique de Brandebourg, à Berlin (Allemagne).
  - botanique de Landshut (Bavière).
  - botanique de Bayière, à Munich (Bayière)



Académie Leopold. Carol. des curieux de la Nature, à Halle-sur-Saale (Prusse-Saxe).

Société de zoologie et de botanique de Vienne (Autriche).

- d'histoire naturelle de Graz (Styrie).
- royale de botanique de Belgique, à Bruxelles.
- malacologique de Belgique, à Bruxelles.
- Dodonæa, à Gand (Belgique).

Fédération des sociétés d'horticulture, à Bruxelles.

Archives d'histoire naturelle, à Leide (Hollande).

Société botanique, à Luxembourg.

Institut grand-ducal, à Luxembourg.

Société impériale des naturalistes, à Moscou (Russie).

des naturalistes, à Kiev (Russie).

Societas pro Fauna et Flora fennica, à Helsingfors (Finlande). Société murithienne du Valais, à Sion (Suisse).

- botanique, à Genève.
- botanique suisse, à Zurich.
- fribourgeoise des sciences naturelles, à Fribourg (Suisse).

Société botanique d'Édimbourg (Écosse).

Sociedade Broteriana, à Coimbra (Portugal).

Académie des sciences de Californie, à San-Francisco.

Trenton natural history Society, Trenton (États-Unis).

New-York Academy of sciences, New-York (États-Unis).

Meriden scientific Association, Meriden (États-Unis).

Elisha Mittchell scientific Society, Chapel-Hill, North-Carolina. (États-Unis).

Rochester Academy of sciences, Rochester (États-Unis).

Missouri botanical Garden, Saint-Louis (États-Unis).

Wisconsin Academy of sciences, arts and letters, Madison (États-Unis).

Botanical laboratory of University of Pennsylvania, Philadelphia (États-Unis).

Sociedad cientifica Antonio Alzate, à Mexico.

Museo nacional, San José de Costa-Rica (Amérique Centrale).

Museu nacional, Rio-de-Janeiro (Brésil).

Academia nacional de Ciencias, à Cordoba (Républ. Argentine).

Société scientifique à Santiago (Chili).

des études indo-chinoises, Saïgon (Cochinchine)

#### Publications échangées

- Revue bryologique dirigée par M. Husnot, à Cahan, par Athis (Orne).
- Revue mycologique, fondée par M. Roumeguère, rue Riquet, 37, à Toulouse.
- Feuille des Jeunes naturalistes, dirigée par M. Dollfus, rue Pierre-Charron, 35, à Paris.
- Revue scientifique du Bourbonnais, dirigée par M. Olivier, à Moulins (Allier).
- Revue scientifique du Limousin, dirigée par M. Le Gendre, à Limoges (Haute-Vienne).
- Revue des sciences naturelles de l'Ouest, boulevard Saint-Germain, 14, Paris.
- Journal de botanique, dirigé par M. Morot, rue du Regard, 9, Paris.
- Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Burgring, 1, Vienne (Autriche).
- Termeszetrajzi füzetek, Revue d'Histoire naturelle du Muséum de Budapesth (Hongrie).
- Atti del Museo civico di Storia naturale, Trieste (Autriche).
- Bulletin of the Torrey botanical Club, New-York, (États-Unis).
- Annals of the scottish natural History, Aberdeen (Écosse).
- Annuarto del R. Istituto botantco di Roma, rédigé par le professeur R. Pirotta.
- Malpighia, dirigé par MM. Pirotta, Penzig et Borzi, à Gênes (Italie). Notartsia, dirigé par M. David Levi, à Venise.
- Nuova notarisia, dirigé par M. de Toni, à Padoue.
- Actes du Jardin impérial de botanique, à Saint-Pétersbourg (Russie).
- Bulletin de l'herbier Boissier, dirigé par M. Autran, à Chambésy, près Genève (Suisse).
- Archives du musée Teyler, à Haarlem (Hollande).

# LES GENTIANELLA

#### DU GROUPE GRANDIFLORA

PAR

#### Le Dr SAINT-LAGER

En 1876, MM. Perrier de la Bathie et Bern. Verlot avaient trouvé sur le territoire de Saint-Bon, en Savoie (canton de Bozel), une Labiacée, l'Horminum pyrenaicum, dont la présence, loin de ses deux centres de création, les Pyrénées et le nord de l'Italie, avaient excité à bon droit leur étonnement.

Dans un Mémoire récemment publié (1), MM. Perrier et Songeon, à qui nous sommes redevables de tant de renseignements relatifs à la flore savoyarde, ont indiqué avec plus de précision la station de cette plante au fond de la vallée de Saint-Bon, dans la Grande et la Petite Val, où elle forme une colonie représentée actuellement par un grand nombre d'individus. Ils ajoutent : L'auteur d'une Flore du bassin moyen du Rhône, si souvent mal informé, a prétendu que l'Horminum pyrenaicum est naturalisé à Saint-Bon. Or, cette plante appartient à la catégorie des espèces disjointes et n'est pas plus naturalisée à Saint-Bon que le Teucrium pyrenaicum dans les environs de Monestierde-Clermont, au pied de la Moucherolle, pas plus que

<sup>(1)</sup> Notes sur quelques pl. nouv. de la Savoie, Bullet. Herbier Boissier, page 428, tome 11, 1894.

l'Hypericum nummularium dans le massif de la Grande-Chartreuse ».

Pour répondre à cette accusation aussi injuste au fond que malveillante dans la forme, il suffira de citer la phrase (p. 669, Flore de Cariot, 8° édit.), qui a excité l'indignation et le courroux du rédacteur de l'article dont j'ai rapporté le passage visant une de mes nombreuses erreurs (1). « L'Horminum pyrenaicum (violaceum Jean Bauhin), plante des Pyrénées centrales et des montagnes de l'Italie septentrionale, est naturalisée à Saint-Bon, près Bozel (Sav.) Nous ne savons si elle y a été semée fortuitement ou intentionnellement. » Suit la description de cette Labiacée.

Comme on le voit, j'ai simplement exprimé mon ignorance relativement au mode d'introduction de cette plante au fond d'une vallée fermée par de hautes montagnes et éloignée de 160 kilomètres de sa station la plus proche des Alpes italiennes et de 300 kilomètres de la plus proche station pyrénéenne. Les graines des Labiées n'ayant pas d'aigrettes et n'étant pas comestibles, ne sont pas transportables par le vent, ni par les oiseaux. Par conséquent, elles ne peuvent s'étendre que lentement en parcourant successivement de courtes étapes. Il est donc permis de manifester quelque étonnement lorsqu'on voit une colonie d'Horminum pyrenaicum non reliée par des colonies intermédiaires à son centre de création dans le nord de l'Italie et dans la chaîne pyrénéenne. En disant que l'espèce est disjointe de ce centre, on ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà; mais nous étions curieux de savoir comment s'est faite la disjonction. Si la plante a été semée fortuitement, c'està-dire par les moyens ordinaires de dissémination naturelle, ce ne peut être que par un troupeau de moutons venu directement d'Italie et amené en un seul voyage au fond de la vallée de Saint-Bon.

Je ne pensais pas commettre une grande impiété en émettant, sous forme très dubitative, le soupçon que l'Horminum a pu aussi être semé intentionnellement au fond de la vallée de Saint-Bon par quelque botaniste désireux d'enrichir la Flore de

<sup>(1)</sup> En ce qui concerne la forme, je me plais à disjoindre les deux collaborateurs, parce que j'ai eu d'excellents rapports avec M. le baron Perrier de la Bathie, que je tiens pour un parfait gentilhomme, incapable de manquer aux règles de la courtoisie.

son pays. On m'a dit, pendant un séjour que j'ai fait dans la vallée de Brides et de Bozel, qu'un curé de la Perrière se plaisait à semer des graines de plantes étrangères au pays. De pareilles tentatives, loin d'être blâmables, sont au contraire dignes d'encouragement, surtout lorsqu'elles sont instituées dans le but d'élucider certaines questions de Phytostatique. J'ai moimême essayé plusieurs expériences de cette sorte; malheureusement la plupart ont été entravées, parce que près des grandes villes, les semis et plantations de végétaux sauvages ont des ennemis beaucoup plus nombreux que dans la Petite et la Grande Val de Saint-Bon.

La mauvaise humeur manifestée à mon égard par M. Songeon viendrait-elle de ce que j'ai pris la liberté de ne pas adopter entièrement son avis relativement au rang hiérarchique qu'il convient d'assigner à Asperula Jordani et en ce qui concerne le remplacement de la dénomination expressive Gentiana excisa Presl par celle de G. Kochiana?

Dussé-je être de nouveau accusé d'ignorance, je persiste à considérer Asperula Jordani comme un état de l'Asp. longiflora à fleurs très longues, à feuilles plus courtes et plus larges. J'ai eu beau examiner les Aspérules de la vallée de Tignes sur le lieu même où ont été cueillis les spécimens décrits par MM. Perrier et Songeon, je n'ai pu me résoudre à scinder en deux ou plusieurs espèces l'Aspérule à longues fleurs, d'après le caractère très variable de la dimension des fleurs et des feuilles. Je ne suis d'ailleurs pas le seul botaniste qui ne soit pas parvenu à discerner sûrement Asp. Jordani, car suivant MM. Perrier et Songeon, les plantes distribuées sous ce nom à la Société dauphinoise d'échange, en 1881, et provenant les unes de la Savoie (n° 2910), les autres des Hautes-Alpes (n° 2910 bis) sont en réalité Asp. longistora Waldst. et Kit. Cependant, MM. Didier, Faure, Arvet-Touvet et Chaboisseau, qui ont cueilli les susdites Aspérules, étaient (et deux d'entre eux sont encore) d'excellents observateurs, connaissant admirablement la Flore des Alpes françaises (Soc. dauph. d'échange, 8° bull., p. 305).

D'après mes observations, je suis porté à considérer Asp. longiflora elle-même comme une race d'Asp. cynanchica se reliant au type commun par de nombreux intermédiaires. Tous les botanistes expérimentés savent que l'Asp. cynanchica est extrêmement polymorphe, à ce point que non seulement elle

varie suivant les pays et les conditions d'habitat, mais en outre que dans un même lieu elle présente diverses modifications dont la véritable valeur ne peut être appréciée que par une étude d'un grand nombre d'individus sur le terrain. Les botanistes qui ont négligé cet examen ont souvent été conduits inconsciemment et de bonne foi à faire un choix des variations extrêmes et à élever celles-ci à la dignité d'espèces. A plus forte raison, cela est-il arrivé aux botanistes qui ont décrit des plantes envoyées par leurs correspondants.

En vertu de la notion de polymorphisme, qui est pour moi le phare lumineux de la Botanique descriptive, je considère Viola ambigua Thomas comme une race à stipules plus étroites et plus abondamment ciliées de Viola ambigua Waldstein et Kitaibel. En conséquence, j'estime qu'il convient de l'appeler V. ambigua W. Kit. forme ciliata, plutôt que V. Thomasiana Perrier et Songeon. Je me borne présentement à exprimer le regret que Waldstein et Kitaibel n'aient pas donné à la Violette décrite par eux un nom spécifique rappelant un caractère organique.

Troisième grief. — J'ai repoussé parmi les synonymes le nom de Gentiana Kochiana que MM. Perrier et Songeon ont voulu substituer à celui de Gentiana excisa créé en 1828 par Presl pour désigner la Gentiane du groupe acaulis que Gasp. Bauhin, le premier, sépara nettement sous la désignation de Gentianella alp. Latifolia magnoflore d'une autre Gentiane, G. alp. Angustifolia magnoflore, avec laquelle on la confondait. Celle-ci est la forme que j'ai proposé d'appeler G. coriacea, Gentiane à feuilles coriaces (Flore de Cariot, 8° édit., p. 586) au lieu de G. Clusii Perr. et Song., G. acaulis Koch et permulti auctores, G. acaulis β media Gren. et Godr.

Pour plus de clarté, il me paraît utile de présenter un aperçu historique des progrès accomplis successivement dans la connaissance des quatre Gentianes du groupe acaulis: 1° G. excisa Presl; 2° G. alpina Vill.; 3° G. angustifolia Vill.; 4° G. coriacea St-L.

Cette dernière est la plus anciennement connue et aussi celle dont l'aire de dispersion géographique est la plus étendue. Il est présumable, sans qu'on puisse l'affirmer sûrement, que c'est la Gentiana quarta de Tragus (Hist. stirp., 175), dont Gesner essaya vainement la culture prolongée dans son jardin (Horti

Germ., 260). Elle fut décrite et figurée par Lobel sous le nom de Gentiqua helvetica (Advers., 130, Icones stirp., 310); par Dalechamps sous la dénomination de Gentianella minima latifolia (Hist. plant., 828); par Panckow = Gentianella Campanulæ flore purpureo, helvetica (Herbarium, p. 192, fig. 471); par De l'Écluse (Clusius) = Gentianella major verna (rar. plant. Histor., 314); par Jean Bauhin = Gentianella alpina magno flore (Hist. plant. III, 523); par Sweert = G. alp. angustifolia (Florileg., II, tab. 14); par Morison = G. verna major (Plant. Hist., sect. XII, tab. 5, fig. 14); par Barrelier = G. minor acaulos Violæ Marianæ flore (Plantæ, tab. 110) (1); par Boccone = G. alpina (Museo di piante, II, 21, tab. 6); par Jacquin = Gent. acaulis (Flora austriaca, II, 135). Quelquesunes de ces figures, surtout celles qui ont été faites d'après Lobel, sont peu fidèles.

Il me paraît inutile de prolonger cette énumération en citant les figures représentant la Gentianelle à feuilles étroites et coriaces dans les Iconographies modernes, lesquelles sont plus généralement connues des botanistes que les anciennes.

Une seconde étape dans la connaissance des Gentianelles du groupe acaulis est marquée par la découverte que fit Gaspard Bauhin d'une autre espèce à feuilles largement ovales (folia unciam lata, duas uncias longa) dont il avait reçu des spécimens cueillis dans les Alpes de la Suisse. Il la décrivit dans le Prodromos theatri botanici (p. 97, cap. X, 1) sous le nom de Gentianella alp. latifolia magno flore, et, comme il a été déjà dit plus haut, il imposa à l'autre espèce à feuilles étroites et coriaces, la dénomination de Gentianella alp. angustifolia magno flore (Pinax, 187).

G. Bauhin avait négligé d'indiquer les autres caractères, tirés de la conformation du calyce et de la corolle, qui permettent de différencier avec une parfaite netteté les deux susdites Gentianelles. De cette omission, il résulta que Jean Bauhin refusa d'admettre l'autonomie spécifique de la Gentianella latifolia et la considéra comme une variété à feuilles larges du type principal : « has diversas esse plantas perperam statuit Frater. » L'écho de cette opinion erronée s'est répercuté jusqu'à

<sup>(1)</sup> On appelait Violu Mariana la Campanula medium L., si heureusement appelée C. grandiflora par Lamarck.

nos jours. Dans sa Flora italica, Bertoloni n'a pas hésité à dire à propos de G. acaulis: « stirps mire ludibunda, unde falsa species factæ sunt. » — Dans le Species plantarum, Linné avait admis comme type de Gentiana acaulis la Gentianelle à larges feuilles et comme variété à la Gentianelle à feuilles étroites de Gasp. Bauhin. — Dans la Flore française (3° édit., III, p., 654) A. Pyr. de Candolle a pris pour type de G. acaulis la Gentianelle à larges feuilles et il énumère les variétés à angustifolia Vill., γ alpina Vill., δ. G. caulescens Lam., ε flore albo, ζ flore pleno. — Dans sa monographie des Gentianacées (Prodr., IX, p. 115), Grisebach admet aussi comme type la Gentianelle à larges feuilles, puis comme variétés \( \beta \). Angustifolia Vill., Y G. alpina Vill. — Dans la Flore de France (II, 492), Grenier blâma Koch d'avoir distingué spécifiquement G. acaulis et G. excisa d'après les caractères peu importants de la forme du calyce et des feuilles!! - On verra plus loin que les susdites Gentianelles ne diffèrent pas seulement par la conformation du calyce et des feuilles, mais aussi par celle de la corolle, qu'en outre, chacune d'elles a une localisation distincte et se perpétue indéfiniment par le semis de ses graines. Que faut-il de plus pour admettre leur autonomie spécifique dans le temps actuel?

Un troisième progrès dans la connaissance de nos Gentianelles est dû aux observations faites en 1786 par Lamarck (Dict. encycl., II, 637-638) et en 1787 par Villars (Hist. pl. Dauphiné, II, 526, Atlas, planche X).

Après avoir décrit sous le nom de G. grandistora foliis trinerviis, la Gentianelle à larges feuilles de Gasp. Bauhin,
Lamarck donne la description d'une variété β G. grandistora
HUMILLIMA, foliis uninerviis dont il avait reçu des spécimens
cueillis sur les sommités des Alpes du Dauphiné, par Liotard
qui, comme on sait, était le compagnon de voyage de Villars.
Voici ce que dit Lamarck: la variété β est naîne, sa tige n'a que
5 ou 6 lignes de hauteur et porte une belle fleur campanulée
un peu ventrue, longue de 2 pouces; les feuilles sont ovales,
obtuses, charnues et n'ont que la nervure moyenne apparente.

L'année suivante, Villars qui connaissait bien cette plante pour l'avoir cueillie, en compagnie de Liotard, dans le massif de Belledonne et des Sept-Laux, donna une figure de celle-ci (Atlas, pl. X) et la diagnose suivante :

G. ALPINA. — G. foliis ovatis subcarnosis enerviis obtusis;

corolla campanulata caulem æquante. C'est sans doute par distraction que Villars a écrit « caulem æquante »; il faut lire caulem excedente. Du reste Haller n'avait pas commis la même faute et avait écrit : flore campanulato caulis longitudinem excedente (Enum. Stirp. Helvetiæ, 477).

J'estime qu'on ne doit pas hésiter à élever au rang d'espèce la G. humillima Lam., G. alpina Vill. Car, ainsi que l'ontditavec beaucoup de justesse MM. Perrier et Songeon, sur le frais elle diffère au premier coup d'œil de G. excisa par ses feuilles incurvées d'un vert jaunâtre et glaucescent. A la vérité, la G. excisa se rapetisse lorsqu'elle croît sur les hautes montagnes, mais elle garde toujours des tiges plus élevées, des feuilles plus grandes, une souche plus robuste et ne présente jamais la teinte d'un vert jaunâtre et glauque qui fait reconnaître immédiatement la G. alpina Vill. En outre, les individus de G. excisa vivent isolés, tandis que ceux de G. alpina sont serrés les uns près des autres, de sorte que les rosettes de feuilles radicales forment de larges gazons. Quiconque a observé attentivement le mode de végétation, les tiges, les feuilles et les fleurs de ces deux plantes ne peut avoir la pensée de considérer, dans le temps présent, l'une comme une variété de l'autre. La recherche de la relation généalogique qui a pu exister à l'origine entre les Gentianelles est du domaine de la Botanique préhistorique. Il y a longtemps que ces jolies et mignonnes plantes ont cessé d'être des variétés dérivées successivement les unes des autres ou de quelque autre type disparu. Puisque, pour charmer les yeux des botanistes, elles ont donné depuis tant de siècles des preuves de persévérance, récompensons-les en leur accordant définitivement la dignité d'Espèce.

Agissons de même à l'égard d'une autre Gentianelle observée par Villars dans la chaîne calcaire qui s'étend depuis Lans et Saint-Nizier, à travers le massif de la Grande-Chartreuse jusque près de Chambéry. Villars n'a pas su la distinguer de la Gentianella angustifolia de Gasp. Bauhin; il s'est borné à dire qu'elle diffère de Gentianella latifolia C. B. par ses feuilles oblongues, linéaires, à nervures non saillantes, par les divisions du calyce peu écartées à la base et enfin par les lobes de la corolle sinuésdenticulés. Il est nécessaire d'ajouter, ainsi que l'ont fait MM. Perrier et Songeon, que cette espèce diffère de l'autre Gentianelle à feuilles étroites par ses feuilles charnues (non

coriaces), très luisantes à la face supérieure, comme si elles avaient été vernissées, par son calyce atteignant seulement le quart infér. de la corolle (non le tiers), à divisions un peu étalées (non appliquées sur la corolle), brusquement acuminées (non insensiblement atténuées de la base large jusqu'au sommet aigu), par sa corolle d'un bleu d'azur, marquée à la gorge de cinq taches d'un vert clair, à tube jaunissant par la dessiccation.

Les deux Gentianelles à feuilles étroites, G. angustifolia Vill. et G. coriacea St.-L. sont exclusivement calcicoles. La première, beaucoup plus rare, s'élève moins haut dans les montagnes que l'autre.

La Gentianelle naine (G. alpina Vill.) est exclusivement silicicole et vit à de plus grandes altitudes dans les Alpes granitiques, gneissiques et schisteuses que la Gentianelle à larges feuilles (G. excisa Presl).

Celle-ci n'est pas absolument calcifuge, car elle vient aussi dans les massifs calcaires, sur des sols contenant un peu de carbonate de chaux mélangé à une forte proportion d'humus ou de silicates alcalino-terreux.

Puisque, abstraction faite de toute considération rétrospective relativement à leur généalogie, nos Gentianelles sont, dans le temps présent, quatre unités spécifiques se reproduisant invariablement par le semis de leurs graines et distinctement localisées, nous devons donner à chacune d'elles un nom partiticulier afin de bien nous entendre quand nous en parlerons. . Il est clair que celui de Gentiana acaulis attribué par un grand d'auteurs, tantôt à l'une, tantôt à l'autre de nos Gentianelles. n'est plus qu'un souvenir historique, rappelant les diverses phases par lesquelles a passé la connaissance de la question qui nous occupe actuellement. Tout au plus pourrait-il être conservé comme titre d'un groupe idéal, c'est-à-dire d'une section dans le genre Gentiana. Toutefois, comme l'épithète acaulis (sans tige) exprime une idée fausse, même en ce qui concerne la Gentianelle naine, il serait préférable d'adopter Gentianella grandiflora comme titre de la section comprenant les quatre Gentianelles si remarquables par la grandeur de leurs fleurs par rapport à celle de la tige. Déjà dans le Pinax, G. Bauhin les avaient désignées par l'appellation Gentianella alp. magno flore. Par opposition, on nommerait Gentianella parviflora le groupe comprenant G. verna, brachyphylla, bavarica et pumila.

Comment faut-il nommer chacune de nos quatre Gentianelles à grande fleur? Les botanistes qui prennent pour base de la nomenclature la règle inviolable de priorité doivent être bien embarrassés en cette occurrence. En effet, nous savons que Linné admettait: l' Gentiana acaulis; c'est celle qui fut appelée G. excisa par Presl, puis G. Kochiana par M. Perrier; j'expliquerai plus loin les motifs de ce changement; 2º G. acaulis β angustifolia, Gasp. Bauhin; c'est celle que Koch nomma G. acaulis et que MM. Perrier et Songeon ont appelé G. Clusii, alléguant que Clusius (de l'Écluse) est le premier qui ait bien décrit cette plante. Cette assertion est fort contestable pour quiconque a lu attentivement la description donnée par le botaniste d'Arras. Au surplus les épithètes spécifiques tirées d'un nom d'homme sont les plus mauvaises. Par surcroît de complication, Villars, ne connaissant pas la Gentiana angustifolia de G. Bauhin et de Linné, a donné ce dernier nom à la Gentianelle dauphinoise du massif de la Grande-Chartreuse et du massif de Lans qui, au delà de la cassure où coule l'Isère, forme la suite du précédent. Un grand nombre d'auteurs, ne connaissant pas la susdite Gentianelle dauphinoise, ont attribué à Villars la paternité de la dénomination G. angustifolia, mais ils ont appliqué celle-ci à la plante ainsi nommée antérieurement par Gasp. Bauhin et Linné. Enfin, vinrent MM. Perrier et Songeon qui, les premiers, surent donner exactement une diagnose différentielle des quatre Gentianelles à grande fleur et eurent le mérite de faire valoir, comme il convenait, l'autonomie spécifique de chacune d'elles. Puisque la garantie d'identité est la condition essentielle de l'attribution de priorité des noms, c'est au travail de ces botanistes qu'il faudrait se référer pour la dénomination des Gentianelles. Malheureusement, après avoir eu la sagesse de conserver les dénominations de Gentiana alpina qui ne donne lieu à aucune ambiguité et celle de G. angustifolia Villars, qu'on peut garder à condition de la bien définir, ils ont inventé celles de G. Kochiana et de G. Clusii, qui toutes deux, ont le défaut inhérent aux dénominations spécifiques hominales. MM. Perrier et Songeon semblent avoir une prédilection particulière pour ces épithètes insignifiantes, puisque sur sept noms créés par eux, quatre (Viola Thomasiana, Asperula Jordani, Gentiana Clusiana, G. Kochiana) rappellent le nom d'un botaniste.

Outre la considération générale en vertu de laquelle les dénominations spécifiques tirées d'un nom d'homme doivent être rejetées, il existe un motif tout à fait décisif pour repousser l'appellation Gentiana Kochiana proposée par MM. Perrier et Songeon en remplacement de G. excisa Presl. Il est à noter que cette dernière a été maintenue par les botanistes autrichiens, suisses et allemands, tandis que celle de G. Kochiana a été généralement adoptée par les botanistes français. J'ai donc lieu de croire qu'au moins une fois en ma vie, j'aurai fait connaître à mes compatriotes un chapitre de l'histoire de la Botanique qu'ils ignoraient. Ils verront ainsi que je ne suis pas le seul à qui on puisse adresser le reproche d'être quelquefois « mal informé ».

MM. Perrier et Songeon ont inscrit parmi les synonymes de leur G. Kochiana: « G. excisa Koch, non Presl; » — puis parmi les synonymes de G. alpina Vill.: « G. excisa Presl, teste Braune ». De ces indications synonymiques, il résulte manifestement que, suivant MM. Perrier et Songeon, Koch se serait trompé en décrivant, sous le nom de G. excisa Presl, la Gentia nelle grandiflore à larges feuilles, car la plante à laquelle Presl a imposé la dénomination G. excisa ne serait autre que la Gentianelle naine appelée G. alpina par Villars. C'est pourquoi, afin de sortir du gâchis où nous auraient plongés Presl et Koch, nos savants botanistes ont proposé d'appeler dorénavant G. Kochiana la plante faussement appelée par Koch G. excisa. C'est assurément une noble manière de pratiquer la charité chrétienne à l'égard des pécheurs, même non repentants.

Avant de démontrer la fausseté de l'interprétation ci-dessus mentionnée, il est juste de dire que celle-ci a été empruntée par MM. Perrier et Songeon à Grisebach, auteur de la Monographie des Gentianacées (Prodr. syst. natur. regni veget., tome IX, p. 115-116). Comment auraient-ils pu soupçonner que le célèbre professeur de Gættingen a négligé de lire la description originale de G. excisa faite par Presl lui-même, en 1828, dans la Flora de Regensburg (p. 267-269, tome XI, 1826), et a accepté aveuglément l'assertion de Braune, lequel, d'après des spécimens d'herbier mal étiquetés, a déclaré que G. excisa Presl est identique à G. alpina Vill.? Que si Grisebach a lu la description faite par Presl, nous serions forcé, chose bien plus grave encore pour l'auteur de la Monographie des Gentianacées, de conclure qu'il n'a jamais vu la Gentianelle à larges feuilles!

Afin de faciliter aux botanistes le choix à faire entre les deux termes de cette alternative, et surtout afin de les convaincre que Koch ne s'est pas trompé en disant que Presl est le premier qui ait bien décrit, sous le nom de G. excisa, la Gentianelle à larges feuilles, je vais extraire de la note de Presl ce qui est utile à ma démonstration. On remarquera que Presl, ignorant que Gasp. Bauhin avait déjà brièvement indiqué quelques-uns des caractères de cette espèce, a cru l'avoir découverte.

« C'est pour un botaniste un grand bonheur de pouvoir découvrir une nouvelle espèce dans un genre remarquable par la grandeur et le beau coloris des fleurs. J'ai eu la bonne fortune de distinguer une nouvelle Gentiane croissant en Allemagne, et vraisemblablement aussi en Suisse, et qui a toujours été jusqu'à présent méconnue et confondue avec Gentiana acaulis. Je l'ai trouvée mélangée avec celle-ci dans tous les herbiers de Prag. Cependant elle en diffère tellement par la conformation de son calyce, caractère très important dans le genre Gentiana, qu'il n'est pas possible d'élever le moindre doute relativement à son autonomie spécifique.

Voici la diagnose abrégée et la description détaillée de ma nouvelle espèce.

#### GENTIANA EXCISA.

G. corolla campanulata quinquefida caulem uniflorum quadrangulum subæquante, laciniis calycinis hastatis, sinubus truncatis, foliis trinervis, infimis lanceolatis.

Habitat in alpinis Austriæ inferioris (mons Schneeberg), Salisburgi (mons Untersberg).

Caulis triquadripollicaris.... Folia opposita, glaberrima, trinervia, infima in rosulam congeste patentissima sesquipollicaria lanceolata, reliqua multo minora ovata erecto-patentia, distantia. — Flos solitarius 26-27 lineas longus, erectus. — Calyx quinquefidus, laciniis dentiformibus hastatis acuminatis, id est ex angustiore basi in ovatam figuram dilatatis, interstitiis inter lacinias seu sinubus unam lineam longis recte truncatis.— Corolla campanulata quinquefida, tubo basi flavescente apice cærulescente, fasciis quinque flavicantibus cæruleo punctatis, laciniis ovatis acutis patentissimis elegantissime cæruleis. — Stamina..... stigmata..... capsula..... etc.

Differt a Gentiana acauli laciniis calycinis hastatis (non lanceolatis contiguis), interstitiis seu sinubus rectis truncatis (non acutis). >

Presl aurait pu ajouter que la Gentiana excisa diffère encore de sa congénère par ses feuilles infér. largement ovales-lancéo-lées (non elliptiques lancéolées, très aiguës), trinervées, molles (non coriaces et raides, non terminées en pointe cartilagineuse), de sorte que si on enlevait les corolles et les calyces, on pourrait encore distinguer l'une de l'autre les deux susdites Gentianes par le seul examen des feuilles.

Quoique la découverte de la Gentianelle à larges feuilles et à sinus calycinal tronqué appartienne à Gasp. Bauhin, il est certain que Presl est le premier botaniste qui ait bien décrit cette espèce, et il a eu le mérite de lui donner un nom spécifique rappelant un des caractères différentiels, à savoir : la troncature pareille à celle qu'on pourrait faire dans le sinus calycinal en coupant celui-ci au moyen de ciseaux (excisa).

Si Braune et Grisebach, au lieu de s'en tenir à des spécimens d'herbiers souvent mal étiquetés en ce qui concerne le lieu de provenance, avaient cueilli eux-mêmes G. excisa Presl et G. alpina Vill., si de plus ils avaient lu attentivement la description donnée par Presl, il ne leur serait pas venu un seul instant à l'esprit la pensée d'appliquer la susdite description à la Gentianelle naine.

En effet, il est impossible d'attribuer à celle-ci les caractères clairement énoncés par Presl: « Calyce à sinus tronqué; tige de 3-4 pouces; feuilles trinervées, les basilaires ovales-lancéolées, ayant jusqu'à un pouce et demi de longueur. »

Mes chers frères, méfions-nous des citations de seconde et de troisième main et ayons soin de recourir au texte même des auteurs dont nous discutons les opinions. Au surplus, puisque des savants de la plus haute valeur se sont quelquefois trompés, soyons indulgents les uns pour les autres. La Charité nous l'ordonne, la Prudence nous le conseille!

Deux conclusions principales découlent de la présente étude : 1° Les quatre Gentianelles du groupe Grandiflora sont autant d'unités spécifiques distinctes, très bien décrites comme telles par MM. Perrier et Songeon. Gentiana acaulis est une conception purement idéale, c'est-à-dire dépourvue de réalité objective, et d'ailleurs exprimée par un terme inexact.

2º Les dénominations Gentiana excisa Presl, G. alpina Vill., G. angustifolia Vill., déjà consacrées par un long usage, méritent d'être conservées. Il est entendu que l'épithète spécifique angustifolia s'applique exclusivement à l'espèce dauphinoise connue de Villars.

Enfin, au lieu de la dénomination insignifiante G. Clusii Perr. et Song., je propose celle de G. coriacea (G. à feuilles coriaces) qui a l'avantage de rappeler un caractère très apparent.

Ì.

# L'APPÉTENCE CHIMIQUE DES PLANTES

#### ET LA CONCURRENCE VITALE

PAR

#### Le Dr SAINT-LAGER

A la séance du 19 décembre 1894, M. Lachmann présenta à la Société botanique de Lyon des remarques très intéressantes sur les conditions particulières qui déterminent, dans le massif cristallin de Belledonne, la présence de quelques espèces calcicoles, et à cette occasion, il rappela la doctrine émise par le célèbre botaniste Nægeli pour expliquer, par la toute puissance de la concurrence vitale, la localisation très distincte de certaines espèces voisines les unes des autres. Jusqu'alors, cette localisation avait été uniquement attribuée à la préférence des unes pour les sols calcaires et à la répugnance qu'ont les autres à vivre sur ces terrains.

Grâce à la grande notoriété de son auteur, et aussi parce que la doctrine s'appuie sur un principe en grande faveur chez les naturalistes contemporains, celle-ci s'est rapidement propagée et a été développée en plusieurs ouvrages justement estimés à d'autres égards.

C'est pourquoi il m'a paru qu'il serait utile de démontrer que Nægeli a fait une fausse application du principe, vrai en beaucoup de circonstances, de la lutte pour la vie, et par suite a été conduit à nier l'importance d'un facteur biologique non moins certain, je veux dire l'appétence d'un grand nombre de plantes pour tel ou tel substratum qui offre à chacune d'elles la condition physico-chimique dont elle a besoin.

- « Les botanistes, dit Nægeli (1), ont souvent et longuement disserté au sujet de l'influence physico-chimique du sol, mais aucun d'eux n'a su apprécier l'importance d'un facteur qui contrebalance cette action physico-chimique au point de l'annihiler. Ce facteur est la concurrence vitale entre espèces ou races qui luttent pour la conquête de l'espace dans une même contrée. Cette lutte est surtout acharnée et impitoyable lorsqu'elle s'exerce entre espèces ou races très voisines les unes des autres sous le rapport morphologique, et qui, en raison même de la similitude de leur organisation et de leur étroite parenté, ont les mêmes besoins. >
- « Une preuve décisive des effets de la concurrence vitale nous est fournie par la répulsion qu'exercent l'une sur l'autre les espèces suivantes: Rhododendron ferrugineum et Rhod. hirsutum, d'une part; — Achillea moschata et Ach. atrata, d'autre part. Les deux Rosages et les deux Achillées diffèrent si peu sous le rapport morphologique, qu'il est permis de considérer les unes comme des races dérivées des deux autres.
- « En outre, il est bien connu que Rh. hirsutum et Ach. atrata ont une préférence très marquée pour les terrains calcaires, tandis que Rh. ferrugineum et Ach. moschata sont manifestement des espèces calcifuges. Toutefois, ces préférences n'ont pas un caractère aussi exclusif qu'on l'a prétendu. En effet, dans les Alpes helvétiques et autrichiennes, on trouve quelquefois Rh. ferrugineum et Ach. moschata sur roche calcaire, de même que Rh. hirsutum et Ach. atrata sur roche pauvre en carbonate de chaux. Du reste, il est bien connu que Rh. ferrugineum existe sur quelques points du Jura où, suivant Osw. Heer, il aurait été apporté par l'ancien glacier du Rhône. Toutefois, il y a lieu de croire qu'il ne se serait pas maintenu sur les roches calcaires du Jura, s'il y avait trouvé déjà établi le Rh. hirsutum qui, mieux que lui, prospère sur terrain calcaire. »
- « La répartition séparée de Rh. hirsutum et Ach. atrata sur les roches calcaires, de Rh. ferrugineum et Ach. moschata sur les roches pauvres en carbonate de chaux ne se produit d'unc

pages 228-284, 367-395.
G. Bonnier. Flore alpine d'Europe. Ann. sc. natur., X, 1880.
Van Tieghem. Traité de botanique. 1.º édit., p. 181; 2º édit., p. 1763.

Christ. Flore de la Suisse, pages 318 et 384.

<sup>(1)</sup> Nægeli. Sitzunsgber. der k. Akad. d. Wissenschaften zu Munchen, 1865.

manière rigoureuse que dans les territoires où existent simultanément, soit les deux Rosages, soit les deux Achillées. Dans ce cas, les deux Rosages se repoussent comme deux rivaux inconciliables. Achillea moschata chasse Ach. atrata, ou est expulsée par elle. Cette répulsion est d'autant plus remarquable que les deux susdites Achillées vivent volontiers en société avec Ach. millefolium, qui n'ayant pas les mêmes exigences à l'égard du monde extérieur, ne leur fait pas concurrence. D'autres exemples pareils montreraient que la lutte pour la vie atteint son summum de violence lorsqu'elle s'exerce entre espèces affines. »

Nægeli aurait, en effet, pu citer les espèces suivantes qui, à cause de leur localisation distincte, lui auraient paru se repousser comme des ennemis irréconciliables.

Genista candicans.

G. anglica.

Trifolium arvense.

Cerasus racemosa (Padus).

Valeriana celtica.

Filago germanica.
Digitalis purpurea.

Galeopsis ochroleuca. Lavandula stœchas.

Androsace pubescens.

A. obtusifolia.

A. carnea.

Carex digitata.

C. pilulifera.

Seslera disticha.

Phegopteris dryopteris.

Asplenium septentrionale.

G. scorpia.

G. hispanica.

T. rubens.

C. corymbosa (Mahaleb).

V. saxatilis.

F. spathulata.

D. parviflora.

G. angustifolia.

L. angustifolia et latifolia.

A. helvetica.

A. lactea.

A. villosa.

C. ornithopoda.

C. montana.

S. cærulea.

Pheg. calcicola (1).

A. viride.

La répulsion qu'exerceraient les unes sur les autres les susdites espèces est une pure fantaisie créée par la féconde imagination de Nægeli. Ces plantes ne sauraient se faire concurrence parce qu'elles ne vivent pas ensemble dans le même lieu, les unes étant exclusivement calcicoles, les autres silicicoles et même calcifuges. Tous les bons observateurs sont d'accord sur ce point. Il est vrai que dans le cours d'une herborisation en certains pays

<sup>(1)</sup> Tous les botanistes écrivent Pheg. calcarea ou Polypodium calcareum. Ce dernier adjectif me semble devoir être remplacé par calc-i-cola quand on veut exprimer la préférence des plantes pour les sols contenant de la chaux (calæ, calcis, calci, calcem, calce). Calcar-ea, de même que calcar-ata (Viola calcarata) dérive de calcar, qui signifie éperon.

où les terrains calcaires et siliceux se succèdent ou alternent en plusieurs endroits, on peut cueillir, à peu de distance l'une de l'autre, la Digitale pourprée et la Digitale jaune à petites fleurs et aussi l'hybride résultant du mariage de ces deux plantes. La même coïncidence existe en ce qui concerne la succession de Rhododendron hirsutum, de Rh. ferrugineum et de leur hybride Rh. intermedium, vers le contact des formations calcaires et des roches siliceuses. Dans ce cas, la promiscuité apparente ne peut tromper que les botanistes peu accoutumés à l'observation géognostique, mais non ceux qui savent distinguer une roche cristalline azoïque (granite, gneiss, micaschiste, grès, etc.) d'une roche calcaire. Ces derniers ont tous remarqué le changement brusque de végétation qui se manifeste lorsqu'on passe du terrain cristallin à un terrain composé de sédiments calcaires des époques jurassiques, crétacées ou tertiaires. Nombreux sont les exemples de ces brusques changements vers la ligne de contact des deux formations. Tous les botanistes lyonnais connaissent le suivant :

A peu de distance, au nord de notre ville, s'élève jusqu'à l'altitude de 625 mètres le mont Verdun, chaînon occidental du massif appelé mont d'Or lyonnais. Considéré sous le rapport de la composition chimique, le seul qui présentement nous intéresse, le mont Verdun peut être divisé en deux groupes, en allant de haut en bas :

1º Calcaire bajocien et liasien;

2º Grès bigarré triasique, superposé au granite, qui forme la base de la montagne depuis Saint-Germain jusqu'à Limonest.

Sur cette bordure granitique ont été plantés des Châtaigniers, des Bouleaux et des Pins silvestres, sous l'ombrage desquels croissent Pteris aquilina, Danthonia decumbens, Deschampsia flexuosa, Luzula maxima et multiflora, Carex pallescens et pilulifera, Hieracium murorum, Orobus tuberosus, etc.

A l'ouest de ces bois, sur les territoires siliceux de Chasselay, de Dardilly et de Limonest, on voit en abondance: Sinapis cheirantha, Teesdalia nudicaulis, Spergularia pentandra et rubra, Ulex nanus, Trifolium arvense, Ornithopus perpusillus, Potentilla tormentilla et argentea, Agrimonia odorata, Scleranthus perennis, Herniaria hirsuta, Peucedanum gallicum, Filago germanica et minima, Andryala sinuata, Jasione montana, Calluna vulgaris, Myosotis versicolor, Anarrhinum

bellidifolium, Galeopsis ochroleuca, Rumex acetosellus, Mibora minima, Agrostis vulgaris, Aira caryophylla et canescens, Holcus mollis, Nardurus distichus (Lachenalii), etc.

Lorsque, partant de Chasselay ou de Limonest, on gravit les pentes boisées où croissent quelques-unes des espèces silicicoles ci-dessus énumérées, on observe tout à coup un changement complet dans le tapis végétal. Le Buis apparaît avec sa cohorte de plantes calcicoles : Helleborus fœtidus, Polygala comosum, Cytisus Laburnum, Coronilla emerus, varia et minima, Spartium junceum, Hippocrepis comosa, Anthyllis vulneraria, Trifolium rubens et alpestre, Orobus vernus, Cerasus corymbosa (Mahaleb), Trinia vulgaris, Peucedanum glaucum (Cervaria), Inula salicina et hirta, Chrysanthemum corymbosum, Digitalis parviflora, Melampyrum cristatum, Lithospermum purpureocæruleum, Gentiana cruciata et ciliata, Brunella grandiflora, Melissophyllum (Melittis) silvaticum, Globularia vulgaris, Daphne laureola, Lilium martagon, Orchis masculus et pyramidalis, Ophrys muscifera, fucifera, apifera et anthropophora, Carex montana, gynobasis et ornithopoda, etc., etc.

Ce changement brusque de décor végétal se manifeste non seulement sur le versant occidental du mont Verdun et du Narcel dans une étendue de 5 kilomètres, mais aussi sur le versant oriental du Verdun, au fond du vallon qui sépare le mont Verdun du mont Toux et où se trouve un îlot de grès bigarré triasique, portant une plantation de Châtaigniers et de Pins silvestres. La séparation de la flore silicicole et de la flore calcicole est si tranchée qu'on pourrait, en se servant des deux listes de plantes ci-dessus énumérées, tracer approximativement sur une carte la ligne de démarcation des grès et des calcaires.

Sur toutes les montagnes où deux terrains de composition chimique différente se succèdent, on peut faire une observation pareille à celle qui vient d'être présentée.

Affirmer que les espèces silicicoles d'un côté et les espèces calcicoles d'un autre côté sont en rivalité pour la conquête de l'espace serait énoncer une vérité banale.

Au surplus, il importe peu que ces espèces soient congénères et même affines, ou qu'elles appartiennent à des genres différents. Nægeli s'est gravement trompé lorsqu'il a soutenu que c'est surtout entre les espèces affines que la concurrence vitale est à son summum d'énergie. Cette concurrence n'est pas moindre entre Buxus sempervirens et Coronilla emerus, arbrisseaux de familles très différentes, qu'entre deux herbes congénères, telles que Trifolium rubens et Tr. alpestre, qui vivent ensemble dans les mêmes lieux. Dans chaque contrée, pour un même habitat (bois, prairies, champs, rochers, lieux aquatiques, etc.), pour un même substratum géique, l'énergie de la concurrence vitale est surtout déterminée par le mode de végétation des plantes qui se trouvent ensemble.

L'Érigeron du Canada, malgré la grande aptitude de ses graines à se disséminer au loin, est beaucoup moins redoutable pour ses voisins que ne l'est pour les plantes aquatiques le tyran appelé Hélodée du Canada, dont les touffes serrées remplissent tout l'espace disponible. Le Buis et la Bruyère vulgaire, quoique assez envahissants, laissent encore quelques places vides dans leur voisinage pour leurs acolytes ordinaires. Toutefois, n'oublions pas que ces deux arbustes, n'ayant pas les mêmes appétences chimiques, ne sont pas en rivalité l'un contre l'autre, pas plus que Rhododendron hirsutum avec Rh. ferrugineum, Achillea atrata avec Ach. moschata, Erica carnea avec E. vulgaris, Phegopteris calcicola avec Ph. dryopteris, non plus enfin que Nymphæa alba avec les Sedum et Saxifraga qui, quelques mètres plus loin, croissent sur les rochers des bords du lac où se plaît la belle Nymphe.

Il est évident que Nægeli, entraîné par son zèle de néophyte, a fait une fausse application du principe Darwinien de la concurrence vitale. Non erat hic locus!

Ce n'est d'ailleurs pas la seule erreur commise dans la question dont il s'agit par le célèbre botaniste bavarois. Il a prétendu que, contrairement à leur appétence chimique, les plantes calcicoles vivent quelquefois sur des roches presque dépourvues de chaux, de même que les espèces silicicoles croissent souvent sur des sols contenant une forte dose de chaux. Déjà, antérieurement à Nægeli, d'autres botanistes dépourvus de connaissances géognostiques, avaient émis la même assertion. Dans sa Géographie botanique, Alph. de Candolle avait dit:

« Sur le Jura français, montagne essentiellement calcaire nous voyons de fort beaux Rhododendron ferrugineum » (1, p. 445).

« Le Pteris aquilina est commun sur le Jura qui est tout calcaire » (1, p. 427).

- « Silene Vallesia et Valeriana saliunca croissent sur le mont Ventoux, montagne essentiellement calcaire » (1, p. 433).
- « Le Châtaignier des collines calcaires de l'Hérault et du Gard vient sur calcaire jurassique, de même que sur les pentes du Revermont dans le département de l'Ain » (1, p. 427).

Cependant il est bien connu, depuis les observations faites en 1848 par Dunal de Montpellier et par les éminents géologues Em. Dumas et Paul de Rouville, que les Châtaigneraies de la vallée de Saint-Guilhem-le-Désert dans l'Hérault, se trouvent sur une couche composée d'argiles et de nodules siliceux résultant de la désagrégation des dolomies jurassiques.

Il est certain que les bois de Châtaigniers qui existent en plusieurs parties des collines jurassiques du département de l'Ain, dans le Revermont, sur le plateau de la montagne de Parves, ainsi que sur les pentes urgoniennes et néocomiennes du Jura et du Vuache, sont établis sur des dépôts erratiques d'origine alpine.

Le mont Ventoux n'est pas, comme le croyait Alph. de Candolle, entièrement composé de carbonate de chaux, car on y voit des bandes de grès alternant avec les calcaires crétacés.

La localisation très restreinte du Rosage ferrugineux dans les massifs calcaires et la dispersion large et continue du susdit arbrisseau sur les hauteurs des massifs gneissiques et granitiques auraient déjà dû éveiller l'attention des botanistes et leur inspirer le soupçon de quelque changement survenu dans la composition des roches partout où le Rhododendron ferrugineum apparaît dans la chaîne jurassique, au Reculet, audessus d'Allemogne et de Thoiry, sur le versant nord de la Dôle, à la Sèche des Embornats du Montendre, et enfin au Creux du Van. Dans toutes ces localités, le Rhododendron ne se montre que sur les argiles séquaniennes pauvres en carbonate de chaux ou sur les débris siliceux et argiles rougeâtres qui recouvrent l'argovien. Sur le Môle, au nord de Bonneville, il croît aussi exclusivement sur les débris siliceux et les argiles qui recouvrent les calcaires bajociens et bathoniens (Dogger).

S'il avait interrogé les géologues de la ville où il résidait, Alph. de Candolle aurait pu facilement observer près de Genève un fait très instructif en ce qui concerne l'influence chimique du sol. Sur plusieurs points du Salève, notamment au-dessus de Cruseilles, les crevasses du calcaire urgonien ont été autrefois remplies par des sources geysériennes, qui y ont déposé des sables sidérolithiques. Or, la présence de ces dépôts est immédiatement dénoncée au botaniste par certaines plantes silicicoles, telles que Scleranthus perennis, Epilobium collinum, Filago minima, Betula alba, Deschampsia flexuosa. On sait aussi que sur le Salève existent des blocs erratiques alpins qui portent des Fougères, des Mousses et des Lichens exclusivement silicicoles.

Le phénomène de la silicification constaté sur les calcaires urgoniens du Salève, du Vuache et de la chaîne du Jura n'est pas moins manifeste sur les calcaires jurassiques de l'Alb du Wurtemberg, et il est digne de remarque que sur les sables sidérolithiques de cette dernière montagne, on voit apparaître des espèces silicicoles qui n'existent pas dans le reste du massif. Ces espèces sont Sarothamnus vulgaris, Arnica montana, Digitalis purpurea, Betula alba, Luzula albida.

Au nord-est du Salève, la petite chaîne des Voirons est couverte sur une partie de son sommet d'une plaque de grès nummulitique. C'est précisément sur ce grès que se trouve une petite colonie de Rhododendron ferrugineum, accompagnée de plusieurs autres espèces silicicoles : Sedum annuum, Carex pilulifera, Deschampsia flexuosa, Aspidium oreopteris, Pteris aquilina, Blechnum boreale, Lycopodium selago, clavatum, annotinum et alpinum.

Il est à noter que sur le sommet des Voirons (1,456 m.) le Rhododendron se trouve au-dessous de la limite inférieure de sa zone climatérique. On sait que celle-ci s'étend en moyenne de 1,480 à 2,500 mètres. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner de l'absence du Rhododendron sur le Salève (1,286 m.) ainsi que dans la chaîne des Vosges, dont le point culminant est à 1,426 mètres, et où cependant il aurait trouvé des terrains à sa convenance. Il est bien entendu que dans l'estimation de la zone d'altitude du Rosage ferrugineux, il faut faire complètement abstraction des localités relativement basses où l'arbrisseau a été apporté sur des blocs éboulés, ainsi qu'il est arrivé sur les bords des lacs Majeur, de Côme, d'Alpnach, de Thun, de Brienz, de Lowerz et d'Annecy. Tous les botanistes qui ont parcouru le bord oriental du lac d'Annecy ont remarqué au nord du riant

village de Talloires, dans la localité du Roc-de-Chère, de grandes dalles de grès nummulitique sur lesquelles croît le Rosage ferrugineux en compagnie de Fougères, de Mousses et de Lichens manifestement silicicoles.

En faisant l'ascension de la montagne voisine, on trouve à sa place normale le susdit grès avec le Rhododendron et son cortège d'espèces silicicoles.

A la montagne de Chabrières, près Chorges (Hautes-Alpes), on voit aussi, sur le grès superposé au calcaire nummulitique, des Rhododendron vivant en société avec Draba carinthiaca, Erigeron uniforus, Leucanthemum alpinum, Artemisia mutellina, Arnica montana, Phyteuma hemisphæricum, Androsace carnea.

Sur les pentes occidentales de la longue chaîne étendue depuis le mont Charvin, les Aravis jusqu'au mont Méry, de même que de l'autre côté de la vallée du Reposoir sur les pentes du mont Vergy, le Rhododendron croît sur les sables du grès vert alternant avec les calcaires crétacés. Il est accompagné de Draba frigida, Sisymbrium pinnatifidum, Silene rupestris et exscapa, Trifolium spadiceum, Astrantia minor, Arnica montana, Gentiana purpurea, Androsace pubescens, Veronica saxatilis.

C'est aussi sur les sables du grès vert que vit le Rhododendron en quelques points du massif de la Grande-Chartreuse, notamment entre Bovinant et le Grand-Som, où il se trouve en société avec Astrantia minor, Arnica montana, Gentiana punctata, Aspidium glandulosum (A. oreopteris).

Sur les sommités de plusieurs parties de la Maurienne et de la Tarentaise, le Rosage ferrugineux vient quelquefois sur les quartzites qui forment la base du trias alpin; il vient aussi, mais plus rarement, sur les cargneules qui, dans la partie supérieure du trias, alternent avec les gypses et les marnes irisées. C'est précisément sur ces cargneules, comme l'a fort bien remarqué notre confrère M. Lachmann, que croît le Rhododendron ferrugineum, sur la pente occidentale de la montagne de Chamrousse, au-dessus d'Uriage (Isère). On sait que les cargneules sont des calcaires magnésiens cloisonnés, dans les cavités desquels se trouve ordinairement une terre ferrugineuse dépourvue de carbonate de chaux, ou n'en contenant que de très faibles quantités, de sorte que, dans ce cas, le Rosage ferrugi-

neux vit dans une terre non calcaire enfermée dans une série de pots calcaires. Les cloisons qui entourent ces cavités sont tout à fait agéogènes, c'est-à-dire qu'elles ne se désagrègent jamais pour former de la terre. Les botanistes qui ne seraient pas informés de la structure des cargneules et de la composition de la terre contenue dans leurs cavités, seraient certainement portés à déclarer que sur les flancs de la montagne de Chamrousse, le Rhod. ferrugineum vient sur une roche calcaire.

Des explications précédentes, il résulte que, dans les massifs calcaires de la France, le Rh. ferrugineum se montre sur des roches, qui malgré leur différence de structure apparente, ont une assez grande ressemblance sous le rapport de leur composition chimique. En effet, dans ces roches, l'élément siliceux remplace le carbonate de chaux, soit complètement dans les quartzites triasiques, les grès verts crétacés et les grès de la formation nummulitique éocène, soit en grande partie dans les argiles ferrugineuses du trias supérieur, du jurassique moyen et supérieur, et dans les calcaires siliceux de la craie.

La disparition du carbonate de chaux des calcaires siliceux a d'ailleurs été facilitée par l'action mécanique et chimique de la pluie répétée pendant un grand nombre de siècles. Les roches ont été d'abord désagrégées, puis ont subi une lixiviation qui a entraîné la partie la plus délayable et la plus soluble, c'est-à-dire le carbonate de chaux. C'est ainsi que sur certaines places, se sont accumulés: ici de menus débris siliceux sur lesquels croît le Rhododendron ferrugineum, plus loin des dépôts argileux, formant un sol imperméable propre à l'établissement des tourbières sur lesquelles apparaissent Vaccinium uliginosum et oxycoccos, Andromeda polifolia, Sweertia perennis, Scirpus cæspitosus, plusieurs Eriophorum et Carex, ainsi que diverses Muscinées.

D'après les observations que j'ai faites et aussi d'après celles des auteurs que j'ai consultés, il ne semble pas que le Rhododendron ferrugineum croisse dans les Pyrénées ailleurs que sur granite, gneiss et schistes siliceux. Il n'est pas venu à ma connaissance qu'il ait été vu sur des roches calcaires, probablement parce que celles-ci, dans les Pyrénées, ne présentent pas la complication pétrographique existant dans les massifs calcaires des formations éocènes, crétacées et jurassiques de l'est de la France. Aussi les botanistes qui ont herborisé dans la

chaîne pyrénéenne n'ont-ils jamais hésité à considérer le Rh. ferrugineum comme exclusivement silicicole. Cet arbrisseau est d'ailleurs fort commun sur les sommités du Canigou, de Costa-Bona, de Cambre-d'Azes et des autres montagnes des vallées d'Eyne et de Llo, du Capsir, du Llaurenti, de la haute Ariège et de l'Andorre. Au centre de la chaîne, on le trouve au sommet d'Arbas, aux Ports de Vénasque et de la Fraîche, dans les montagnes de Durbe, Rencluse, Maladetta, dans les environs des lacs d'Oo, d'Espingo et de Saoussat, à Esquierry, Médassoles, Crabioules, Ports de la Glère et d'Estouats, Superbagnères, Barèges, Tourmalet, Gavarnie, Marboré, dans les montagnes de la vallée de Cauterets à Lutour, Monné, la Haourade, Peguières, Oulettes de Vignemal, Estom, Estibaoude, Ardiden, enfin à Anouilhas, au Pic du Midi et sur les sommités des vallées d'Ossau et d'Aspe.

Il m'a semblé qu'il était utile de rappeler la fréquence du Rosage ferrugineux dans les Pyrénées, afin de dissuader les botanistes d'admettre avec Osw. Heer, que cette espèce ne peut avoir été portée sur les pentes du Jura que par le glacier du Rhône.

Puisque les glaciers des Alpes ne se sont pas étendus jusqu'à la chaîne des Pyrénées, il faut nécessairement expliquer par un autre mode de transport l'arrivée dans celle-ci, non seulement du Rosage, mais aussi de toutes les autres plantes communes aux deux massifs, en supposant que les Alpes sont la seule patrie de ces plantes. L'explication du transport des végétaux alpins dans les Pyrénées s'appliquera à fortiori à leur migration dans le Jura, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir le charriage par les glaciers. Au surplus, il ne faut pas oublier que dans le Jura français, ainsi que dans les montagnes calcaires du Bugey, de la Savoie et du Dauphiné, les blocs alpins n'ont pas monté au-dessus de 1,200 mètres, tandis que le Rosage ferrugineux n'apparaît que vers 1,480 mètres.

Cette considération aurait dû déjà refroidir l'ardeur des botanistes qui ont accordé aux glaciers une puissance qu'ils n'ont pas pour le transport au loin des espèces végétales. Gardonsnous d'exagérer l'action des glaciers, ainsi que celle de la concurrence vitale.

Précédemment, je n'ai parlé que des régions de la France où n'existe pas d'autre Rhododendron que le Rh. ferrugineum,

comme c'est le cas des Pyrénées, du Jura et de la longue chaîne étendue depuis le Mont-Blanc jusqu'aux Alpes-Maritimes. Jusqu'à ce jour on ne connaît dans les Alpes françaises qu'une seule station de Rh. hirsutum; celle-ci se trouve près de la frontière valaisanne au mont Chauffé, du côté d'Ubine. Le mont Chauffé forme l'extrémité méridionale du massif calcaire des Cornettes de Bise et de la Dent-d'Oche. A partir de ce point le Rh. hirsutum se montre sur les Alpes calcaires de Vaud, Valais, Fribourg, Berne, Lucerne jusque dans l'Appenzel et les Grisons. De là on le suit dans les Alpes calcaires de la Bavière, des États autrichiens, de la Lombardie et de la Vénétie. Dans tous ces pays il reste nettement séparé de Rh. ferrugineum, même vers la ligne de contact des formations calcaires et des formations siliceuses où apparaît l'hybride Rh. intermedium. Comme celui-ci vient sur les deux sortes de terrain, les botanistes qui n'ont pas été attentifs à le discerner, ont attribué à ses deux parents une indifférence géique n'appartenant en réalité qu'à l'hybride. Ils auraient dû être mis en garde contre cette erreur en considérant que la susdite indifférence ne se manifeste que vers la ligne de contact de terrains chimiquement dissemblables et que dès qu'on s'éloigne de cette ligne, aucune promiscuité, et par conséquent aucune rivalité, n'existe entre Rh. ferrugineum et Rh. hirsutum.

Lorsqu'on parcourt certaines montagnes calcaires des États autrichiens et du nord de l'Italie où existent les deux susdits Rosages, on reconnaît aisément que le Rh. ferrugineum croît exclusivement sur les couches siliceuses superposées à ces calcaires ou alternant avec eux, dans les formations éocènes, crétacées, jurassiques et triasiques. Ces coïncidences peuvent être observées dans le Tyrol italien au Monte Gazza, dans Valsugana, au Bondone, Scanucchia, Colsanto; — dans le Salzburg à l'Untersberg et au Höhen-Goll; - dans la Carinthie, sur la pente méridion. du Koralm, à Flatnitz, aux Tröpolacher et Küchweger Alm, au Dobratsch, au Schoberkopf près Pirkach; - dans la basse Autriche sur le Ochsenboden du Schneeberg et sur le plateau de Raxalp, entre Grünschacher et Heukuppe; dans les environs de Côme, au Monte-Codeno; — dans le Véronais, au Monte-Baldo; — dans le Bellunais, au Monte-Cavallo et aux Vette di Feltre. Toutefois, pour constater ces corrélations, il est nécessaire, non seulement d'avoir la ferme intention de les observer, mais aussi de posséder des connaissances pétrographiques précises, deux conditions qui existent rarement chez les botanistes.

Nægeli était donc aux antipodes de la vérité quand il a dit que Rh. ferrugineum et Rh. hirsutum sont des adversaires qui se livrent à une lutte acharnée et impitoyable. Nous constatons au contraire que, bien loin de lutter pour la conquête de l'espace, chacun d'eux, obéissant à ses appétences géiques, vit dans un domaine distinct de celui de son congénère. En vertu de l'idée fausse suivant laquelle la concurrence atteint son plus haut degré d'énergie lorsqu'elle s'exerce entre espèces voisines, Nægeli aurait pu trouver dans le genre Rhododendron un rival du Rh. hirsutum. Cette fois, il s'agit d'un adversaire qui ne prend pas la fuite quand il aperçoit son concurrent, mais qui au contraire accepte bravement la lutte avec toutes ses chances. Cet adversaire du Rh. hirsutum est le Rhododendron chamæcistus (ou mieux cistifolium); il vit près de lui sur les roches calcaires dans la Vénétie, dans plusieurs des États autrichiens, et dans la basse Bavière. Pour citer quelques parties des susdits pays où coexistent les deux Rosages calcicoles, je me bornerai à mentionner: dans la basse Autriche, Heukuppe, Eishüttenalp; - dans la Carinthie, Gurnitzer Grotte, Hofalm dans Leograben, Schoberkopf près Pirkach, Plochen, Tröpolascher Alm, vallée de Kanal autour de Raibl, Dobratsch, Kum près Rosegg, Vellacher Kotschna, Petzen, Rinka et Oistriza; - en Carniole dans les Alpes calcaires de Stein, Wohein et Loibl; dans le Salzburg, sur les Alpes calcaires de Untersberg, Hohen Göll, Watzmann, Reitap, Tennengebirge, Genner, Schafberg, Steingebirge, au Attersee, Dachsteingebirge, Salzkammergut; dans le Tyrol, sur les parties calcaires des Alpes de Kitzbuchl et de Lienz, Scannupia, Fassa, Portole, Scanucchia et Baldo.

Quoique rivaux, nos deux Rosages ne poussent pas l'égoïsme jusqu'à la férocité que Nægeli, pour le besoin de sa cause, se plaisait à attribuer plus particulièrement aux espèces congénères. Après avoir amplement joui des bienfaits de l'air, de l'eau, du sol et de la lumière, ils savent goûter les charmes de la société avec des centaines d'autres espèces calcicoles appartenant à diverses familles. Heureusement, dans le monde végétal, les tyrans cruels et jaloux sont peu nombreux, et d'ailleurs s'il n'en était pas ainsi, on verrait très souvent des territoires

exclusivement occupés par une seule espèce, plus exigeante, plus envahissante que les autres, et enfin mieux organisée que ses rivales pour la satisfaction de ses besoins de nutrition et de reproduction.

On a vu au début de cette étude que, suivant Nægeli, la concurrence vitale serait à son maximum d'énergie lorsqu'elle s'exerce entre espèces congénères, parce que celles-ci ont par rapport au monde extérieur les mêmes exigences. Ainsi, disait Nægeli, l'Achillea moschata repousse énergiquement l'Ach. atrata, de même que celle-ci repousse non moins violemment A. moschata, tandis que toutes deux consentent à vivre en société avec Ach. millefolium qui n'a pas les mêmes besoins. Ce roman repose sur une fausse notion des besoins des plantes. Ceux-ci ne sont pas en corrélation avec les particularités organiques qui servent à l'établissement de nos tribus, genres, familles et embranchements. On peut réduire à six les besoins principaux de nutrition des plantes : trois sont communs à toutes les espèces végétales et concernent l'air, l'eau et la lumière; trois plus spécialement différenciés, se rapportent au climat, à l'habitat et au substratum. Or, en ce qui concerne le climat et l'habitat, les deux susdites Achillées et les trois Rhododendrons ont les mêmes exigences, puisque ces cinq espèces vivent dans la même zone climatérique, sur des rochers présentant les mêmes qualités physiques, mais ayant une composition chimique différente. On sait que Achillea atrata, Rhododendron hirsutum et cistifolium vivent sur rocher calcaire, tandis que A. moschata et Rh. ferrugineum croissent sur rocher siliceux. C'est donc seulement par rapport à la composition chimique du substratum que nous observons une différence dans les besoins de ces cinq plantes.

La distinction que je viens de faire entre les conditions biologiques communes à toutes les plantes et celles qui sont particulières à chacune d'elles en ce qui concerne le climat, l'habitat et le substratum a une importance très grande, puisqu'elle fixe les limites précises du champ d'étude des botanistes qui veulent connaître les causes de l'inégale distribution des plantes sur la surface de notre planète.

Cette distinction n'est d'ailleurs pas inutile, car, ainsi qu'il a été précédemment expliqué, plusieurs botanistes du plus grand mérite ont parlé vaguement des besoins des plantes et ont complètement méconnu l'importance de celui qui se rapporte à la composition chimique du substratum. Parcourez les 1,366 pages de la Géographie botanique d'Alph. de Candolle et vous ne trouverez que deux pages (420-421) concernant l'habitat (rochers, forêts, prairies, champs, marais, etc.), puis 24 pages (442-446) dans lesquelles l'auteur s'efforce de démontrer que, « à part les plantes qui exigent beaucoup de composés ammoniacaux ou beaucoup de sel marin, les autres trouvent dans tous les sols une quantité suffisante des autres substances minérales pour n'être réglées dans leurs stations que par les causes physiques du sol, et non par la nature chimique des matières qu'elles absorbent. »

Tous les agriculteurs savent aujourd'hui que les engrais minéraux dont ils font, avec grand profit, un si large emploi, n'agissent pas en modifiant la structure physique du sol, mais seulement par leurs qualités chimiques. Une vaste et coûteuse expérience a appris aux viticulteurs que les Vignes américaines Riparia, Taylor, Vialla, Rupestris, Jacquez, et à un plus faible degré Champin, Othello, Monticola, Cinerea, Cordifolia, sont certainement calcifuges. Tous ces cépages plantés en terrain calcaire se sont promptement chlorosés et étiolés, puis ont péri. Les enseignements de la pratique agricole et viticole ont si bien corroboré les données déjà fournies par la Géographie botanique, qu'il n'est plus possible aujourd'hui de soutenir avec Thurmann, que la terre est pour les plantes un simple support n'agissant que par ses propriétés physiques.

Thurmann reconnaissait cependant que les sels solubles dans l'eau, comme les sels ammoniacaux, les nitrates et le sel marin, ne peuvent agir sur les plantes que par leurs qualités chimiques. Il est surprenant que tant de savants sérieux qui ont répété l'assertion de Thurmann ne se soient pas souvenus des enseignements qu'ils donnaient eux-mêmes dans leurs leçons et dans leurs livres relativement au pouvoir dissolvant des sucs contenus dans les radicelles des plantes et aux réactions qui, dans le sol, solubilisent peu à peu les composés insolubles dans l'eau pure. Quiconque possède quelques notions élémentaires de physiologie végétale sait que si l'on brûle des plantes ayant végété dans un sol naturellement ou artificiellement formé de composés insolubles dans l'eau pure, on constate que les cendres contiennent de la chaux, de la potasse, de la magnésie, de

. Digitized by Google

l'oxyde de fer, combinés aux acides silicique, sulfurique, phosphorique et carbonique. Les composés azotés ne se retrouvent pas dans les cendres végétales, parce qu'ils sont détruits par la combustion.

Parmi les sels minéraux que les radicelles les plantes savent dissoudre, il en est un, le phosphate tricalcique, dont l'importance physiologique est actuellement bien appréciée par tous les agriculteurs instruits. Aucun d'eux n'ignore que les phosphates calcique et magnésique sont indispensables à la for mation des graines et à leur bonne qualité. Depuis longtemps, les physiologistes savaient que le phosphate de chaux est le plus important des sels minéraux que les plantes fournissent à l'organisme animal. Indépendamment des matières phosphorées qui entrent dans la composition du cerveau, de la moelle et des nerfs, le phosphate de chaux forme plus de la moitié du squelette des vertébrés. Un homme adulte a dans son ossature environ 2,600 grammes de phosphate qui, d'abord solubilisé par les plantes, a passé par les membranes du tube digestif dans le sang, pour se localiser ensuite dans les organes doués de la faculté de se l'assimiler.

Puisque les sucs acides contenus dans les radicelles des plantes ont le pouvoir de dissoudre les phosphates et les silicates insolubles dans l'eau, à plus forte raison peuvent-ils décomposer le carbonate de chaux pour former des sels calciques absorbables. Mais tandis que le phosphate de chaux est, comme l'acide carbonique, l'oxygène et l'eau, un aliment général pour tous les végétaux, le carbonate calcique, si favorable à la vie de quelques plantes, est nuisible à celle d'un grand nombre d'autres que, pour ce motif, on a appelées calcifuges. L'absence de cellesci sur les territoires calcaires et surtout l'expérience directe de la plantation des Vignes américaines sur ces territoires ne laissent subsister aucun doute relativement à l'action nocive du carbonate de chaux sur la plupart des espèces silicicoles. Parmi les plantes qui vivent de préférence sur les terrains formés par la désagrégation des roches feldspathiques, il en est plusieurs qui ne sont pas seulement calcifuges, mais aussi kaliphiles (amies de la potasse), et peut-être même plus kaliphiles que calcifuges. D'autres, comme l'Equisetum eburneum et les Diatomées viennent très bien dans les eaux contenant une forte proportion de carbonate de chaux ou sur les terrains arrosés par

de telles eaux, mais n'absorbent que la silice; elles méritent d'être appelées silicivores.

Enfin, il est bien connu que certaines plantes, dites halophiles, ne viennent, soit sur les rivages maritimes, soit dans l'intérieur des continents, que dans les lieux arrosés par l'eau salée et que d'autres, dites nitrophiles, prospèrent seulement sur les terrains riches en matières azotées.

Au surplus, comme pour le vice et la vertu, il y a des degrés dans l'exigence géique des plantes. Ainsi, par exemple, certaines calcicoles sont exclusives, d'autres préférentes. Parmi les calcifuges, il en est qui refusent de vivre dans un sol contenant plus de 3 ou 4 % de carbonate de chaux.

Les horticulteurs qui veulent cultiver ces calcifuges très intolérantes ont soin de les mettre dans la terre siliceuse où croissent naturellement les Bruyères. D'autres consentent à vivre dans un terrain contenant 8 à 10 %, de carbonate de chaux.

La recherche du degré d'intolérance de chaque cépage américain a été particulièrement étudiée par les viticulteurs. Il serait fort instructif d'étendre ces recherches à d'autres plantes.

En résumé, et en laissant de côté l'influence des propriétés physiques du substratum que personne ne conteste, on peut, au point de vue de l'appétence chimique, diviser les plantes en : calcicoles; — silicicoles, la plupart calcifuges, quelques-unes en outre kaliphiles; — halophiles; — nitrophiles; — et enfin silicivores (Prèles et Diatomées) et calcivores (quelques Algues et Charas).

Trois des susdites catégories, les silicicoles, calcicoles et halophiles, ont surtout une grande importance en Géographie botanique, parce qu'elles correspondent à des faits géologiques et chimiques dont la constatation est facile dans la plupart des cas. Lorsqu'on se trouve en présence d'un fait qui, au premier abord, semble exceptionnel, comme par exemple l'apparition d'une colonie de plantes silicicoles dans un massif calcaire, ou inversement celle d'un petit îlot d'espèces calcicoles dans une région occupée par les roches siliceuses, il faut se garder de conclure aussitôt que ces espèces sont indifférentes à la composition chimique du substratum. Après avoir recueilli quelques parcelles de la terre entourant les racines, on fera doser par un chimiste la quantité de carbonate de chaux contenue dans ces terres, et alors on verra, comme je l'ai observé moi-même

maintes fois, que la prétendue exception rentre dans la règle. Par conséquent, on ne sera pas tenté de soutenir, avec certains botanistes, que plusieurs espèces paraissant silicicoles dans un pays, sont calcicoles dans un autre. Lorsque, par des observations faites en un grand nombre de lieux, on a acquis la notion exacte de l'appétence géique de chaque espèce végétale, on demeure fermement convaincu que ce n'est pas à cette notion qu'il convient d'appliquer la remarque de Pascal concernant la variabilité des opinions chez les divers peuples: « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà. »

# CERCUEILS PHARAONIQUES EN BOIS D'IF

# Le Dr G. BEAUVISAGE.

DAR

Dans le courant de l'année dernière, j'ai reçu d'Égypte plusieurs fragments de planches de sept cercueils anciens, dont on me demandait de déterminer le bois. Je ne pouvais espérer arriver à un résultat que par l'étude micrographique de leur structure histologique; j'entrepris donc cette étude.

Quand j'eus obtenu, non sans quelque difficulté, une série, aussi complète que possible, des coupes microscopiques transversales, radiales et tangentielles de tous ces bois de cercueils, je m'occupai des procédés à employer pour leur identification.

M. Loret, le savant égyptologue de notre Faculté des lettres, dont vous connaissez la Flore pharaonique publiée dans nos Annales (tome XV), m'apprit qu'une semblable étude micrographique n'avait pas encore été faite, à sa connaissance, mais que, d'après les textes hiéroglyphiques, les cercueils égyptiens étaient généralement fabriqués: 1° en bois égyptiens (Figuier Sycomore et Acacias); 2° en bois éthiopiens (Ébène); 3° en bois syriens (Caroubier, Cèdre, Pin, Sapin, Cyprès, Genévrier).

Je songeai tout d'abord à me procurer des échantillons de ces diverses essences, ce qui fut assez difficile pour quelquesunes d'entre elles; enfin, grâce à l'obligeance de M. L. Bouloumoy, professeur de botanique à la Faculté française de médecine de Beyrouth (Syrie), puis de M. le professeur van Tieghem, du Muséum de Paris, de M. le doyen Lortet, chargé d'une mission en Égypte, et de M. Deflers, botaniste au Caire, explorateur de l'Arabie tropicale, j'ai pu réunir, au bout de plusieurs mois, tous les spécimens dont je pouvais avoir besoin. Dans l'intervalle, j'avais tenté de prendre connaissance de tous les travaux publiés sur l'anatomie et l'histologie des bois européens et exotiques; malheureusement, plusieurs d'entre eux manquent à nos bibliothèques lyonnaises, et je n'ai pas encore pu me les procurer. Aussi ne suis-je pas actuellement en possession de résultats complets; mais mes recherches n'ont pas été tout à fait vaines.

En examinant les coupes microscopiques des bois de cercueils, j'avais reconnu tout d'abord qu'il y avait lieu d'éliminer les cinq Conifères signalées ci-dessus: aucun de ces cercueils n'est en bois de Pin, Sapin, Cèdre, Cyprès ou Genévrier; des comparaisons successives me firent également écarter l'Ébène et le Caroubier. J'ai quelques doutes au sujet des Acacias; enfin, l'un des cercueils, au moins, est certainement en bois de Figuier Sycomore. Voilà pour les essences ligneuses signalées dans les textes.

Le bois des cinq ou six autres cercueils me paraît donc provenir d'arbres non indiqués jusqu'ici comme ayant servi à cet usage, et sur ces arbres j'en ai déterminé un avec certitude: c'est l'If (Taxus baccata).

Le bois secondaire de cet arbre présente des caractères histologiques très particuliers connus depuis assez long temps déjà(1). On y trouve, comme dans les autres Conifères, des fibres ou trachéides à ponctuations aréolées, mais ces éléments anatomiques sont pourvus d'épaississements en forme de rubans ou fils spiraux, comme on en voit dans les trachées ou vaisseaux spiralés du bois primaire de presque toutes les plantes vasculaires. En outre, le bois d'If est dépourvu de parenchyme ligneux et de canaux sécréteurs à oléo-résine. Ces caractères ne se rencontrent pas seulement dans Taxus baccata, mais dans les autres espèces de Taxus et dans les genres voisins Torreya, Cephalotaxus et Taxodium; toutefois, comme tous ces arbres ont une aire de dispersion très limitée, croissant les uns en Amérique, les autres en Chine et au Japon, je n'avais pas à y penser dans la circonstance.

Ayant donc constaté dans le bois de deux cercueils l'absence

<sup>(1)</sup> H. R. GEPPERT. De structura anatomica Coniferarum, Vratislaviæ, 1841, in 4°. — Th. Hartig. Bot. Zeit., 1859. — Carl Sanio. Bot. Zeit., 1863. — A. B. Frank. Bot. Zeit., 1864.

de parenchyme ligneux et de canaux résinifères, ainsi que la présence de trachéides munies de grandes ponctuations aréolées unisériées et de fils spiraux, je devais conclure qu'ils étaient faits en bois d'If.

Pourtant quand j'examinai comparativement des coupes microscopiques de bois d'un Taxus baccata authentique, j'eus lieu de concevoir des doutes sérieux sur ma détermination, car j'y trouvais un aspect assez différent quant à l'allure des rubans d'épaississement, présentant le plus souvent l'aspect d'anneaux, rarement de fils spiraux; ces derniers, presque toujours solitaires dans chaque trachéide, décrivaient une hélice à tours assez serrés et à pas très court.

Dans les bois de cercueils, au contraire, je ne voyais jamais d'anneaux, mais toujours des fils spiraux, et ceux-ci, presque constamment au nombre de 2, 3 ou 4 dans chaque trachéide, décrivant des hélices à pas plus allongé.

J'eus l'idée que cette différence pouvait tenir à l'âge de l'arbre. Le tronc d'If que j'avais étudié n'avait que 10 ou 11 ans; peut-être un arbre plus âgé, capable de fournir des planches de cercueil, présenterait-il des caractères différents? Les obligeantes indications de M. le professeur Bertrand, de Lille, et une figure de Frank (l) vinrent appuyer mon hypothèse; enfin, au bout d'un certain temps, l'examen d'un spécimen de bois d'un vieux tronc d'If la transforma en certitude; je retrouvai dans ce vieux bois tous les caractères de mes deux échantillons de menuiserie funèbre.

D'après ce que je puis savoir à l'heure actuelle sur l'archéologie égyptienne, la découverte que je viens de faire me paraît avoir un certain intérêt historique.

On sait que les Conifères ne croissent pas en Égypte, et il ne semble pas qu'autrefois ce pays leur ait offert un sol plus favorable que maintenant; d'après Unger (2), le bois de ces arbres se rencontre assez souvent dans les tombes, travaillé aussi bien en sarcophages qu'en autres objets; mais il indique seulement les relations commerciales de l'Égypte avec la Syrie, où se trouvaient alors en grande abondance plusieurs espèces de Conifères.

<sup>(1)</sup> Loc. cit., t. IV, fig. 8.
(2) F. Unger. Sitzungsberichte der mathem. naturw. Classe der k. k. Akad.
d. Wissensch. zu Wien, 1859, p. 109.

Or, l'If ne croît pas actuellement en Syrie et ne paraît pas y avoir existé davantage dans l'antiquité. Maspéro (l) rapporte qu'alors les parties hautes du Liban étaient revêtues d'immenses forêts de Chênes, de Pins, de Mélèzes, de Cyprès, de Sapins et de Cèdres. D'après Renan (2), le Pin, le Cyprès, le Mélèze et le Sapin étaient les quatre espèces de bois de construction réservées au fisc sous l'empire romain. Aucune mention de l'If.

Virgile (3) dit, il est vrai, qu'on fabriquait en bois d'If les arcs des Ituréens, peuplade d'une province de la Célésyrie; mais cela ne prouve pas que cet arbre poussait dans le pays même des Ituréens; ceux-ci pouvaient en effet en faire venir le bois d'une région peu éloignée, la Cilicie, où l'If croît encore de nos jours.

Si en effet nous cherchons quelle est, dans l'aire de dispersion actuelle du *Taxus baccata*, la contrée la plus rapprochée de l'Égypte, nous trouvons (4) que c'est le Taurus de Cilicie. Nous pouvons donc admettre que les Ifs de cette région ont fourni d'une part aux Ituréens le bois de leurs arcs, et d'autre part aux Égyptiens les planches de quelques-uns de leurs cercueils.

Or, nos deux cercueils en bois d'If remontent au temps de la XII dynastie, qui est une des mieux connues jusqu'à présent, malgré son ancienneté, et régna sur l'Égypte pendant plus de deux siècles, à une époque que les évaluations les plus modérées fixent aux environs de 2400 ans avant l'ère chrétienne, date antérieure à celles qu'indiquent les chronologies pour la vocation d'Abraham (2296; 2055; 1921), et même à celle que Bossuet attribue au déluge universel (2348).

A cette époque, l'Égypte n'avait pas encore avec l'Asie ces relations étroites qui commencèrent avec l'invasion des Pasteurs (XV dynastie), et ne firent que s'accroître par la suite, après l'expulsion de ceux-ci, par suite des grandes guerres de conquêtes des Thoutmos et des Ramsès (XVIII XIX et XX dynasties). Elle n'était pas toutefois alors complètement isolée du reste du monde, comme on peut le voir par les passages suivants de Maspéro (5).

(5) Loc. cit., p. 100 et 101.

<sup>(1)</sup> Maspéno. Hist. anc des peuples de l'Orient, 4° éd., 1886, p. 177. (2) E. Renan. Mission de Phénicie, p. 258-280.

<sup>(3)</sup> VIRGILE. Géorg., II, 448. (Ituraeos taxi torquentur in arcus)
(4) DE CANDOLLE. Prodromus. — Boissier. Flora orientalis.

- « Sur les peuples de la Syrie et de la Palestine, on n'avait
- « alors que des notions flottantes empruntées aux caravanes ou
- « apportées dans les ports de la Méditerranée par les marins
- « qui les fréquentaient. Parfois cependant, les riverains du
- « Delta voyaient arriver dans leurs villes des bandes d'émigrés,
- « ou même des tribus entières qui, chassées de leur pays natal
- « par la misère ou les révolutions, venaient chercher asile en
- « Égypte.....
  - « C'était déjà d'Asie que l'Égypte tirait les esclaves, les par-
- « fums dont elle faisait une si grande consommation, le bois
- « et les essences du cèdre, les vases émaillés, les pierreries, le
- « lapis et les étoffes brodées ou teintes dont la Chaldée se
- « réserva le monopole jusqu'au temps des Romains. »

Nous voyons par ce résumé de leurs relations extérieures, que sous les Pharaons de la XII dynastie, les Égyptiens recevaient déjà des marchandises asiatiques, par deux voies différentes au moins: d'une part, les caravanes traversant l'isthme de Suez; d'autre part, les navires qui fréquentaient les ports de la Méditerranée.

C'est assurément par cette deuxième voie, que le bois des Ifs du Taurus a dû être importé en Égypte. Il est invraisemblable a priori que des matériaux de cette sorte aient pu être transportés par caravane à une si grande distance. Mais de plus, nous voyons dans la Bible que les bois de Cèdre du Liban fournis à Salomon par Hiram, roi de Tyr, pour la construction du temple de Jérusalem, furent mis en radeaux et transportés par mer à Japho, d'où on les fit monter à Jérusalem (1). Il en fut de même lors de la reconstruction du temple par Jesquah et Zorobabel (2).

Si la voie maritime dut être empruntée pour un trajet relativement aussi court que celui du Liban à Jérusalem, à plus forte raison fut-elle la seule utilisable pour transporter en Égypte les bois du Taurus de Cilicie. Nous pouvons donc en conclure que des relations commerciales existaient au temps de la XII dynastie entre l'Égypte et la côte méridionale de l'Asie mineure; il semble que ce soit là un fait nouveau, qui pouvait être soupçonné, mais dont aucune preuve n'avait été donnée jusqu'à présent.

<sup>(1)</sup> I Rois, V, 9; II Chron., II, 16. (2) Esdras, III, 7.

Les historiens pourront peut-être en tirer quelque conséquence intéressante, et les linguistes être amenés à rechercher et à découvrir dans les textes hiéroglyphiques le nom égyptien du Taxus baccata.

## NOTICES SUR LES BOTANISTES

# CHEVROLAT & BELLEVRAT

Par le Dr Ant. MAGNIN

I. — Le 4 janvier dernier est mort à la cure de Meximieux (Ain), l'abbé Chevrolat, un des botanistes dont les explorations ont contribué à enrichir la flore du département de l'Ain en général, et celle du Bugey en particulier.

Antoine Chevrolat est né en 1817, à Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain); il fit ses études classiques au séminaire de Veyrières (Loire), où il prit goût à la botanique, et se prépara à la prêtrise au grand séminaire de Brou, près Bourg-en-Bresse; à sa sortie de Brou, il séjourna d'abord quelques mois à Belley, comme professeur au Séminaire (1844), passa ensuite deux ans comme vicaire à Châtillon-sur-Chalaronne, et revint enfin, en qualité de vicaire, à la cure de Belley (1846); c'est alors qu'il commença l'exploration botanique du Bugey, exploration qu'il poursuivit durant de longues années, d'abord pendant les sept ans de son vicariat à Belley (1846-1854), puis lors de fréquents voyages qu'il fit dans ses chères montagnes, lorsque les nominations à d'autres postes l'en éloignèrent définitivement. Comme Chevrolat ne cessa jamais de s'occuper de botanique dans les différentes localités qu'il habita, il peut être utile d'en donner le tableau détaillé:

Belley (professeur au séminaire): 1844;

Chatillon-sur-Chalaronne (vicaire): 1844-1846;

Belley (vicaire): 1846-1854; Garnerans (curé): 1854-1857; Reyrieux (curé): 1857-1871; Meximieux (curé): 1871-1895.

Ses recherches les plus intéressantes et les plus importantes concernent la flore du Jura méridional; on ne possédait alors, sur la végétation du Bugey, que des renseignements bien însuffisants: indications du Chloris luadunensis de La Tourrette, liste de plantes dans la Statistique de l'Ain de Bossi (d'après les recherches de Dumarché et d'Auger), quelques indications de localités éparses dans les Flores de France de De Candolle, Loiseleur, Duby, Mutel, Grenier et Godron, ces dernières dues principalement à Bernard de Nantua, qui donna aussi dans l'Itinéraire pittoresque du Bugey par Hubert de Saint-Didier, un Catalogue des plantes les plus remarquables du Bugey; on pouvait consulter encore le Catalogue manuscrit de Du Marché, renfermant les découvertes d'Auger, ainsi que l'herbier de ce dernier botaniste, dont les indications ont été utilisées par Cariot; mais tous ces documents, provenant de quelques parties seulement du Bugey mieux explorées que le reste, ne donnaient qu'une idée bien imparfaite de la flore de cette région.

La plupart des botanistes lyonnais avaient bien aussi, à la suite de La Tourrette, herborisé dans le Bugey et le Jura (cf. voyages botaniques de M<sup>me</sup> Clém. Lortet, de Dejean, Roffavier, Aunier, Chabert, etc.), mais leurs explorations avaient presque toutes eu pour objectif les mêmes localités, notamment les sommités du Colombier, du Reculet, etc., et leurs observations n'étaient pas publiées; il fallait un botaniste sédentaire, comme Auger pour le Bugey méridional et Bernard pour le Bugey septentrional, demeurant au moins plusieurs années dans la contrée, pour en explorer tous les recoins; c'est ce que firent Chevrolat d'abord, puis l'abbé Bichet, ainsi que d'autres observateurs venus après eux; ils retrouvèrent d'abord les localités de plantes rares qui y avaient été indiquées au commencement du siècle, par Auger (Carex brevicollis, à Coron; Heracleum alpinum au Golet de la Rochette, voy. CARIOT, 1854, t. II, p. 603), puis firent eux-mêmes la découverte de localités et de plantes nouvelles.

Les observations de Chevrolat furent d'abord utilisées par Chirat et Cariot, dans la deuxième édition de leur Étude des fleurs (1854), publiée l'année même de son départ de Belley: la note suivante du supplément au tome II (p. 605), ajoutée au paragraphe consacré à l'Asperula taurina que notre botaniste venait de trouver au-dessus de Culoz, le reconnaît ex-

plicitement: « Cette plante y a été découverte par M. l'abbé « Chevrolat, qui m'a communiqué plusieurs indications pré-« cieuses sur les plantes des environs de Belley. » C'est en effet en juin 1854, d'après les notes de son herbier, que Chevrolat récoltait cette rare espèce, en montant au Colombier.

Chevrolat, pendant son séjour à Belley, ne pouvait manquer de profiter du voisinage du Mont-du-Chat pour en faire l'exploration; il donna le résultat de ses herborisations dans une Liste par ordre alphabétique des plantes du Mont-du-Chat (Savoie) et des environs, que Cariot publia à la fin du tome II de la troisième édition de l'Étude des fleurs (1860, pp. 731-733). Cette liste demande quelques explications : elle renferme 131 plantes, dont 105 sont bien des espèces habitant les montagnes du Jura, 10 appartiennent à la flore australe et 15 croissent dans les marais des bords du lac du Bourget; mais parmi les espèces montagnardes on voit indiquées, à côté de l'Androsace villosa et du Dryas octopetala, dont la présence y a été bien constatée, l'Arnica montana, l'Asplenium septentrionale (probablement sur des blocs erratiques alpins), et enfin l'Hypericum nummularium, dont la présence au Mont-du-Chat a été contestée, mais que M. N. Roux a retrouvée dans la localité indiquée par Chevrolat: « sur les rochers au sommet ».

On sait que cette plante des Pyrénées se trouve en plusieurs parties du massif de la Grande Chartreuse, et qu'elle s'est étendue, en se raréfiant, au nord de la gorge du Guiers, vers les montagnes de Corbelet, des Échelles et de la vallée d'Entremont en Savoie.

Parmi les autres bonnes plantes indiquées par Chevrolat, je cite: Asperula tinctoria dans le Parc de Dortan, 26 juin 1859 (herbier! et Cariot, 1860, p. 266); Galium myrianthum Jord., environs de Belley, 22 juillet 1854; Linum gallicum, Musin près Belley, 22 juillet 1853; Galium tenue, le Colombier, juin 1854; G. corrudifolium, les communaux, à Meximieux; Androsæmum officinale, Seillons près Bourg; Radiola linoides, Reyrieux, étang Genoud; Hieracium glaucum, cascade de Charabottes; H. pulmonarioides, au-dessus du lac des Hôpitaux; H. præaltum, Virieu, le Lit-au-Roi; Silene saxifraga, à Pierre-Châtel; Scrofularia Hoppii, de Tenay à la Burbanche; Carex cyperoidea, dans les étangs, entre Bourg et Châtillon-les-Dombes, etc.

Chevrolat ne borna pas ses herborisations au Bugey, à la Bresse et à la Dombes; il visita aussi les environs de Lyon, le Mont-d'Or, la plaine et les monts du Forez; on le voit indiquer, par exemple, Falcaria Rivini entre Montbrison et Montrond, et quelques plantes rares à Pierre-sur-Haute, mais qui sont le résultat de déterminations inexactes (Laserpitium simplex, Cirsium rivulare, etc.); il en est de même pour quelques plantes appartenant à des groupes difficiles, tels que les Cirsium, Crepis, Hieracium, dont la détermination a dû être rectifiée plus tard (Hieracium rupestre à Inimont, pour une forme de l'H. farinulentum Jord. ?; H. cymosum de Tenay à Hostiaz; Crepis præmorsa, au Grand Colombier, etc.). Son herbier renferme aussi des plantes récoltées par lui dans le Dauphiné, la Grande-Chartreuse, les Pyrénées, les environs de Rome, etc. (1).

La dernière herborisation importante de M. Chevrolat eut lieu au Mont-Cenis, en 1865; il y passa quinze jours, mais y contracta une infirmité qui ne lui permit plus de faire de longues courses.

Aussi dût-il se borner, depuis lors, à visiter son herbier, et à en renouveler les échantillons en mauvais état; à partir de 1871, les exigences de son ministère ne lui laissèrent même plus le temps de s'occuper de ses collections botaniques; aussi son herbier, composé d'environ 3,000 espèces, a-t-il beaucoup souffert dans ces dernières années; il est actuellement, depuis la mort de M. Chevrolat, au séminaire de Meximieux, confié, avec les herbiers de l'abbé Pasquier et de M. Dépallières, aux soins de M. Bardot, professeur plein de zèle et qui fait tous ses efforts pour les conserver en état satisfaisant et les sauver de la destruction (2).

II.—Deux mois plus tard, exactement jour pour jour, le 4 mars dernier, s'éteignait à l'hôpital de Pont-de-Vaux, un jeune séminariste, Antoine Bellevrat, botaniste rempli du feu sacré et sur

<sup>(1)</sup> On y remarque encore des envois de nombreux correspondants, parmi lesquels nous relevons: Dr Guyétant, Cariot, Peyron, V. Mulsant, Richter, P. Chabert, Bourlier, Bonjean, etc. Notons enfin que M. Gandoger lui a dédié un Hieracium Chevrolati (Fl. lyonn., p. 143).

(2) Je profite de cette note pour indiquer que M. Bardot m'a communiqué avec la plus grande obligeance de nombreux documents sur M. Chevrolat, notes biographiques, autographes, photographie, etc.; je lui en exprime ici tous mes representants.

tous mes remerciments.

qui on pouvait fonder les plus belles espérances! A peine âgé de 22 ans, - il était né à Ozan, près Pont-de-Vaux, le 24 septembre 1873, — Bellevrat avait déjà fait des observations très intéressantes sur la flore de la Bresse; il a exploré surtout les environs de Pont-de-Vaux, d'Ozan, de Bagé-le-Chatel, de Dommartin, la prairie de la Saône, etc., et y a découvert plusieurs localités nouvelles pour des plantes déjà signalées dans la région, mais dont il a donné avec plus de précision la distribution géographique (Osmunda, Lycopodium inundatum, Chaeturus, Scutellaria minor et intermedia, etc.); le Chaiturus Marrubiastrum, particulièrement intéressant, dans les haies, à Vésines; il a signalé, le premier, le Polygala depressa dans la Bresse de l'Ain, ainsi que je l'ai annoncé à la Société dans la séance du 26 juin 1894; Bellevrat m'avait accompagné aussi dans l'exploration des lacs du bassin de Belley et m'avait aidé à les draguer (voy. L'Échange, 15 oct. 1892, p. 116); enfin c'est lui qui me conduisait tout récemment, en septembre de l'année dernière, dans le bois de Bouvant, près Bourg, à la station du Digitalis purpurea; déjà malade, mais s'illusionnant sur son état, Bellevrat m'entretenait alors de ses projets d'avenir, des herborisations qu'il se promettait de faire, des recherches qu'il voulait entreprendre sur la distribution géographique des plantes du département de l'Ain...! Mais la maladie impitoyable, une mort, hélas! trop prévue par ses amis, est venue renverser tous ces projets, briser cette vie à peine commencée et qui nous aurait donné bientôt, - c'était son intention, - un collaborateur des plus actifs! C'est à ce titre que j'ai cru devoir lui consacrer ce modeste souvenir dans nos Annales.

### **HERBORISATION DU 23 JUIN 1895**

DANS LA

# PLAINE D'AMBRONAY (AIN)

## **COMPTE RENDU**

Par B.-H. CONVERT

Sous la conduite de notre Président, M. Viviand-Morel, une dizaine de membres de la Société botanique ont fait une herborisation dans la plaine d'Ambronay, le dimanche 23 juin 1895.

La partie explorée, comprise dans un triangle limité à l'est par la ligne du chemin de fer entre Ambronay et Pont-d'Ain, à l'ouest par la route de Pont-d'Ain à Priay et au sud par la route d'Ambronay à Genoud, se compose de friches pierreuses et de maigres cultures établies sur les terrains d'alluvions connus sous le nom de délaissés de l'Ain.

La végétation n'y est ni serrée, ni luxuriante; mais en regardant près de terre nous pouvons nous rendre compte de la grande variété des espèces à récolter.

En descendant du train et sur la voie même du chemin de fer, nous cueillons: Salvia verticillata et Serrafalcus squar-rosus, puis après avoir franchi le passage à niveau, le long de la route de Genoud: Trifolium elegans et Trifolium fragiferum; dans le ruisseau: Juncus glaucus et Potamogiton densus.

A 300 mètres de la gare se trouvent de petits monticules, restes d'un ancien fort ruiné; cet endroit se nomme la Motte-Sarrazin. Grâce à nos guides expérimentés nous y trouvons: Ribes alpinum. Linum tenuifolium. Coronilla minima. Micropus erectus. Valerianella coronata. Alyssum montanum. Ononis Columnæ. natrix.

campestris. Silene otites (1). Inula montana. Carlina acaulis.

Veronica spicata.

Biscutella lævigata.

Thesium humifusum.

Carex nitida. Malva alcea.

Teucrium montanum.

Brunella alba.

Ajuga genevensis.

Senecio flosculosus.

Galium corrudifolium.

Arabis hirsuta.

Fumana procumbens.

Helianthemum canum.

pulverulentum.

Gypsophila saxifraga. Dianthus silvestris.

Au delà et au nord de la Motte-Sarrazin, nous rencontrons les profondes ornières de la ballastière de la Compagnie P. L. M., fâcheusement établie sur une bonne station botanique; beaucoup de plantes intéressantes, qu'on y rencontrait communément autrefois, ont disparu ou deviennent de plus en plus rares; nous y trouvons cependant quelques pieds de la plupart de celles déjà notées près du fort Sarrazin, et en plus :

Trinia vulgaris. Herniaria glabra. Galium silvaticum. Veronica prostrata. Hyssopus officinalis. Poa compressa. Alsine Jacquini.

Plus haut, nous longeons des champs de blés tellement clairs, qu'on pourrait presque y passer sans coucher les épis, et y récolter: Althæa hirsuta et Caucalis daucoides.

Puis nous tournons autour de la Grange-Blanche, où dans champs et pelouses se trouvent assez communément :

Koelera valesiaca. Artemisia virgata. Silene conica Adonis autumnalis Bromus secalinus. Stachys germanica. Micropus erectus. Euphorbia falcata.

Euphorbia exigua. Asperula arvensis. Passerina annua. Ervum hirsutum. Galium tricorne. Anchusa italica. Ægopodium podagrarium.

<sup>(1)</sup> Espèce qui, comme sa congénère S. conica, mérite bien la qualification de psammophile (amie du sable).

Un peu plus haut dans des prés humides :

Carex ampullacea.

Gratiola officinalis.

— flava.

Myosotis strigulosa.

Nous aurions voulu avancer encore plus au nord où se trouvent d'excellentes stations; mais nous sommes au milieu du jour, le soleil du solstice est ardent dans ces plaines découvertes et l'heure du déjeuner approche.

Nous tournons nos regards du côté de Priay où nous attend le dîner préparé à l'hôtel Foray. La route à parcourir nous paraît longue et fastidieuse; ce n'est qu'en amont du nouveau pont que nous pensons à jeter un coup d'œil sur la végétation des brotteaux de la rivière d'Ain, nous y remarquons:

Carex distans.

- nitida.

- panicea.

- Œderi.

Spergula nodosa. Polygala amara.

- austriaca.

Saponaria ocymoides. Epilobium parviflorum. Helosciadium nodiflorum.

Myosotis lingulata. Stachys palustris.

Allium oleraceum.

Orchis ustulatus.

Ophrys arachnites.

Epipactis palustris.

Spiræa ulmaria.

Juncus alpinus.

Nous avons omis volontairement dans ce compte rendu succinct un grand nombre de plantes communes autour de Lyon. Nous le terminerons donc en adressant nos sincères remercîments à notre savant collègue, M. l'abbé Fray, qui a grandement facilité nos recherches par les précieux renseignements qu'il a bien voulu nous donner, tant sur les localités à visiter que sur les plantes à récolter.

Certains bons endroits qu'il nous avait indiqués restent encore à explorer, tels sont la partie buissonneuse de la ballastière longeant la ligne du chemin de fer, les friches, champs et prairies situés à la hauteur et au delà de la cote 238 de la carte d'état-major. La visite de ces stations pourrait faire l'objet d'une herborisation spéciale parfaitement exécutable en une demi-journée.

#### NOTE

SUR UNE

# NOUVELLE MANIÈRE DE CONSIDÉRER L'ESPÈCE

## EN BRYOLOGIE

Par L. DEBAT

L'idée de cette note m'a été suggérée par un travail que mon savant ami, M. F. Renauld, a publié dans la Muscologie française de M. Husnot. Celui-ci avait prié M. Renauld de se charger, dans le genre Hypnum, de la section des Harpidium, sur lesquels il avait déjà écrit plusieurs notices. Les très nombreuses formes que renferme cette section, la difficulté de les distribuer en groupes nettement délimités, a provoqué de la part des bryologues beaucoup de travaux qui n'ont pas suffisamment contribué à débrouiller la question. Schimper, dont il faut toujours tenir compte quand il s'agit de classification, ne parait pas avoir eu à sa disposition, pour l'établissement des espèces dans la section des Harpidium, des renseignements suffisants, et le classement qu'il en a fait a dû être revisé. Voici, d'après le Synopsis, la liste des espèces comprises dans cette difficile section:

- H. aduncum.
- vernicosum.
- Cossoni.
- intermedium.
- lycopodioides
- exannulatum.
- fluitans.

- H. Sendtneri.
- hamifolium.
- pseudo-stramineum.
- revolvens.
- uncinatum.
- Molendoanum.

Digitized by Google

N'ayant pas l'intention d'indiquer les diverses modifications que M. Sanio et autres ont fait subir à cette énumération d'espèces, ni les motifs invoqués par les auteurs à l'appui de ces changements, je vais exposer rapidement la distribution établie par M. Renauld.

- l° M. Renauld supprime le pseudo-stramineum, qui est problématique en tant qu'espèce, et le Molendoanum, mieux placé à côté du filicinum, qui appartient à une autre section. En revanche, il ajoute le scorpioides et le capillifolium.
  - 2º Il réduit le nombre des espèces aux suivantes :

H. aduncum.

— Sendtneri.

— lycopodioides.

— fluitans.

H. revolvens.

— vernicosum.

— uncinatum.

— scorpioides.

capillifolium.

Il convient d'y ajouter quelques formes indécises.

Ce qui caractérise le travail de M. Renauld, c'est que les noms ci-dessus sont moins considérés comme des dénominations spécifiques que comme des expressions de formes typiques, autour desquelles viennent se grouper d'autres formes constituant des races, susceptibles elles-mêmes d'offrir un certain nombre de variations peu importantes. Voici, pour les principaux types, le tableau qu'on peut dresser. Chaque type se divise en groupes comprenant ordinairement une forme principale (forma typica), des formes secondaires subordonnées à la première, et des variations.

#### SECTION HARPIDIUM

#### TYPE ADUNCUM.

Groupe aduncum, forma typica (variations falcata, turficola, lævis, gracilescens, tenuis), forme secondaire aquaticum.

Gr. Kneiffii, forma typica et formes secondaires pungens, polycarpum, attenuatum, intermedium (variations laxa, penna, laxifolia).

Gr. pseudofluitans, formes paternum, flexile.

Type Sendtneel, forma typica (variations gracilescens, vulgaris, trivialis), F. S. giganteum.

Type Lycopodioides, forma typica, F. S. Wilsoni (variation hamatum).

#### TYPE PLUITANS.

- Gr. Amphidium, formes Jeanbernati (variations terrestris, tenella), elatum, gracile, Payoti, submersum, setiforme.
- Gr. falcatum, forma typica, et F. S. procerum, Arnellii, Delamarei.
- Gr. Exannulatum, forma typica, F. S. pinnatum (variation gracilescens), brachydictyon (var. orthophyllum), purpurascens (var. Renauldii).
- Gr. Rotæ, formes irrigatum, glaciale (var. fontinaloides), falcifolium (var. viridis, inundata).

TYPE REVOLVENS, forma typica, F. S. Cossoni, intermedium.

Pour la justification de ces groupements, nous renvoyons au travail de M. Renauld. Pour en résumer l'esprit, nous dirons seulement que l'auteur a eu l'intention d'encadrer les formes si nombreuses des Harpidium, dans un certain nombre de types qui peuvent eux-mêmes se subdiviser en groupes renfermant plusieurs races, lesquelles se présentent quelquefois avec des variations de peu d'importance. Ces types remplacent ce qu'on appelle encore les espèces. Ils sont plus étendus, et par là le nombre des espèces est réduit. Cependant, toutes les formes sont décrites et classées, mais ne figurent que comme des variétés.

Par cet arrangement sont supprimées les difficultés qui divisent sans cesse les classificateurs quand il s'agit de savoir si telle forme est spécifique ou non, si elle peut être admise comme espèce distincte ou rejetée de ce rang. Les formes typiques étant nettement différenciées ne peuvent être confondues, et les formes se groupent facilement dans le cadre tracé par les types.

Il nous a semblé intéressant d'appliquer cette méthode aux autres sections établies par Schimper dans le vaste genre *Hypnum*. Nous en avons toutefois supprimé quelques-unes comme insuffisamment caractérisées. Le tableau suivant donnera une idée de cette manière de procéder.

#### SECTION CAMPYLIUM

#### TYPE STELLATUM.

- 1. Groupe stellatum, forma typica et les formes secondaires Sommerfeltii et chrysophyllum.
- 2. Groupe. Forma typica helodes, F. S. polygamum.
- 3. Groupe. Forme Halleri.

### SECTION HARPIDIUM (voir plus haut)

#### SECTION CRATONEURUM

#### TYPE COMMUTATUM.

- 1. Groupe commutatum, forma typica et F. S. falcatum, sulcatum, irrigatum.
- 2. Groupe. Forma typica decipiens, F. S. Blandowii.
- 3. Groupe. Forme rugosum.

#### SECTION DREPANIUM

#### TYPE INCURVATUM.

- 1. Groupe incurvatum, forma typica et F. S. pallescens.
- 2. Groupe. Forma typica fastigiatum, F. S. Sauteri, hamulosum, Bambergeri, condensatum.
- 3. Groupe. Forma typica Heufleri, F. S. callichroum, fertile.

#### TYPE CUPRESSIFORME.

1. Groupe cupressiforme, forma typica et les F. S. imponens, Vaucheri, arcuatum, procerrimum, pratense.

#### SECTION HETEROPHYLLUM

1. Groupe heterophyllum, forma typica et les F. S. nemorosum, Bottinii, Lorentzianum.

#### SECTION CTENIUM

#### TYPE MOLLUSCUM.

 Groupe molluscum, forma typica et F. S. crista castrensis.

#### SECTION HYPNUM

#### TYPE PURUM.

- 1. Groupe purum, forma typica, et les F. S. Schreberi, cuspidatum.
- 2. Groupe. Forma typica cordifolium, F. S. Breidleri.
- 3. Groupe. Forma typica giganteum, F. S. sarmentosum.
- 4. Groupe. Forma typica trifarium, F. S. stramineum.

#### SECTION LIMNOBIUM

#### TYPE PALUSTER.

1. Groupe palustre, forma typica, et F. S. ochraceum, eugyrium.

#### TYPE MOLLE.

- 1. Groupe molle, forma typica, et F. S. alpestre, dilatatum, norvegicum, arcticum, micans.
- 2. Groupe. Forme turgescens.

Tous les genres riches en espèces peuvent donner lieu à des groupements analogues. Les tableaux suivants en donnent quatre exemples.

#### GENRE BARBULA

#### TYPE ALOIDES.

- 1. Groupe aloides, forma typica, et les F. S. ambigua, rigida, brevirostris.
- 2. Groupe membranifolia, forma typica, F. S. chloronotos.

#### TYPE MURALIS.

1. Groupe muralis, forma typica, et F. S. cuneifolia, Wahliana, marginata, canescens.

#### TYPE UNGUICULATA.

- 1. Groupe unguiculata, forma typica et forme fallax.
- 2. Groupe vinealis, forma typica, F. S. vinealis, cylindrica, gracilis, icmadophila, Hornschuchiana, paludosa.

#### TYPE BEVOLUTA.

1. Groupe revoluta, forma typica, et F. S. convoluta, flavipes, bicolor.

#### TYPE TORTUOSA.

- 1. Groupe tortuosa, forma typica, et F. S. inclinata, fragilis.
- 2. Groupe. Formes caespitosa, hibernica.
- 3. Groupe. Forme squarrosa.

#### TYPE SUBULATA.

1. Groupe subulata, forma typica, et F. S. mucronifolia, inermis, latifolia, alpina, laevipila, papillosa.

#### TYPE RURALIS.

 Groupe ruralis, forma typica et F. S. aciphylla, intermedia, princeps.

#### GENRE WEBERA

#### TYPE ELONGATA.

1. Groupe elongata, forma typica, et F. S. acuminata, polymorpha, longicollis.

#### TYPE NUTANS.

1. Groupe nutans, forma typica, et F. S. sphagnicola, cruda.

#### TYPE CUCULLATA.

1. Groupe cucullata, forma typica, et F. S. annotina, commutata, Ludwigii.

#### TYPE CARNEA.

- 1. Groupe carnea, forma typica.
- 2. Groupe Tozeri.
- 3. Groupe forme albicans.

#### GENRE BRYUM

#### TYPE CAPILLARE.

- 1. Groupe capillare, forma typica, et F. S. torquescens, brunnescens, obconicum, elegans.
- 2. Groupe. Forma typica Donianum, F. S. canariense.

#### TYPE CÆSPITICIUM.

 Groupe cæspiticium, forma typica, et F. S. comense, badium, Funckii.

#### TYPE ALPINUM.

1. Groupe alpinum, forma typica, et F. S. Mildeanum, gemmiparum, Muhlenbeckii.

#### TYPE PALLESCENS.

1. Groupe pallescens, forma typica, et F. S. intermedium, subrotundum, cirratum.

#### Ттрв вімим.

- 1. Groupe bimum, forma typica, et F. S. pseudotriquetrum, neodamense.
- 2. Groupe turbinatum.
- 3. Groupe Duvalii, forma typica, et F. S. cyclophyllum.

#### TYPE PALLENS.

1. Groupe pallens, forma typica, et forme fallax.

#### GENRE AMBLYSTEGIUM

#### TYPE SUBTILE.

1. Groupe subtile, forma typica, et F. S. Sprucei, confervoides.

#### TYPE SERPENS.

1. Groupe serpens, forma typica, et F. S. Juratskanum, hygrophyllum.

#### TYPE VARIUM.

1. Groupe varium, forma typica, F. S. leptophyllum.

#### TYPE IBRIGUUM.

- 1. Groupe irriguum, forma typica, et F. S. fluviatile.
- 2. Groupe. Forma typica Vallis-clausæ, F. S. filicinum.

#### TYPE RIPARIUM.

1. Groupe riparium, forma typica, et F. S. Kockii.

Ces exemples suffiront pour faire comprendre le mode d'emploi des formes typiques, tenant lieu et place d'espèces. On voit quelle importante réduction de ces dernières introduit cette méthode. Toutefois, il doit être bien entendu que les groupements indiqués par nous ont un caractère essentiellement provisoire. Ils doivent exiger de nombreuses rectifications. Nous avons voulu indiquer seulement que l'idée était réalisable, mais non faire un travail définitif. Ajoutons encore qu'en plaçant à la suite des types les formes secondaires permanentes, ou races, nous ne voulons pas préjuger de leur origine. Il ne nous est pas prouvé en effet qu'elle proviennent originairement du type, et alors même qu'on admettrait cette filiation, on serait souvent embarrassé pour indiquer la véritable forme typique. On ne doit voir dans cette note et dans les tableaux qui l'accompagnent que la simple indication d'une réforme possible, réforme qui semble s'imposer par l'abondance des matériaux que les investigations récentes mettent à la disposition des classificateurs.



Extrait de la revue " LES ALPES ILLUSTRÉES ,,

# JEAN-JOSEPH LANNES 1825-1895

# NOTICE BIOGRAPHIQUE

SUR

# J.-J. LANNES

PAR

#### Octave MEYRAN

Notre Société a perdu dernièrement un de ses membres les plus estimés, Jean-Joseph Lannes, capitaine des douanes en retraite, mort à Briançon, le 15 mai 1895.

Quoiqu'il n'ait fait partie de notre Société qu'à titre de membre correspondant, un grand nombre d'entre nous le connaissaient, quelques-uns même avaient eu la bonne fortune d'herboriser dans le Briançonnais sous sa direction; enfin ce fut lui qui accompagna la Société dans son excursion au Lautaret, en 1889..... En raison de ces services et surtout à cause des importantes contributions qu'il a apportées à la connaissance de la Flore d'une partie des Hautes et Basses-Alpes, j'ai pensé qu'il est juste de consacrer quelques pages dans nos publications à rappeler le souvenir de cet homme de bien, si accueillant pour tous ceux qu'attirait dans son pays l'étude de la Botanique. J'ajoute qu'ayant été lié d'amitié avec lui pendant vingt ans, je suis heureux de rendre un dernier hommage à sa mémoire.

Lannes (Jean-Joseph) naquit à Aiguilles, dans le Queyras, le 3 septembre 1825. Son père, simple préposé des douanes, ne put pas lui faire donner une instruction bien développée. Au sortir de l'école primaire, Lannes suivit les cours du collège de Briançon. De cette époque datent pour lui des relations amicales que la mort seule devait briser. Il avait to ours conservé

du collège où il avait reçu les premières leçons un agréable souvenir qu'il aimait à rappeler dans ses conversations. Aussi lorsque les anciens élèves du collège de Briançon créèrent une Société, Lannes en fut nommé le vice-président avec la plus touchante unanimité.

Avant l'achèvement de ses études, le jeune Lannes dut quitter le collège et occuper un modeste emploi dans les bureaux du génie où il resta jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est alors qu'il fit une demande pour contracter un engagement dans un régiment du génie; sa demande était favorablement accueillie quand il perdit son père, et resta ainsi le seul soutien de sa mère et d'un frère âgé seulement de 11 ans. Lannes abandonnant ses projets, demanda un emploi dans la douane, où il fut nommé à titre de préposé, le 1° avril 1846.

Alors s'éveilla chez lui une véritable passion pour la botanique. Ce goût, qui ne l'abandonna jamais, dont il sut tirer les plus grandes jouissances dans les postes parfois peu enviables qu'il occupa, lui donna aussi des consolations dans les épreuves parfois cruelles qu'il eut à supporter. Il dut en quelque sorte sa vocation pour l'étude des plantes à un exemplaire de la Flore du Dauphiné, par Mutel, qui lui tomba sous les yeux. Mais à cette époque déjà le livre était rare et cher, l'édition étant épuisée, et Lannes désespérant de se le procurer, copia l'ouvrage d'un bout à l'autre. Il nous a été donné de voir ce travail admirable de patience, fait avec le soin méticuleux que le capitaine apportait à ses actes, et écrit de cette écriture si régulière qu'ont admirée ses amis et correspondants.

Les hasards de sa vie de douanier lui réservaient d'ailleurs des facilités singulières pour l'étude des fleurs. Il avait été nommé préposé à Briançon; de là, le 1<sup>er</sup> octobre 1846, il fut envoyé à la Vachette; puis le 1<sup>er</sup> août 1848, à Sainte-Catherine. Nommé sous-brigadier le 1<sup>er</sup> janvier 1850, il alla à Saint-Véran-en-Queyras où il fut promu brigadier, le 1<sup>er</sup> octobre 1852.

Le 1° janvier 1858, il recut sa nomination de lieutenant, avec résidence au Monêtier. Le 19 novembre de la même année, il épousa Joséphine Roux, de Val-des-Prés, qui fut sa compagne fidèle jusqu'à ses derniers jours.

ll n'avait pour ainsi dire pas quitté le Briançonnais quand, le 1er août 1860, il fut envoyé dans les Basses-Alpes, à Serennes,

dans la charmante vallée de l'Ubaye, alors peu connue des botanistes, et qu'il devait plus tard étudier à fond.

Mais l'administration des douanes ne laisse pas longtemps ses fonctionnaires dans les mêmes postes; aussi, nous voyons Lannes le 1er juillet 1861 à Barcelonnette, le 1er septembre 1862 au Monêtier, et le 1er juillet 1864 à Névache.

Le le juillet 1866, il fut envoyé successivement à Saint-Tropez, dans le Var, et aux Salins-d'Hyères, où il resta sept ans. Ce séjour dans cette partie intéressante du littoral méditerranéen lui permit de faire une ample connaissance avec la Flore méridionale, dont il n'avait vu jusqu'alors que quelques rares représentants qui remontent vers Barcelonnette.

Le le mars 1873, il revient dans les Basses-Alpes, à la Condamine, avec le grade de capitaine, qu'il avait obtenu le le juin 1869. Dans cette nouvelle résidence, il retrouva quelques zélés botanistes : le lieutenant Boudeille, dont les récoltes lichénologiques et bryologiques ont été étudiées dans nos Annales; M. Proal, instituteur, qui découvrait une nouvelle localité de l'Astragalus alopecuroides, à Bouzollières; et aussi M. Cogordan, de Meyronnes, qui, quoique âgé de plus de 80 ans, consacrait encore le reste de ses forces à l'étude de la Flore de sa chère vallée.

C'est à la Condamine, en 1875, que j'eus le plaisir de faire la connaissance du capitaine Lannes, ainsi que celle du regretté Gacogne, venu auprès de son ami pour y passer quelques jours. Sous la direction du capitaine, et en compagnie de son fils Jules, je fis pendant près de deux mois une série d'herborisations qui resteront un de mes meilleurs souvenirs. M. Lannes voulut bien aussi à cette époque reviser en partie l'herbier que M. Cogordan venait de me donner.

Lannes resta à la Condamine jusqu'au 1° juin 1879, époque à laquelle il fut nommé à Briançon, se rapprochant ainsi de Valdes-Prés, où M<sup>m</sup> Lannes avait une petite propriété; je passai près d'un mois en sa compagnie, en 1880, à explorer le mont Genèvre et ses environs. Le 1° juillet 1884, le capitaine prit sa retraite à l'âge de 59 ans; depuis lors, il continua à herboriser autour de Briançon, séjournant parfois au Monètier et à Valdes-Prés, où quelques-uns de ses enfants s'étaient établis. Il s'est éteint le 12 mai dernier à l'âge de 70 ans.

Telle est brièvement résumée la vie de cet homme de bien

qui, parti d'une très modeste origine, réussit par la seule force de sa volonté, par un travail persévérant et une conduite exemplaire, à conquérir une position honorable, et put élever une nombreuse famille. Lannes eut en effet sept filles et deux garcons; sur ces neuf enfants, cinq vivent encore et occupent des postes, soit dans la douane, soit dans l'enseignement, soit enfin dans les postes et télégraphes. L'aîné, Jules, attaché à la direction des douanes à Alger, continue les traditions paternelles et étudie la Flore algérienne avec une rare perspicacité.

Doué d'une robuste santé, Lannes n'avait jamais été malade, malgré les fatigues de sa vie de douanier; sa première maladie

devait l'emporter.

Membre de la Société botanique de France depuis le le janvier 1864, il a publié dans le Bulletin de cette Société, en 1879, son Catalogue de la Flore du bassin supérieur de l'Ubaye; en 1882, il contribua à la publication du Flora selecta, de Magnier; en 1885, il a fait paraître dans le Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes un Catalogue de la Flore de la partie supérieure de ce département. Vers la même époque, M. Jordan lui dédie le Gladiolus Lannesii. Il a aussi fourni des renseignements à notre confrère, M. Saint-Lager, soit pour le Catalogue de la Flore du bassin du Rhône, soit pour la huitième édition de la Flore de Cariot. MM. Rouy et Foucaud le citent aussi fréquemment dans leur nouvelle Flore de France. Enfin, MM. Kilian, de Grenoble, et Arnaud, de Barcelonnette, avaient sollicité son concours pour la partie botanique d'un ouvrage en préparation sur la frontière des Alpes; j'ignore ce qu'il a fait à cet égard.

Lannes a été en relations avec un grand nombre de botanistes, parmi lesquels je puis citer MM. Ramond, D' Bonnet, Magnier, Reverchon, Jordan, Saint-Lager, Deschamps, Nisius Roux, Gacogne, etc. Il laisse un herbier de sept mille plantes, provenant en grande partie de ses récoltes et de celles de ses correspondants. Il s'était aussi occupé d'entomologie et avait même réuni une intéressante collection de coléoptères.

Jouissant d'une mémoire remarquable, il dénommait avec une grande habileté les espèces qu'il rencontrait dans ses courses et connaissait d'ailleurs d'une manière parfaite les localités de sa région. Loin d'être égoïste, il aimait à faire connaître et récolter ses belles plantes aux botanistes, qu'il accompagnait volontiers. Mais 'il avait une aversion marquée pour les centuriateurs et ne manquait pas, toutes les fois qu'il le pouvait, de les faire passer à côté de la plante rare, quitte ensuite à leur en donner obligeamment quelques échantillons.

Tenu en grande estime par ses chefs, très aimé de ses subordonnés, pour lesquels il avait des procédés aussi paternels que le comportaient les exigences du service, il était pour les botanistes un gai compagnon, d'une exquise obligeance. Tous ceux qui ont pu passer quelques jours avec lui en ont conservé le meilleur et le plus agréable souvenir.

Sa fin a été celle d'un sage. Souffrant depuis quelque temps, il ne se plaignait jamais; ses amis le croyaient à peine malade. Cependant, sa famille le voyait décliner de jour en jour; mais, pour la rassurer, il se disait mieux portant, ne demandait aucuns soins et trouvait toujours qu'on s'occupait trop de lui. Ses nombreux amis le regretteront toujours; sa vie servira d'exemple à tous les jeunes gens studieux qui, par nécessité professionnelle, vivent loin des grandes villes; et enfin son œuvre comme botaniste lui assurera une place honorable parmi les patients et laborieux pionniers de notre science.

# ROSES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX

ET DE

### QUELQUES AUTRES PARTIES DE LA HAUTE-SAVOIE

Venance PAYOT

Ayant depuis longtemps récolté des Roses dans la vallée de Chamonix et dans les vallées voisines, ayant aussi reçu des spécimens de celles qui ont été cueillies en diverses parties du Chablais et du pays d'Annecy par l'abbé Puget, j'ai pensé que la liste de ces Roses pourrait intéresser les botanistes désireux de visiter les susdites parties de la Haute-Savoie et qu'elle recevrait un favorable accueil de la part des membres de la Société botanique de Lyon, qui se sont donné la tâche d'établir la statistique des richesses végétales du Bassin du Rhône.

Le lecteur est prévenu que, voulant le laisser libre de choisir la hiérarchie qu'il croira la meilleure, je n'ai établi aucune distinction entre les espèces de premier ordre, de second ordre, les hybrides et métis.

A cette liste j'ai joint l'indication de localités nouvelles en ce qui concerne plusieurs espèces mentionnées dans ma Florule du Mont-Blanc.

GROUPE SYSTYLE.

arvensis, stylosa ou systyla. — Pringy.

GROUPE CANINÆ.

lutetiana. — Chamonix à la Coudraz, glaucescens. — Pringy.
Servoz. pitens. — Pringy.

senticosa. — Habère-Lullin.
sphærica. — Chamonix, Bellevaux.
montivaga. — Habère-Poche.
spuria. — Annecy-le-Vieux.
dumalis. — Habère-Lullin.
rubescens. — Brenthomme.
malmundariensis. — Thonon.
biserrata. — Annecy.
squarrosa. — Pringy, Habère-Lullin.
microcarpa. — Pringy.
andegavensis. — Annecy.
Chavini. — Chamonix.
psilophylla. — Annecy.

dumetorum. — Bellevaux, HabèreLullin, Pringy, Courmayeur.
urbica. — Habère-Lullin.
platyphylla. — Chamonix aux Gaillands.
platyphylloides. — Habère-Lullin.
coriifolia. — Chamonix aux Paquis,
chalets de Balme, Lanchy, Layoux.
Hortaz, Coudraz.
Deseglisei. — Pringy au bois de Bariez
collina. — Chamonix.
bellavallis. — Bellevaux.

#### GROUPE RUBIGINOSAL.

rubiginosa. — Chamonix aux Gaillands, Lanchis, chemin de la Flégère; — Courmayeur. Jundzilliana. — Chamonix. Pugeti. — Ibid. agrestis. — Courmayeur. Jordani. — Chamonix. micrantha. — Chamonix. septicola. — Ibid. comosa. — Ibid. umbellata. — Ibid

#### GROUPE PIMPINELLIFOLIA

spreta. - Veyrier.

lutea. - Pringy.

#### GROUPE TOMENTOSA

tomentosa. — Chamonix aux Lanchis, Coudraz. cuspidata. — Chamonix. omissa. — Pringy. resinosa. — Chamonix. mollissima. — Chamonix, Pringy. pomifera. — Chamonix. aabauda. — Ibid. coronata. — Ibid.

#### GROUPE ALPINÆ.

alpina. - Chamonix.

pyrenaica. — Chamonix.

#### GROUPE MONTANA.

rubrifolia. — Commun dans toutes les vallées. glauca. — Commun. Ibid. montana. — Chamonix. caballicensis. — Chamonix. Chavini. — Ibid. Reuteri. — Ibid.

# Espèces de second ordre, variétés, hybrides ou métis, cueillis dans la Haute-Savoie et le Valais.

similata. — Arenthon, le Clou sous Bovernier. scabrata. - Fins-Hauts. semiglandulosa. - Les Iles, chemin du Clou. pinguicula. - Ibid, ibid. Blondmana. — Habère-Poche. contingens. - Annecy-le-Vieux. finitima. — Ibid. fallens. — Habère-Lullin, la Roche. aciphylla. - Martigny. condensata. — Habère-Poche. Gandogeri. - Chemin de Bovernier. cladoleia. - Entre Martigny et Bovernier. medioxima. — Ibid. villosiuscula. - Les Marques de Martigny. viridicata. - Vallée de la Menoge, Habère-Lullin. Chaboissei. — Les Usses à la Caille. Rousselii. - Sambrancher au Biolley. hirtella. - Entre le Brocard et Bovernier. firms. - Bellevaux. limitanea. - Batiaz. Acharii. — Crettaz d'Entremont. tenuicarpa. — Thonon. glabrata. — Annecy-le-Vieux caballicensis. - Abondance, Bellevaux, Bovernier. falcata. — Habère-Lullin, Bellevaux. De la Soiei. — Bovernier, Sembrancomplicata. - Salvan, Fins-Haut, Bovernier.

Poche, Bovernier. Rionii. - Clou sur Bovernier. pennina. — Ibid. sembrancheriana. - Ibid. vallesiaca. — Ibid. salvanensis. — Ibid. Lusseri. — Ban de Bovernier. Lemanii. - Ibid. serrata. - Mont Clou. Malaberti. — Ravoire sur Martigny. arvatica. - Margériaz, Bovernier. virgultorum. — Iles sous Bovernier. Vaillantiana. - Ibid. Kluckii. - Pringy. tomentella. - Les Bormes, Bovernier. intercalaris. — Habère-Lullin. intricata. - Ibid. recondita. - Mont Charvin, les Valettes. spinosissima. - Bonneville, Cramont. Grenieri. - Clou de Boyernier. spinulifolia. - Savoie. subglobosa. — Morzine, les Mouilles, Habère-Lullin. Tunoniensis. — Reivroz, Vailly, Ripaille.

haberiana. - Habère-Lullin, Habère.

Tunoniensis. — Reivroz, Vailly, Ripaille.
vestita. — Reivroz.
echinocarpa. — Bovernier.
rotundifolis. — Ravoire de Martigny.
Bourdini. — Le Clou de Bovernier.

leptopoda. — Ibid. pervaga. — Ravoire de Martigny. permixta. — Iles sous Bovernier.

# Additions a la Florule du Mont-Blanc.

Thalictrum fætidum, Aquilegia alpina et Sisymbrium tanacetifolium. — La Saxe près Courmayeur (Italie).

Ranunculus platanifolius et Arabis bellidifolia. Choners

Ranunculus platanifolius et Arabis bellidifolia. — Choucry près Courmayeur.

Ranunculus glacialis. — Montée du Buet.

Cardamine impatiens. — Entre-les-Eaux près Valorsine.

Draba carinthiaca. — Allée Blanche. — Hutchinsia affinis. — Vallon de la Floriaz.

Hypericum quadrangulum. — Col de Tricot. — H. fimbriatum. — Mont Lachat.

Oxytropis cyanea. - Mont Jovet près du Bonhomme.

Onothera biennis. — Montée des Tines. — Galium montanum. — Taconnaz.

Leontopodium alpinum. — Le Bonhomme.

Stachys alpinus, Thymus pannonicus, Calamintha grandiflora, Galeopsis angustifolia. — Les Gaillands.

Polygonum alpinum. — Chamonix.

Setaria italica. — Naturalisé à l'Argentière.

### PRÉSENTATION

DE

# PLANTES RARES OU INTÉRESSANTES

## DE LA RÉGION JURASSIENNE

PAR

#### Le Dr Ant. MAGNIN

J'ai l'honneur de présenter à la Société botanique de Lyon les plantes suivantes, les unes nouvelles pour le Jura, les autres rares et observées dans des localités nouvelles, par M. Fr. Hétier et par moi, dans le courant de l'année 1895.

1. Alsine stricta Wahl. (Arenaria uliginosa Schl.). Cette espèce caractéristique des tourbières de l'Europe boréale (de la Sibérie et de la Scandinavie au Groenland) s'observe aussi dans les tourbières du Jura central, depuis le Bélieu (Doubs) et les Ponts (Suisse), jusqu'à l'Abbaye-en-Grandvaux (Jura), dans les localités suivantes énumérées du N. au S. du massif :

Tourbières du Russey, dans la tourbière du Bélieu, du côté de la Chenalotte (Contejean, 1850);

- T. de la Brévine (CHAILLET, CORDIENNE, DC. Fl. fr., 1805, IV, p. 786);
  - T. des Ponts, notamment vers le Pont-Martel (Cordienne);
  - T. de Sainte-Croix, à la Vraconne (LERESCHE);
- T. de Pontarlier, en face de Chaffoy (Garnier, de Salins; voy. Grenier, 1842, etc.);
  - T. du val de Joux, au Sentier (Du Croz);

T. de l'extrémité méridionale du lac de l'Abbaye (Hétier et Magnin, 8 juillet 1895!).

Cette plante tend à disparaître des localités où elle avait d'abord été signalée; on ne l'a pas en effet retrouvée à la Chenalotte (cf. Contejean), à la Brévine (cf. Thurmann), à la Vraconne (d'après M. Meylan), etc. Mais la découverte que nous avons faite, M. Hétier et moi, prouve qu'elle n'a pas complètement disparu de la région et qu'on peut même la trouver dans d'autres tourbières de la même zone; cette nouvelle localité prolonge, d'autre part, son aire géographique de près de 30 kilomètres au sud de la localité du Sentier, qui représentait auparavant sa limite méridionale.

- 2. Heracleum alpinum L. Trouvé par M. Ch. Meylan au Mont-Tendre, à l'Aiguillon (de Beaulmes); ces deux localités nouvelles tendent à combler le large hiatus de 140 kilomètres qui s'étendait entre les deux plages habitées par cette plante dans le massif jurassien, depuis le Chateleu (Doubs) jusqu'au Vely (Ain).
- 3. Gnaphalium norvegicum Gunn. Les échantillons que je présente à la Société, bien caractérisés par leur taille (12 à 25 centimètres), leur tomentum épais, leurs feuilles à trois nervures, tomenteuses sur les deux faces, les caulinaires moyennes aussi larges et aussi longues que les inférieures, prouvent que cette espèce appartient bien à la Flore du Jura, contrairement aux doutes exprimés dans plusieurs flores jurassiennes; ils proviennent en effet du Chasseron, où nous les avons récoltés, MM. Andrece (auteur de cette découverte), Ch. Meylan et moi, en juillet 1894. Le D'Lerch l'y avait déjà trouvé en 1876 (voy. Le Rameau de Sapin, 1893, n° 8, p. 29).
- 4. Gentiana asclepiadea L. Échantillons récoltés en 1894, au col du mont Lépine, près du mont Grelle, par M<sup>me</sup> Amaury et le curé de Lépin et que je dois à l'obligeance de notre confrère, M. Goujon, chef des cultures du jardin botanique de la Tête-d'Or. La distribution géographique de cette plante est fort intéressante.

Le G. asclepiadea, assez fréquent dans les Alpes, n'a été pendant longtemps indiqué dans le massif jurassien que dans

quelques localités du Jura soleurois et du Jura argovien, au Weissenstein, au Vogelberg, au Passwang, au Schelmenloch et aux Lægern.

Plus récemment, on l'a signalé dans le massif de la Chartreuse, au col du Frène, et dans la chaîne du mont Lépine, d'abord dans le bois de Chenevier, au-dessus d'Oncin (voy. Saint-Lager et Cariot, 8° édit., p. 585), et enfin dans la localité plus septentrionale encore d'où proviennent les échantillons que je présente à la Société.

Observons que les localités du Jura argovien se rattachent à celles de la vallée du Rhin (Eglisau, Schaffhouse) et des Alpes de la Suisse orientale, où la plante est fréquente, et que les localités du mont Lépine se rattachent de même, — par l'intermédiaire de celle du col du Frêne, située à environ 10 kilomètres seulement plus au sud et dans un chaînon parallèle, — aux autres localités de l'Isère et de la Savoie; la plus rapprochée de ces dernières, le Nivolet, est environ à 13 kilomètres à l'est du mont Lépine.

Moins encore que pour l'Hypericum nummularium, on ne peut invoquer la présence de Gentiana asclepiadea au mont Lépine pour séparer la chaîne du mont du Chat de la région jurassienne; l'existence de G. asclepiadea dans le Jura oriental, sur une étendue de 60 kilomètres, montre en effet qu'aux deux extrémités de l'arc jurassien des modifications analogues se produisent dans la Flore, consistant dans la pénétration de quelques espèces des régions voisines sur une étendue plus ou moins considérable; mais ces particularités, qui se répètent ainsi aux deux extrémités du massif, doivent recevoir la même interprétation, c'est-à-dire qu'elles ne suffisent pas, aussi bien à l'extrémité méridionale qu'à l'extrémité septentrionale, pour faire séparer du massif jurassien des chaînes qui s'y rapportent par l'ensemble de leurs caractères orographiques, géologiques et botaniques.

5. Potamogiton Babingtoni A. Benn. — Forme du P. prælongus Wulf. à laquelle M. Arth. Bennett a comparé les Potamogiton que j'ai récoltés en 1890 et 1892 dans le lac du Boulu (Jura); elle a été décrite d'abord sous le nom de P. longifolius Babingt. (non Gay); elle diffère du P. prælongus par ses feuilles non embrassantes à la base, non cucullées à l'extrémité, mais

terminées en pointe; M. A. Bennett paraît la considérer comme une hybride de P. lucens et P. prælongus (voy Babington, Engl. Bol. suppl., t. 2847 (1840); A. Bennett, Journ. of Bolany, July 1894).

- 6. P. psendofluitans Syme, des bords du Rhône, en face du Grand-Camp?
- 7. P. Aliformis Pers. S'est étendu du lac de Joux, où je l'avais découvert en juillet 1893, au lac Brenet, où nous l'avons vu, Hétier et moi, assez abondant vers l'entonnoir de Bon-Port au mois de juillet dernier!
- 8. P. variiformis Thore. Curieuse sous-espèce du groupe P. natans et fluitans que j'ai récoltée dans la localité classique, sur les bords de la Leyre, près la gare de Lamothe (Gironde); elle y croît en société d'une autre curieuse forme de Potamogiton, que M. Bennett vient de rapporter au P. lithuanicus Gorski, voisin des P. decipiens et P. nitens (Benn. in litt.!); je reviendrai en détail sur ces plantes dans une note spéciale consacrée aux Potamogitons.
- 9. Carex polygama Schkuhr. (C. Buxbaumii Wahlb., C. fusca All.?). Cette espèce rare, signalée seulement pour notre région, en Alsace, dans le marais d'Orbe (Suisse), à l'Argentière (Rhône), au mont Bayard près Gap (Hautes-Alpes), a été trouvée par M. Hétier au Salbert près Belfort, et cette année, sur le bord du lac de Bellefontaine (Jura); c'est donc une plante nouvelle pour la Flore jurassienne; elle croît aussi sur les bords des lacs, en Écosse, en Irlande.

Sa grande ressemblance avec des formes ou modifications de l'épi du C. vulgaris, fait craindre qu'on ne les ait quelquefois confondues avec le véritable C. Buxbaumii; peut-être y auraitil lieu de faire cette vérification pour la plante de l'Argentière?

- M. Arth. Bennett a proposé récemment la synonymie suivante:
- C. fusca All., Fl. Ped., t. II, p. 269, 1785; C. polygama Schkuhr, Riedgr., I, p. 84, 1801; C. subulata Schum., En. pl. Saell., 270, 1801; C. Buxbaumii Wahl., Vet. Akad. Stockh., 163, 1803; C. canescens L., herb. fide Hook. et

Arn., Brit. Fl., 8° édit., p. 507, 1860; — Voy. la note de M. Arth. Bennett, parue sous le titre de « Carex fusca All. in Scotland », dans The Annals of Scotlish natural History, oct. 1895, p. 247-249.

D'après les recherches bibliographiques faites, à ma demande, par mon ami le D' Saint-Lager, l'identification de Carex polygama avec C. fusca All. ne peut être admise pour deux motifs:

« 1° Allioni n'a pas donné une description de son C. fusca et s'est borné à citer une phrase d'une ligne, extrêmement vague, tirée de l'Hist. stirp. Helvetiæ de Haller, et une autre phrase non moins obscure de Scheuchzer. (Voy. Flora pedemont., t. II, p. 269, n° 2324.) Puisqu'il en est ainsi, on comprend aisément que Bertoloni (Flora italica) et Parlatore (Flora italiana) aient complètement omis la mention de C. fusca All., et en outre que Kunth (Enum. plant., II, p. 523) ait rejeté le susdit Carex parmi les Species obscuræ.

2º Puisque le C. polygama Schkuhr (C. Buxbaumii Wahl.) n'a jamuis été trouvé dans la partie des Alpes comprise entre le mont Viso et le mont Cenis, il ne peut être identique au C. fusca, lequel, d'après Allioni, est « frequens in Alpibus quæ monte Vesulo et Cenisio intercipiuntur ».

La seule conjecture qu'on puisse faire raisonnablement est d'admettre, avec Suter (Flora helvetica, II, p. 250) et Zumaglini (Flora pedem., I, p. 120), que le C. fusca d'Allioni est le C. cæspitosa Good., ou, comme le pense Gaudin (Fl. helvet., VI, p. 70), « une variété alpina plus petite dans toutes ses parties et à utricules de couleur plus foncée ».

- 10. Seligeria tristicha: formes intéressantes croissant sous l'eau, sur la grève inondée des lacs de Joux, Saint-Point, etc. (HÉTIER et!).
- 11. Catoscopium wigritum: tourbières des lacs de Remoray, Saint-Point (Нетива, 1895).
- 12. Paludella squarrosa: aux Ponthets, près Mouthe (Нéтівв).
- 13. Cinclidium stygium: dans les tourbières des lacs de Rouges-Truites (! 1892); entre les lacs de l'Abbaye et Brenet (HÉTIER, 1895).

- 14. Chara strigosa A. Br. : sur les monts sous-lacustres du lac de Joux!
- 15. Indications de localités nouvelles pour Drosera obovata, Dr. intermedia, Gentiana Pneumonanthe, Utricularia intermedia et minor, Littorella, Scheuchzeria, Triglochin, Carex limosa, C. Heleonastes, Bryum neodamense, Hypnum trifarium, H. stramineum, etc., résultat des explorations que nous avons faites, Hétier et moi, en 1895, dans les tourbières et les lacs du Jura, et que nous développerons dans un mémoire spécial sur la végétation de ces stations.

# LA VIGNE DU MONT IDA

RT

# LE VACCINIUM

PAR

#### Le Dr SAINT-LAGER

Parmi les noms de plantes employés par les naturalistes de l'Antiquité, puis conservés dans la nomenclature moderne, celui de Vitis iduea appliqué par Linné à l'Airelle à fruits rouges, et religieusement répété par tous ses successeurs, est un exemple, qu'on peut ajouter à tant d'autres, de la facilité avec laquelle persistent les erreurs traditionnelles. Celle-ci d'ailleurs n'a jamais été signalée en aucun livre, et je suis persuadé qu'aucun botaniste ne pourrait dire en quoi elle consiste. Si vous ne me croyez pas, tentez l'épreuve sur quelque savant renommé pour son érudition.

Ι

#### Les deux sens de VITIS

Il n'échappe à personne que le nom générique Vitis appliqué à des plantes qui ne sont pas du groupe de la Vigne chère à Bacchus implique l'idée d'une comparaison avec celle-ci. En effet, nous constatons que, sous cette dénomination générique, la plupart des botanistes antérieurs à Tournefort réunissaient plusieurs plantes sarmenteuses qu'ils qualifiaient Vigne blanche,

Digitized by Google

Vigne noire, Vigne sauvage, Vigne des pays septentrionaux. C'étaient Bryonia diæca, cretica et alba, Tamus communis, Solanum dulcamarum, Clematis vitalba et Lupulus scandens (Houblon).

Tournefort lui-même rangeait dans le genre Vitis idæa trois de nos Vaccinium (myrtillus, Vitis idæa, uliginosum), puis Arbutus alpina, Gaultheria procumbens, et Myrtus zeylanica. Les prédécesseurs de Tournefort avaient placé en outre dans ce même genre Vaccinium oxycoccos, Arbutus Uva ursi, Amelanchier vulgaris et Andromeda polifolia. Ces arbrisseaux, bien que non sarmenteux, étaient comparés à Vitis vinifera, parce qu'ils portent des fruits bacciformes ou drupacés, à pulpe sucrée, acide, ou ayant l'âpreté qui plaît à quelques personnes. On les appelait aussi Myrtillus (petit Myrte), parce que plusieurs ont de petites feuilles fermes et coriaces.

Je donne ci-après, à titre de preuve, la liste des Vignes sarmenteuses, puis celle des Vignes du mont Ida à fruit bacciforme plus ou moins comestible.

### Vignes sarmenteuses.

- 1º VITIS ALBA Pline, Matthiole, Fuchs, Anguillara, Ruel, Turner, Lacuna, Gesner, Cordus, Castor, Lobel.
  Ampelos leucê Théophraste et Dioscoride = Bryonia
- 2º VITIS NIGRA Pline, Matth., Anguill., Ruel, Cast., Lac., Dalech., Gesner, Lobel, Tabern.

cretica et diæca L.

- Ampelos melæna Diosc = Bryonia alba et Tamus communis L.
- 3° VITIS SILVESTRIS Matth., Lac., Cast., Camerarius = Solanum dulcamarum L.
- 4° VITIS SILVESTRIS CAUSTICA Gesner; Vitis silvestris secunda Tragus, Dalech.; Vitalba Dodoens et Cesalpino = Clematis vitalba L.
- 5° VITIS SEPTENTRIONALIUM Lobel et Pena; Lupus salictarius Pline, Tragus, Fuchs, Dodoens, Gesner, Lac., Lobel; Lupulus Brunfels, Matth., Turner, Dod., Clusius, Dalech., Lon., Castor, Cesalpino, Camer, C. Bauhin Lupulus scandens Lamarck (Humulus Lupulus L.).

### Vignes du mont Ida à fruit bacciforme.

- l° Vitis idæa nigris Acinis Gesner; Vitis idæa baccis nigris Clus.; Vitis idæa nigra Camer.; Radix idæa fructu nigro Anguill.; Vitis idæa fructu nigricante C. Bauhin, Seguier; Vitis idæa prima Tabern.
  - Myrtillus Matth., Lon., Cast., Myrtillus germanica Dalech.
  - Vaccinium nigrum Dod., Lobel, Gerard = Vaccinium myrtillus L. C'est l'Ampelos tês Idês de Théophraste, mais non Vaccinium mentionné par Virgile et Pline.
- 2º VITIS IDEA rubris acinis Gesner; Vitis idæa rubra Camer.; Vitis idæa sempervirens fructu rubro J. Bauhin; Vitis idæa Buxi foliis Clus.; Radix idæa fructu rubro Anguill.; Vitis idæa baccis rubris C. Bauhin, Seguier.

Myrtillus exiguus Tragus.

Vaccinium rubrum Dod., Lobel = V. Vitis idæa L.

3º Vitis idæa altera Clus.; — Vitis idæa major Camer., Tabern; — Vitis idæa magna J. Bauhin; — Vitis idæa foliis subrotundis C. Bauhin.

Myrtillus grandis J. Bauhin = Vaccinium uliginosum L.

4° VITIS IDÆA TERTIA PALUSTRIS Clus.; — Vitis idæa palustris C. Bauhin.

Oxycoccum Cordus, Camer., Besler, J. Bauhin.

Vaccinium palustre Dodoens, Lobel = Vaccinium oxycoccos L.

- 5° VITIS IDEA FOLIIS CARNOSIS C. Bauhin; Radix idæa, Uva ursi J. Bauhin; Uva ursi Lobel, Clus., Tabern.

  Vaccinium ursi Ger. Arbutus Uva ursi L.
- 6° VITIS IDÆA NIGRA SECUNDA Thalius, Clus.; Vitis idæa tertia Tabern.; — Vitis idæa foliis oblongis albicantibus C. Bauhin; — Vitis idæa fructu nigro J. Bauhin; — Myrtillus grandis Tragus.

Vaccinium pannonicum Gerard = Arbutus alpina L.

- 7° VITIS IDEA TERTIA Clus.; Vitis idæa quarta Tabern.;
  Amelanchier Lobel Amelanchier vulgaris Mænch
  (Mespilus Amelanchier L.).
- 8° VITIS IDÆA POLIFOLIA MONTANA Jean Bauhin = Andromeda polifolia L.

De l'énumération des noms donnés aux espèces du second groupe, il résulte que la dénomination grecque Ampelos idæa, qui avait été exclusivement appliquée par Théophraste à l'Airelle à fruits noirs (n° 1), a été ensuite attribuée, sous sa forme latine Vitis idæa, à six autres arbrisseaux, dont trois seulement (n° 2. 3 et 4) ont été maintenus dans le genre Linnéen Vaccinium. Deux autres (n° 5 et 6) ont été rangés dans le genre Arbutus. Enfin le dernier (n° 7) a été mis par Linné dans le genre Mespilus.

En second lieu, on constate que depuis l'époque de la Renaissance, l'adjectif *idœa* a cessé d'avoir un sens géographique, puisque, joint au substantif *Vitis*, il a servi à nommer huit arbrisseaux dont un seul se trouve au mont Ida. *Vitis idœa* est devenu un nom générique ayant deux équivalents : *Vaccinium* et *Myrtillus* (petit Myrte).

Linné a donc méconnu la tradition, lorsqu'il a donné à une seule des Airelles la dénomination Vitis idæa, qui appartient en commun à sept autres espèces, et qui, comme je l'expliquerai plus loin, ne convient qu'à une seule (l'Airelle à fruits noirs), si on veut prendre l'adjectif idæa dans sa véritable acception géographique.

En outre, l'association des termes Vaccinium vitis idæa, Vaccinium myrtillus, montre que Linné n'avait pas compris le caractère générique et l'équivalence des trois expressions: Vitis idæa, Myrtillus, Vaccinium.

Une telle association est aussi redondante et, n'était l'accoutumance, nous choquerait autant que les associations suivantes, que personne heureusement n'a osé faire:

Euphorbia tithymalus.
Hippocrepis ferrum equinum.
Faba cyamus.
Tilia philyra.
Fumaria capnos.
Myrtus myrsine.
Cornus crania.

Symphytum consolida.
Myosotis auricula muris.
Tragopogon barba hirci.
Chrysocome coma aurea.
Glycyrrhiza dulcis radix.
Ricinus palma Christi.
Chenopodium pes anserinus.

Il suffit de parcourir les ouvrages des anciens botanistes pour s'assurer que toutes ces expressions résulteraient de la juxtaposition de deux noms génériques synonymes, l'un tiré de la langue grecque, l'autre appartenant à la langue latine. De pareilles tautologies existent dans la nomenclature zoologique. En

effet, en réunissant inconsciemment le nom latin et le nom grec, ou vice versa, on a formé les noms du Cerf, de l'Ours, du Castor, de l'Aigle, du Corbeau, du Coq de Bruyère, de la Huppe, de l'Espadon, etc.: Cervus elaphus, Ursus arctos, Castor fiber, Aquila aetos, Corvus corax, Tetrao tetrax, Upupa epops, Xiphias gladius, etc., etc.

Quelquefois on a accouplé le nom du mâle et celui de la femelle pour désigner le Mouton, le Bouc et le Porc, Ovis aries, Capra hircus, Sus scrofa. D'après le même procédé on aurait pu appeler l'Homme = Homo femina, au lieu de Homo sapiens, expression dont la justesse a été contestée par quelques critiques sévères, qui disent avec Boileau:

> De Paris à Pékin, de Pékin jusqu'à Rome, Le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme.

Le Cheval, « la plus noble conquête de l'homme », comme dit Buffon, et enfin le Rat, et son cruel ennemi le Chat, ont été dénommés en associant au nom classique un équivalent tiré de la basse latinité, Equus caballus, Mus rattus, Felis cattus.

Linné aurait pu facilement éviter le défaut que je viens de signaler en adoptant les dénominations appliquées par Dodoens et par Lobel à l'Airelle à baies noires et à l'Airelle à fruit rouge, c'est-à-dire Vaccinium nigrum et Vaccinium rubrum. C'est ce que feront probablement les botanistes, lorsque, dans un temps plus ou moins éloigné, ils comprendront que la règle de priorité les expose à accepter logiquement des dénominations fausses, ridicules ou incorrectes et les empêche de rendre le langage adéquat aux idées qu'il a pour fonction d'exprimer.

II

# Véritable Vigne du mont Ida.

Dans ce second chapitre, je vais démontrer que Linné a complètement méconnu les données de l'histoire et de la géographie en appliquant à l'Airelle à fruit rouge la dénomination Vitis idœa, qui ne convient qu'à l'Airelle à fruit noir, la seule qui fût connue des naturalistes de l'Antiquité. Voici en quels termes Théophraste, le plus ancien des botanistes grecs, parle de la Vigne du mont Ida de la Troade en Asie Mineure.

« Dans la partie du mont Ida, qu'on appelle Phalacras (chauve), croît une sorte de Vigne, arbuste de la hauteur de près d'une coudée, portant de petits rameaux munis de feuilles petites, arrondies et entières. Sur le côté des rameaux, se montrent des baies de la grosseur d'une fève, douces, contenant des pépins mous, semblables à ceux du raisin. » (Hist. plant., 111, 17.)

Suivant Théophraste, cette sorte de Vigne est particulière au mont Ida de la Troade, de même que trois autres arbustes qui sont: l' Daphne alexandrina (Ruscus hypophyllum); 2° un petit Figuier frutescent qui porte une fleur rappelant celle du Néflier et un fruit rouge ovoïde (Pirus pollveria); 3° une Ronce dressée (Rubus idœus); c'est notre Framboisier.

Pline (XV, 19 et 39) répète ce qu'avait dit Théophraste relativement à ces arbustes, et il ajoute que le Laurier alexandrin, ou idéen, n'existe pas seulement au mont Ida de la Troade, mais aussi dans les montagnes de la Bithynie, notamment au voisinage d'Héraclée. En ce qui concerne le Rubus idæus, il répète presque textuellement la phrase suivante de Dioscoride (IV, 38): « il existe une autre Ronce qu'on a surnommée idéenne parce qu'elle vient abondamment au mont Ida; elle est plus tendre que la Ronce de chien, a des épines très petites et quelquefois même en est dépourvue. »

Avant d'aller plus loin, il est utile de noter que la Vigne et la Ronce du mont Ida n'appartiennent pas à la Flore de la Grèce continentale, ni à celle des îles de l'Archipel, non plus qu'à celle de la Crête, où existe un autre mont Ida. Elles se trouvent dans la Macédoine septentrionale, en Asie Mineure, sur les sommités de la chaîne qui s'étend du mont Ida à l'Olympe de Bithynie; de là on les suit dans le Lazistan, les provinces du Caucase et de la Transcaucasie. En ce qui concerne l'Airelle à fruits noirs, qui présentement nous intéresse surtout, on a constaté son existence dans la Sibérie Ouralienne, Baïkalienne et orientale, dans la Daourie, le Kamtschatka, les îles Sitcha, Unalaschka et celles qui avoisinent le détroit de Behring. On sait que l'Airelle se trouve aussi en plusieurs par-

ties de l'Amérique septentrionale. Je m'abstiens de rappeler sa distribution bien connue en Europe (1).

Quant à l'Airelle à fruit rouge, appelée par Linné Vaccinium Vitis idæa, elle n'existe pas en Asie Mineure, non plus qu'au mont Ida de la Crête. Friwaldski dit l'avoir vue au mont Rhodope de la Thrace. Nous savons que, à partir du Caucase, l'Airelle à fruit rouge (Vaccinium rubrum Dodoens) s'étend à travers les provinces Transcaucasiennes, dans le Daghestan, l'Asie centrale et septentrionale et jusqu'au Japon (2). Sa distribution géographique en Europe est bien connue; on sait qu'elle existe dans les États autrichiens, le nord de l'Italie, les Alpes de la Bavière, de la Suisse et de la France, le centre de notre pays, les Vosges, les parties montagneuses de la Belgique, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, dans la Scandinavie, l'Islande, la Russie. Elle existe aussi dans le nord de l'Amérique.

Vraiment, Linné a eu la main malheureuse quand il a donné à l'Airelle à fruit rouge le mont Ida pour patrie, alors qu'il n'avait que l'embarras du choix pour en trouver une où le susdit arbrisseau se trouve réellement. A cette grave erreur géographique, il a joint une grave erreur historique, puisque comme je l'ai expliqué plus haut, les naturalistes de l'Antiquité ne connaissaient que l'Airelle à fruits noirs, la Vigne du mont Ida décrite par Théophraste, si bien nommée par Dodoens et Lobel Vaccinium nigrum, par contraste avec Vaccinium rubrum. Il est juste d'ajouter que l'erreur historique dont il s'agit n'est pas imputable seulement au grand Suédois, mais aussi à la plupart de ses prédécesseurs depuis l'époque de la Renaissance. En effet, aucun d'eux n'a compris que la qualification Vitis idæa ne pouvait appartenir qu'à l'Airelle à fruits noirs.

<sup>(1)</sup> A propos des montagnes ayant reçu les désignations Ida et Olympe, il n'est pas inutile de rappeler que lorsqu'on parle d'une de ces deux montagnes, il est nécessaire d'indiquer exactement la province où elle se trouve; s'il s'agit du mont Ida, on devra dire mont Ida de la Phrygie (ancienne Troade), ou mont Ida de la Crête, actuellement mont Psiloriti.

La précision géographique est encore plus nécessaire pour distinguer les uns des autres l'Olympe de Bithynie, au sud de la ville de Brousse, l'Olympe de Galatie, l'Olympe de la Thessalie septentrionale, séjour préféré des Dieux de la mythologie grecque, enfin l'Olympe de l'île de Chypre, chère à Vénus.

(2) Ces indications sont tirées des ouvrages suivants : Prodomus floræ græcæ par Smith Spicilegium floræ rumelicæ et bithynicæ par Grisebach, Botanique de l'Asie mineure par P. de Tchihatcheff, Flora orientalis par Boissier, Flora rossica par Ledebour, Flora of North America par Asa Gray.

#### Ш

#### Vaccinium des Latins.

J'ai réservé pour la fin de la présente étude l'examen d'une question qui a été fort controversée entre les commentateurs : c'est celle de savoir quelle est la plante désignée sous le nom Vaccinium dans les écrits de Virgile, Ovide, Pline et Vitruve. Au surplus, la solution de cette question n'intéresse pas seulement les botanistes, mais aussi tous ceux qui, en qualité de professeurs, d'élèves et de philologues se sont donné ou ont reçu la tâche de traduire exactement les Bucoliques de Virgile et les Tristes d'Ovide. Elle intéresse aussi les architectes qui veulent comprendre exactement le chapitre des couleurs dans l'ouvrage classique de Vitruve.

Sans vouloir exposer d'une manière détaillée le récit de la querelle qui a fait noircir tant de papier, je me bornerai à dire que les opinions des commentateurs peuvent être ramenées à deux principales. Suivant la première, le Vaccinium des auteurs latins serait une herbe à fleur pourpre ou d'un violet foncé. Le choix a porté tour à tour sur les espèces suivantes : Delphinium Ajacis et consolida, Hyacinthus orientalis, Muscari comosum et racemosum, Lilium Martagon, Gladiolus segetum et byzantinus, Iris germanica.

Suivant la seconde opinion, le Vaccinium serait un arbrisseau, l'Airelle à fruits noirs exclusivement, ou, selon d'autres commentateurs, un des arbustes suivants : Rubus fruticosus, Rhamnus infectoria, Cerasus Mahaleb, ou enfin Ligustrum vulgare.

Après un examen attentif des textes latins ainsi que des arguments apportés en faveur de chaque opinion particulière, je suis arrivé à pouvoir démontrer que, dans les écrits des auteurs latins de l'Antiquité, le nom de Vaccinium désignait exclusivement une Jacinthe dont les fleurs servaient à teindre en pourpre les étoffes et les vêtements, et n'a jamais été donné à l'Airelle ni à aucun autre arbrisseau portant un fruit bacciforme ou drupacé.

En premier lieu, je note que la synonymie du nom grec

Yaxiveo, et du nom latin Vacinium est parfaitement établie dans le passage suivant de la matière médicale de Dioscoride: « La Jacinthe est appelée par les uns Helonias, par les autres Porphyranthes, puis par les Romains Vacinium ou Ulcinum; sa racine est bulbeuse, etc. »

Pline, de son côté, dit que « la Jacinthe croît surtout dans la Gaule, où elle est employée pour la teinture pourpre nommée hysgine. Sa racine est bulbeuse. La Jacinthe est bien connue des marchands d'esclaves. » (XXI, 97.)

Dans un autre livre (XVI, 31), Pline avait appelé Vacinium cette Jacinthe et avait expliqué pourquoi elle est bien connue des marchands d'esclaves: « En Italie, on cultive le Vacinium employé par les marchands d'esclaves. On s'en sert aussi dans les Gaules, pour teindre en pourpre les vêtements d'esclaves. »

Ces deux paragraphes de l'Histoire naturelle de Pline se complètent donc l'un par l'autre, et montrent clairement la synonymie, déjà énoncée par Dioscoride, des deux noms Hyacinthus et Vacinium. J'expliquerai plus loin pourquoi j'écris souvent Vacinium au lieu de Vaccinium, qui est la forme poétique adoptée par Virgile et Ovide.

Il importe de remarquer que Pline, ne connaissant pas l'Airelle à fruits noirs bacciformes, a cru que la Vigne du mont Ida, décrite par Théophraste, est une espèce particulière de Vitis vinifera, et il l'a jointe à soixante-neuf autres espèces, qu'il énumère successivement (XIV, 4). Du reste, il se borne à copier assez maladroitement la description de Vitis idæa (ou Vitis alexandrina), donnée par Théophraste dans son Histoire des plantes (III, 17). Bien que contenant une grave erreur en ce qui concerne la notion générique et spécifique de Vitis idæa, le susdit passage de l'Histoire naturelle de Pline montre avec une entière évidence que les noms de Vitis idæa et Vacinium s'appliquent à des végétaux tout à fait différents l'un de l'autre.

Après cette démonstration, il n'est pas nécessaire de disserter longuement sur les textes de Virgile, relatifs au *Vacinium*, c'est-à-dire à la Jacinthe dont les fleurs servaient à teindre en pourpre:

Nonne Menalcam,
Quamvis ille niger, quamvis tu candidus esses?
O formose puer, nimium ne crede colori:
Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.
(Buc. II, 15-18.)

« Ne pourrais-je pas me contenter de Menalcas, quoi qu'il ait le teint brun, tandis que tu as un teint éclatant de blancheur? Sache qu'on laisse tomber les blanches fleurs du Troëne et qu'on se résigne à cueillir les noirs Vaciets. »

A défaut de grives, on mange des merles, dit un vieux proverbe gaulois!

La même pensée est répétée plus loin par Virgile :

Quid tum si fuscus Amyntas? Et nigræ Violæ sunt, et Vaccinia nigra.

(Buc. X, 39.)

« Que m'importe qu'Amyntas ait le teint hâlé? Brunes sont les Violettes, brun aussi est le Vaciet. »

Virgile a manifestement imité Théocrite, qui, dans son Jdylle X, fait dire:

« Syra me semble belle, quoi qu'elle ait le teint hâlé par le soleil. Noire est la Violette, noire aussi la Jacinthe tachetée. »

Jean Rodriguez de Castelblanco, plus connu sous le surnom d'Amatus Lusitanus, a donné dans ses Enarrationes in Dioscoridis libros (I, 114) une interprétation singulière des quatre vers de Virgile cités plus haut. Il soutient que le chantre des Bucoliques a voulu désigner les baies du Troëne par ces deux mots: Vaccinia nigra. Suivant lui, la pensée de Virgile doit être interprétée de la manière suivante: « O bel enfant, ne te fie pas à la durée de ton beau teint; celui-ci, à mesure que tu vieilliras, perdra l'éclat dont tu t'enorgueillis; ne sais-tu pas que lorsque les blanches fleurs du Troëne sont tombées, on voit quelque temps après apparaître les baies noires de cet arbrisseau. »

Je ne veux pas m'arrêter à démontrer l'inexactitude de cette version fantaisiste. Au surplus, le passage suivant des Bucoliques montre suffisamment que le mot *Vaccinium* était appliqué par Virgile à une fleur, et non à un fruit.

« Viens ici, ô bel enfant, vois les Nymphes t'apporter des corbeilles pleines de Lis; vois la blanche Naïade cueillir pour toi la pâle Violette et l'orgueilleux Pavot, y joindre le Narcisse et la fleur parfumée de l'Aneth, puis les entrelaçant avec la Casia et d'autres fleurs odorantes, marier le tendre Vaciet à la Caltha dorée. »

Mollia luteola pingit Vaccinia Caltha.

(Buc. II, 50.)

On voit donc que, pour charmer Alexis, le berger Corydon fait apporter par les Nymphes et les Naïades un assortiment des fleurs les plus belles et les plus variées par la forme et la couleur. Il ne pouvait assurément venir à sa pensée d'aller sur les sommités de l'Apennin cueillir des touffes d'Airelle chargées de baies noires, pour les ajouter aux susdites fleurs. Le tendre Vaciet était bien la Jacinthe à fleurs violettes, et non le fruit du Myrtille.

Du reste Athénée, qui a longuement disserté (Banquet des Savants, XV) sur les fleurs servant à faire des couronnes et des bouquets pour les fêtes publiques et privées, cite la Jacinthe au nombre de celles qu'on choisissait de préférence.

L'emploi tinctorial des fleurs du Vaciet était très connu en Italie, puisque dans les Tristes (lib. I, Eleg. 1, vers 5), Ovide dit:

Nec te purpureo velent Vaccinia succo

« Que le Vaciet ne te farde pas de sa teinture pourpre ».

Dans son traité d'Architecture (VII, 14), Vitruve s'exprime ainsi : « eadem ratione Vaccinium temperantes et lac miscentes purpuram faciunt elegantem ».

En fin de compte, on voit que, dans aucun des textes de Pline, de Virgile, d'Ovide et de Vitruve, il n'est fait allusion à un arbrisseau portant des baies noires, mais qu'il est seulement question d'une Jacinthe à fleurs d'un violet purpurin.

La tradition suivant laquelle le Vacinium des auteurs latins est bien une Jacinthe s'est perpétuée à travers les âges. En effet, dans les Commentaires de Philargyrius sur les Bucoliques et les Géorgiques de Virgile, qu'on joint habituellement à ceux de Servius, grammairien du V° siècle, on lit ce qui suit : « la plante appelée en grec Hyacinthus est nommée Vaccinium en latin. » (Géorg. IV, 183.)

Cette même tradition s'est conservée dans l'École de Salerne. Matthæus Silvaticus qui, vers 1336, donna dans ses Pandectæ medicinæ, le résumé des enseignements des maîtres de cette célèbre École, dit positivement : « Vaccinium hysginum id est Viola purpurea, Hyacinthus » (p. 163 B de l'édition de Lyon, 1541).

Dans l'Onomasticon, imprimé à Strasbourg en 1534, Brunfels dit aussi : « Vaccinium, vel Hyacinthus apud Dioscoridem. » Gesner, dans son Catalogus plantarum (134 B), donne la même définition. Deux botanistes français, qui connaissaient bien les noms vulgaires des plantes, Ruel dans son traité De natura stirpium (III, 104) et Dalechamps dans son Historia plantarum (II, XV, 4), nous apprennent que l'Hyacinthus était appelé Vaciet en français. Il est évident que ce terme horticole est une abréviation du mot latin Vacinium.

Dans ses Commentaires sur la Matière médicale de Dioscoride, le célèbre botaniste Matthiole combat l'erreur de Fuchs, suivant laquelle le Vacinium des auteurs latins, Vaciet des Gaulois, serait le fruit des Ronces. Matthiole soutient énergiquement que par ce nom Virgile a voulu désigner la Jacinthe. Il ajoute qu'on ne doit pas se laisser détourner de cette opinion par le motif que Virgile a joint l'épithète nigrum au substantif Vaccinium, car dans les écrits des poètes l'adjectif niger n'a pas une précision chromatique rigoureuse et signifie couleur foncée, parfois même couleur pourprée. C'est en effet dans une large acception qu'il faut comprendre ce vers de Virgile :

et nigræ Violæ sunt, et Vaccinia nigra.

En outre, dit Matthiole, en lisant les textes des Bucoliques, on comprend que le poète a énuméré des fleurs et non des fruits (Comm. I, 107).

Déjà, quelques années auparavant, Bock, surnommé Tragus, avait exprimé la même opinion et avait réfuté en termes très vifs l'erreur des botanistes qui prétendent s'appuyer sur les textes de Virgile pour identifier le Vaccinium nigrum soit avec Delphinium consolida ou Delph. Ajacis, soit avec les baies noires de l'Airelle dite Myrtille. « Ces hommes, dit Tragus, me semblent trois et quatre fois insensés (ter quaterque insulsi), puisqu'ils ne comprennent pas que Virgile n'avait nullement l'intention de parler d'un fruit quelconque, mais seulement de quelques fleurs, au nombre desquelles il a cité les fleurs de Jacinthe qu'il appelle Vaccinia nigra. » (De Stirpium. Comment. II, de Hyacintho.)

Bock (Tragus) ne nous a pas fait connaître le nom des novateurs qui, vers le milieu du XVI siècle, ont changé le sens traditionnel du nom Vaccinium en l'appliquant à l'arbrisseau appelé tantôt Myrtillus, tantôt Vilis idæa nigra. Toutefois, si nous ne connaissons pas les premiers instigateurs, nous pouvons néanmoins dénoncer les deux principaux fauteurs de

cette déviation onomastique. Le premier est Dodoens, né en 1517 à Malines en Flandre, devenu célèbre après la publication (1552-1583) de plusieurs ouvrages dont le plus important porte le titre « Stirpium historiæ Pemptades ». Le second est Lobel (Matthias de), né à Lille en Flandre, auteur de deux ouvrages publiés à Anvers en 1576 sous le titre de Stirpium historia et Stirpium Adversaria nova, ce dernier en collaboration avec Pierre Pena, médecin de Narbonne en Languedoc.

Dodoens, n'ayant pas su reconnaître l'erreur de Pline, qui avait considéré Vitis idæa (ou alexandrina) de Théophraste comme une espèce de Vitis vinifera, s'efforça de prouver que la description donnée par le botaniste grec ne convient pas à l'Airelle. « Cet arbrisseau ne peut être comparé à une Vigne, car il n'est pas sarmenteux et grimpant comme la Bryone, le Taminier, la Clématite, surnommés Vigne blanche. Vigne noire et Vigne sauvage. Les feuilles du Myrtille ressemblent à celles du Buis ou du Myrte, mais nullement aux feuilles de la Vigne à vin. Le suc des baies de l'Airelle peut servir, et a servi en effet chez plusieurs peuples à teindre les étoffes. Enfin l'étymologie du mot Vaccinium dérivé de Baccinium (bacca, baie) porte invinciblement à admettre que, par le susdit nom. les auteurs latins n'ont pas voulu désigner une fleur, comme le croient la plupart des botanistes, mais bien un fruit bacciforme. >

On a vu précédemment que l'examen attentif des textes des anciens auteurs latins conduit à une conclusion diamétralement opposée à celle de Dodoens. La comparaison de l'Airelle avec la Vigne n'est pas tirée, comme le suppose le botaniste flamand, de la forme des feuilles et de la tige, mais seulement du fruit. Au surplus, Dodoens n'avait pas le droit de se montrer si rigoureux en matière de comparaison, car, de même qu'un grand nombre de botanistes, il a réuni dans le genre Viola non seulement Viola odorata, canina, tricolor et elatior, mais aussi plusieurs Cruciacées, Matthiola incana = Viola alba sive Leucoion majus, Malcolmia littorea = Leucoion angustifolium, Cheiranthus cheiri = Leucoion luteum, Hesperis matronalis = Viola matronalis, Lunaria biennis et rediviva = Viola latifolia, Dentaria pinnata et digitata = Viola dentaria; une Campanulacée, Campanula granditlora ou Medium = Viola Mariana; — enfin une Primulacée Hottonia palustris = Viola aquatica.

Ne savons-nous pas que la plupart des botanistes antérieurs à Tournefort rangeaient dans le genre Trifolium non seulement les véritables Trèfles, mais encore les Medicago, Lotus, Trigonella, Psoralea, Menyanthes, Oxalis et Hepatica, toutes plantes trifoliolées ou trilobées, auxquelles Dodoens a encore ajouté Jasminum fruticans qu'il appelle Trifolium fruticans? Il serait facile de citer d'autres exemples de pareils rapprochements entre espèces appartenant à des genres considérés de nos jours comme très différents, et à diverses familles de la nomenclature moderne.

Dodoens ajoute comme argument décisif: « Il est impossible que le Myrtille soit l'arbrisseau du mont Ida appelé Ampelos (Vigne) par Théophraste, car on a lieu de croire que le Myrtille n'existe nulle part en Italie, en Grèce et en Asie Mineure. » Cette assertion donne une idée de l'état arriéré où se trouvait la Géographie botanique au XVIe siècle. On a vu plus haut que le Myrtille existe certainement en Asie Mineure, dans les montagnes de l'Anatolie et de la Bithynie. Nous savons en outre qu'il se trouve dans l'Apennin central et, plus abondamment, dans les Alpes du Piémont, de la Lombardie et de la Vénétie. Un argument beaucoup plus décisif que celui de Dodoens, mais à l'appui de la thèse contraire à celle qu'a soutenue le célèbre auteur des Pemptades, m'est suggéré par un passage de l'Histoire naturelle de Pline, dont la portée ne semble pas avoir été soupçonnée par les commentateurs. Pline (XVI, 31) dit que le Vacinium était cultivé en Italie où on l'employait à teindre les vêtements des esclaves. Assurément, il est possible de cultiver dans un jardin botanique quelques pieds d'Airelle, à condition de mettre leurs racines dans une épaisse couche de terre de Bruyère qu'on recouvre d'un lit de Mousses tenues constamment humides. Mais il serait extrêmement difficile et fort coûteux de cultiver le Myrtille sur de grands espaces, ainsi qu'il serait nécessaire pour une culture industrielle. Dans son traité Horti Germaniæ (p. 287), Gesner dit qu'il a maintes fois essayé de cultiver dans son jardin la Vigne du mont Ida (il s'agit du Myrtille à baies noires), soit en plantant des pieds pris dans les forêts, soit en semant des graines; il n'a jamais pu réussir dans ses tentatives réitérées.

Enfin, en faveur de l'interprétation suivant laquelle le Vacinium est une Jacinthe, je trouve un argument encore plus décisif dans la complète identité des cinq premières lettres du mot grec Υακιν-θος et du mot latin Vacin-ium

Afin de mieux faire comprendre l'étroite parenté de ces deux mots, abstraction faite de leur désinence, je crois qu'il est utile d'exposer certains principes de linguistique gréco-latine inconnus de la plupart des botanistes et trop négligés par les philologues eux-mêmes, surtout en France où l'étude de la langue grecque est tombée en grande défaveur.

Lorsque les Latins voulaient introduire dans leur langue un mot grec, ils employaient pour la transcription de celui-ci les caractères romains ayant, dans le langage parlé, le même son que les caractères grecs correspondants. Or, la voyelle v, dont la forme majuscule est Y, était prononcée en Grèce comme la consonne latine V, quand elle précédait une voyelle. Les cinq premières lettres du nom Yaxiv-boç étaient donc prononcées comme les cinq premières lettres du nom latin Vacin-ium, afin d'éviter l'hiatus résultant de la succession des deux voyelles initiales. Ainsi que je l'expliquerai plus loin, la lettre latine c est, sous le rapport phonétique, l'exacte transcription de la consonne grecque x, d'où il suit que vacin en latin est l'équivalent de vaxiv en grec. Il est vrai que la désinence latine ium de Vacinium ne correspond pas à celle du mot grec ὑάκινθος, mais cette irrégularité, dont on trouverait aisément des exemples pareils, ne saurait être alléguée comme fin de non-recevoir en ce qui concerne la partie principale du mot dont il s'agit. La transcription n'est pas aussi parfaite que dans d'autres mots similaires: Evonymus = Ευωνυμος, Evangelium = Ευαγγελίον. Evander = Eurydpog (1), Evergetes Eurgethg (2).

Le cri de joie ¿¿oī, qu'on poussait pendant les fêtes de Bacchus, avait passé dans la langue latine sous la forme evoe qu'on trouve dans les ouvrages de Plaute, Ovide, Catulle, Virgile et Horace.

La même lettre  $\upsilon$  était aussi prononcée comme la consonne latine V devant les consonnes  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\rho$ . Les Romains ont

(2) Surnom donné à plusieurs rois de Macédoine et d'Égypte, et signifiant : bienfaiteur.

<sup>(1)</sup> Nom d'un roi d'Arcadie mis en scène dans l'Enéide et qui vint fonder une colonie dans le Latium.

Un changement plus grave, et assurément très regrettable au point de vue de la clarté, est l'abus de l'iotacisme. On sait que les Grecs ont changé en i le son è de la voyelle n et le son é de la diphthongue of que les latins écrivaient oe, comme par exemple dans Oenanthe = Οινανθη, Hypochoeris = ὑποχοιρις. Cet abus rend fort difficile aux étrangers, et aux Grecs euxmêmes, la graphie des nombreux mots où se trouve le son i. parce qu'on ne sait pas, sans une grande habitude, s'il faut écrire ι comme dans πικρις (Picris), υ comme dans γλυκυρρίζα (Glycyrrhiza), at comme dans height (Lichen), xwvetov (Conium), λειμοδωρον (Limodoron), ποταμογειτών (Potamogiton), σπειραία (Spiræa), vi comme dans vioς (filius), or comme dans σινανθη (Oenanthe), ou enfin s'il faut représenter le son i par η, comme dans ανεμωνη (Anemone), dayin (Daphne). La transcription latine de ces deux derniers mots prouve que les anciens Grecs ne prononçaient pas Anemoni, Daphni, ni Aristotelis, Dioscoridis, mais bien Aristotelès, Dioscoridès. Nombreux d'ailleurs sont, dans la langue grecque, les noms propres et communs dans lesquels se trouve la voyelle n, et qui ont été écrits en latin en remplaçant celle-ci par la voyelle e.

Enfin, une dernière preuve est fournie par la notation imitative 67, par laquelle, dans l'Attique, on exprimait le bêlement des moutons. En d'autres provinces de la Grèce, on avait la notation phonétique moins exacte μη, et on appelait μηλα les brebis. Varron, dans son traité de Re rustica (II, 1), écrit pendant le dernier siècle de la République romaine, fait sur ce mot une remarque assez curieuse : « Les Grecs ont appelé μηλα les chèvres et les brebis, pour rappeler par un mot imitatif le cri de ces animaux. Les Latins ont rendu plus exactement expressive cette onomatopée, en changeant m en b, bêla. En effet, on entend bee, plutôt que mee, quand une brebis crie. »

Ainsi, depuis le commencement du siècle qui a précédé l'ère chrétienne jusqu'à la fin du XIX siècle de cette ère, le langage

des moutons et des brebis n'a pas varié comme celui des hommes, leurs tyrans. Au temps où vivait Varron, ces animaux ne bii-laient pas, comme il semblerait si on prenait pour critérium la phonétique des Grecs modernes; ils criaient βη en Grèce, bee en Italie; ils bêlent encore aujourd'hui dans les mêmes pays. Du reste, il est bien connu des hellénistes que η est un ê grave et souvent une contraction de εε double.

Les Grenouilles ont fidèlement conservé le coassement de leurs ancêtres. Dans sa comédie « les Grenouilles », représentée à Athènes 400 ans av. J.-C., Aristophane a fait imiter par un des personnages mis en scène le chant des βατραχοι de l'Attique = δρεκεκεκεξ, κοαξ, κοαξ. Il est probable que l'acteur chargé de « batrachizer » faisait préalablement de fréquents séjours sur le bord des marais, afin d'apprendre des Grenouilles elles-mêmes comment cette notation devait être coassée. Son rôle était certainement plus difficile que celui de la jeune fille qui, dans les « Acharniens », devait nasiller le grognement de la truie : κοί, κοί.

La question de l'iotacisme, c'est-à-dire des cinq modes graphiques du son i dans le grec moderne, se rattache à la question de la graphie latine Hyacinthus, qu'il était nécessaire de distinguer clairement de la notation phonétique Vacin-ium. Outre l'iotacisme du v grec, il y a donc ce que j'appellerai le « vacisme euphonique » de cette même voyelle, devenue ainsi consonne dans ce cas particulier. Il y a encore, chez les Grecs modernes, un second « vacisme », qui consiste à prononcer la consonne  $\beta$  comme le v des Latins et des Français : Iveris, Orovos et Amvrosia = Iberis, Orobos et Ambrosia.

Puisque je suis en veine de néologisme et que d'ailleurs les idées se gravent plus aisément dans l'esprit à l'aide d'une formule expressive, j'appellerai « ouacisme » une quatrième prononciation de la voyelle v = ou; — υακινθος = ουακινθος. Cet « ouacisme » de l'u était particulier aux Laconiens et aux Béotiens et a persisté jusqu'à notre époque; il s'est même étendu dans l'Attique, notamment autour d'Athènes et de Mégare, chez les gens de basse condition. Cette quatrième prononciation de l'u est très intéressante, parce qu'elle nous indique l'origine de certains mots latins, comme sus et mus qui, quoique exactement calqués sur les mots grecs συς et μυς, n'ont pas suivi la règle ordinaire de transcription, qui aurait donné les graphies sys et mys.

D'après les exemples de transcription latine cités plus haut, on a la preuve que les anciens Grecs prononçaient i la diphthongue et et qu'ils prononçaient é la diphthongue ot. En vertu du même critérium, on peut affirmer qu'ils prononçaient é la diphthongue at; nous avons en effet Ægilops = Αιγιλωψ, Althæa = Aλθαια, Nymphæa = Νυμφαια, Chamædrys = χαμαιδρυς.On sait qu'en latin æ et æ se prononçaient é et que si on n'employait pas simplement la voyelle e qui aurait suffi, c'était afin de marquer par une notation particulière l'origine hellénique, tout comme les doubles lettres ch, ph, th remplaçaient en latin les consonnes grecques  $\chi$ ,  $\varphi$ ,  $\theta$ . En ce qui concerne  $\alpha$ , il est digne de remarque que lorsque les Grecs voulaient transcrire dans leur langue un nom latin contenant cette double lettre, ils écrivaient a. C'est ce qu'a fait Plutarque dans ses Vies des hommes illustres, en écrivant Kaisas le nom du célèbre dictateur romain Cæsar, et Π. Αιμιλιος, le nom du général romain P. Æmilius. qui s'illustra par la conquête de la Macédoine, de la Ligurie et de l'Espagne.

Il est inutile d'insister sur l'équivalence phonétique et, par suite, graphique, de la voyelle latine u et de la diphthongue grecque ου: Lagopus = λαγωπους, Bunium = 6ουνιον, Pityusa = πιτυουσα.

L'équivalence de la consonne latine c et de la consonne grecque x mérite quelques explications; parce qu'elle a été méconnue par les botanistes qui ont écrit Kentrophyllum au lieu de Centrophyllum, alors qu'ils avaient écrit correctement un autre nom similaire Centranthus. La graphie Kentrophyllum est manifestement hybride, puisque K est la forme majuscule de la lettre grecque x; c'est celle qu'on employait au commencement d'une phrase ou comme initiale d'un nom d'homme ou de pays. Dans ses Vies des hommes illustres, Plutarque a écrit Κιχερων, Καισαρ, et non χιχερων, χαισαρ.

En vain alléguerait-on que les ouvriers chargés de graver les inscriptions tumulaires ontécrit Kalendæ et que, par conséquent, la lettre K est devenue latine. Je réponds que cette exception, unique dans le lexique latin, ne suffit pas pour qu'on accorde à la lettre K, pas plus qu'à la forme minuscule x un brevet de naturalisation. Je suis porté à croire que l'usage de la majuscule grecque K dans les inscriptions lapidaires a été introduit en Italie par les artistes grecs, auxquels cette majuscule a paru

avoir une forme plus sculpturale que le C latin, son équivalent phonétique. Du reste, la graphie Calendæ a souvent été employée dans les inscriptions lapidaires

On sait que les Italiens et les Français, tout en conservant le son dur du c devant les voyelles a, o, u, ont changé celui-ci en tch et en s devant les voyelles e et i. Les mots latins Cerasus et Cistus, que les Romains prononçaient Kerasous et Kistous, sont devenus dans la phonétique italienne Tcherassous et Tchistous, et dans la phonétique française Serasüs et Sistüs. La consonne g, dure devant toutes les voyelles en grec et en latin, a subi aussi une déformation phonétique devant les voyelles e et i. Les noms Gentiana et Gingidium sont prononcés par les Italiens djentiana, djindjidioum, et par les Français jentiana et jenjidiom.

Peut-être un jour les hommes chargés de la direction de l'enseignement comprendront-ils qu'il est aussi légitime d'exiger que les élèves prononcent le grec et le latin à la manière antique que de les obliger, comme on le fait avec raison, à respecter fidèlement la prononciation propre aux langues parlées aujourd'hui en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne et enfin dans les divers pays civilisés de l'Europe. Il est d'ailleurs beaucoup plus facile à un Français de prononcer à la manière antique les mots grecs et latins que d'imiter exactement la prononciation de la langue anglaise.

Les explications précédentes seraient trop longues, plusieurs même d'entre elles seraient superflues si je m'adressais seulement à des philologues. Mais puisque j'ai eu surtout pour but de faire connaître aux botanistes un chapitre obscur de l'histoire de la science qu'ils cultivent, il m'a semblé utile afin de bien faire comprendre la parenté, jusqu'à ce jour méconnue, de la forme grecque Yaxiveoç et de la forme latine Vacinium, de montrer par d'autres exemples l'importance du critérium phonétique dans l'étude comparative des deux langues anciennes. La démonstration acquiert ainsi une force qu'elle n'aurait pas si la ressemblance des deux susdits noms était un cas isolé et conséquemment, pouvait être considéré comme fortuite.

Les géomètres proclament que la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Cette vérité expérimentale qu'on appelle pompeusement un « axiome » est connue des animaux eux-mêmes, puisqu'on ne voit pas ceux-ci suivre une

ligne courbe lorsqu'ils s'élancent sur une proie. Cependant, en certaines circonstances le chemin le plus court n'est pas toujours le plus commode, s'il s'agit par exemple de gravir une pente rapide, ou dans l'ordre intellectuel si on veut débrouiller une question encombrée d'une multitude de détails et obscurcie antérieurement par des commentaires erronés. Dans ce dernier cas, on arrive plus sûrement au but en prenant des détours où la marche est mieux éclairée, en établissant des comparaisons avec des faits similaires. C'est pourquoi j'ai rattaché le cas particulier du mot Vacinium à la question générale de la transcription latine des mots grecs.

On a sans doute remarqué que, sauf dans les citations des vers de Virgile et d'Ovide, j'ai employé la graphie Vacin-ium, dont les cinq premières lettres sont l'exacte transcription phonétique des cinq premières du mot waxv-005.

Le moment est venu d'expliquer pourquoi les poètes latins ont écrit *Vaccinia* au pluriel en redoublant la consonne c.

Dans les poèmes d'Homère, de Théocrite et de Nicander, les deux premières voyelles du mot væxivêoç sont brèves, de même que les mêmes voyelles du mot hyacinthus dans les poésies de Virgile, d'Ovide et de Columelle (1).

D'où il est permis de conclure que le substantif văcīnĭūm, formé de deux iambes consécutifs, ne peut pas entrer dans un vers hexamètre. En redoublant le c et en employant la forme du pluriel, on a la quantité prosodique vāccīnĭă qui a permis de composer les deux vers suivants, le premier des Bucoliques de Virgile, le second des Tristes d'Ovide:

Alba ligustra cadūnt, vāccīniš nīgrš lěgūntūr Nec te purpureo velēnt vāccīniš sūccō

On sait que le redoublement d'une consonne a servi à faire entrer dans les vers plusieurs autres mots. C'est ainsi, par exemple, que Lucrèce, Ovide, Virgile et Claudien ont sans hésitation changé la quantité prosodique de rěligio en relligio.

On comprend maintenant que la parenté de vaxiveos et de Vacinium ait été jusqu'à ce jour méconnue, puisque aucun commen-

Nec non vel niveos, vel cæruleos hyacinthos Candida Leucoia et flaventia lumina Calthee

(X, 100.)

<sup>(1)</sup> Il suffira de citer le vers de Columelle :

tateur n'à soupçonné la licence poétique dont Virgile et Ovide ont usé pour faire entrer dans leurs vers le mot rebelle Vacinium. Cette explication si simple une fois donnée, il devient superflu de discuter les étymologies fantaisistes suivant lesquelles Vaccinium viendrait de vacca (vache) ou de bacca (baie) par permutation du v en b. Les commentateurs, qui ont soutenu avec Dodoens cette dernière étymologie, voulaient démontrer à l'aide de la linguistique que le Vaccinium des auteurs latins est bien le Myrtille. Ceux qui ont fait dériver Vaccinium de Vacca ont cru voir une allusion à la légende mythologique suivant laquelle Io, une des nombreuses femmes aimées par Jupiter, aurait été changée en vache par Junon.

Dans les pâturages où paissait Io naquit une jolie fleur qu'on appela Iov, mot que les latins ont traduit Viola. Il est bon d'ajouter que la Jacinthe, à cause de sa couleur, a souvent été considérée comme une espèce particulière de Violette, bien que sa fleur ait une forme très différente de celle de la Violette odorante, quoique on sût parfaitement que sa racine est bulbeuse.

Il importe de ne pas oublier que la compréhension du terme générique Viola dans l'ancienne Botanique était très étendue, puisque, comme il a été expliqué précédemment, outre Viola nigra ou purpurea (Μελανιον), il y avait Viola alba (Λευκιον), Viola lutea (Ξανθιον). Chacun de ces groupes comprenait plusieurs espèces; la Jacinthe était une espèce du groupe Viola nigra ou purpurea, distincte cependant de ce que nous appelons actuellement Viola odorata. Ce rapprochement taxinomique nous explique pourquoi Théocrite et Virgile mentionnent dans le même vers la Violette et la Jacinthe « Est-il une couronne agréable dans laquelle on ne fasse entrer la Violette ou l'Hyacinthe? »

Seu mollis Violæ, seu languentis Hyacinthi. (Enéide XI, 69.) Et nigræ Violæ sunt et Vaccinia nigra. (Buc. X, 39.)

Par ces deux vers, on voit clairement que, suivant les exigences de la métrique, Virgile emploie les synonymes *Hyacinthus* ou *Vaccinium*.

Le rapprochement si souvent établi entre la Violette et la Jacinthe explique l'erreur de ceux qui ont prétendu que la fable relative à la métamorphose d'Io en vache s'applique non seulement à la Violette (τον), mais aussi à la Jacinthe (υακινθος). L'étymologie de ce dernier nom a une tout autre origine mythologique, qu'Ovide a longuement racontée dans ses Métamorphoses (X, 210-219).

Un jeune Lacédémonien fut tué involontairement par Apollon, dont il était tendrement aimé. Le Dieu ne pouvant rappeler à la vie cet infortuné jeune homme, le changea en une fleur d'un violet pourpré qu'il marqua de taches offrant l'apparence des voyelles  $v-\alpha$ , afin de rappeler le dernier soupir de la victime agonisante. Comme il a été expliqué plus haut, ces deux voyelles séparées donnent les sons successifs  $i-\alpha$  dans le dialecte qui a prévalu, et  $ou-\alpha$  dans certains dialectes plus anciens.

Ovide, ne comprenant pas que les inventeurs de l'antique fable dont il s'agit actuellement ont voulu exprimer par les voyelles  $v-\alpha$  le murmure plaintif d'Hyacinthe expirant, a cru qu'il serait plus dramatique de rappeler, au moyen des voyelles ai, le cri aigu du désespoir d'Apollon. Estimant donc que toutes les licences sont permises aux poètes, il a renversé l'ordre des susdites voyelles, afin d'obtenir ay, ou phonétiquement  $a\ddot{i}$ . Toutefois, Ovide a mal interprété la phonétique de l'exclamation d'un spectateur qui voit un ami gravement blessé. En cette occasion, on ne pousse pas le cri de la douleur physique du patient,  $a\ddot{i}$ , mais plutôt le cri de la douleur morale compatissante, al Le professeur de Monsieur Jourdain, qui, suivant Molière, connaissait admirablement l'art de prononcer les sons élémentaires, ne m'aurait pas contredit (1).

Ovide a encore commis une erreur d'esthétique, beaucoup plus répréhensible que la précédente, en ne comprenant pas que le personnage intéressant de la scène qu'il représentait est la victime innocente et non le meurtrier maladroit. Peu nous importe que Phoebus ait clamé a ou ai, de toute la force de ses divins poumons: nous savons que le Dieu sera vite consolé.



<sup>(1)</sup> Au lieu de l'explication si simple que je viens de donner, relativement à l'inversion faite par Ovide, on a conjecturé que les voyelles grecques as rappellent peut-être la mort d'Aiax (voyez Pline, XXI, 38). Les deux guerriers grecs qui ont porté le nom d'Ajax n'ont eu aucun rapport avec Apollon et n'ont pas été changés en fleurs. L'un, adversaire d'Hector et compétiteur d'Ulysse, se tua de désespoir après s'être couvert de ridicule aux yeux des Grecs; l'autre, contempteur des Dieux, fut tué par Neptune et précipité au fond de la mer.

Notre sympathie est tout entière pour le malheureux Hyacinthe, et c'est pourquoi notre émotion aurait été beaucoup plus vive et plus sincère si le poète avait fait entendre la dernière et langoureuse plainte, i-a, de la victime expirante.

En souvenir du triste événement que je viens de rappeler, la plante fut appelée υσκινθος, nom qui se compose: l° du soupir plaintif υσ, 2° de la consonne euphonique de liaison κ, 3° de ινθος pour σνθος (fleur). J'ajoute que les Éoliens, à cause de la la ressemblance chromatique dont il a été précédemment question, ont employé le nom de la Violette, ιον, au lieu du terme général σνθος, de sorte que la Jacinthe était nommée par eux υσκινιον, ou en poésie υσκιννια, afin d'avoir un dactyle final. Le Vacinium des Latins est donc exactement calqué sur υσκινιον, et on peut affirmer qu'entre la forme grecque archaïque et la forme latine, il y a identité, et non une simple parenté comme entre υσκινθος et vacinium.

La fable de la métamorphose du jeune et intéressant Lacédémonien en Jacinthe n'est pas, comme d'autres légendes mythologiques rapportées par les poètes, une fiction dépourvue d'importance et connue seulement de quelques hommes instruits. Tous les Grecs, même les plus humbles, la connaissaient, car la fleur de Jacinthe était devenue, dans le symbolisme populaire, l'emblème de la douleur qui précède la mort, et aussi de la tristesse qui suit la perte des jeunes hommes aimés des Dieux. Chaque année, en plusieurs villes de la Laconie et surtout à Lacédémone et à Amyclée, on célébrait en grande pompe, au printemps, les fêtes Hyacinthines. Celles-ci duraient trois jours, et consistaient en cérémonies alternativement tristes et joyeuses.

Les magistrats qui les avaient instituées savaient bien qu'il n'est pas naturel, ni même désirable, que les adolescents, acteurs principaux des susdites fêtes, se laissent trop longtemps absorber par la tristesse, ils n'ignoraient pas que chez eux, comme chez les femmes, « le rire est près des larmes ».

Hérodote, Thucydide, Xénophon, Pausanias, Plutarque et Athénée ont décrit ces fêtes célèbres. Sur une des places publiques, un autel représentait le tombeau d'Hyacinthe. Tout autour étaient rangés vingt-cinq jeunes garçons et autant de jeunes filles qui chantaient l'hymne d'Apollon. En souvenir de la mort d'Hyacinthe, on immolait des victimes. Aux scènes de tristesse, succédaient les démonstrations d'allégresse. De lon-

gues théories d'enfants et d'adolescents, vêtus de tuniques retroussées, parcouraient la ville en faisant vibrer les cordes de la cithare pour accompagner les joueurs de flûte et les chanteurs. Venaient ensuite d'autres jeunes gens montés sur des chevaux richement parés. Pendant ce temps, des danses à la mode antique étaient organisées en diverses parties de la ville. Enfin, les acteurs de la fête rentraient dans leurs maisons où, en compagnie de leurs parents, des amis de la famille et même des esclaves, ils prenaient part à des festins joyeux. Suivant la coutume, les couronnes de fleurs formaient un des principaux ornements de ces banquets, et nous savons, par le témoignage de Théophraste, de Pline, d'Athénée, corroboré par celui des poètes grecs et latins, que la Jacinthe était une de celles qu'on préférait pour former des couronnes et des bouquets.

Les explications que je viens de donner montrent suffisamment que la plante dédiée à Hyacinthe était une des plus connues de la Flore des anciens; pourtant, par une singulière antithèse, c'est celle dont l'identité a été le plus méconnue par les modernes historiens de la Botanique. Il semble au contraire que l'attribution phytologique du nom Hyacinthus a dû être, par tradition successive, fidèlement conservé à la belle Liliacée qu'on appelle encore actuellement de ce nom, c'est-à-dire à la Jacinthe orientale, en écartant toutefois les races à fleurs blanches, jaunes, rouges et roses, et en ne retenant que les races dont les fleurs ont le coloris appartenant à la gamme chromatique violet-indigo-bleu, ou à l'une de ces trois couleurs un peu teintée de rouge. N'oublions pas que le Vacinium servait à teindre en pourpre suivant Pline et Vitruve; que la fleur de Hyacinthus avait une couleur pourprée (purpureus color) d'après Ovide, une couleur bleue (cæruleus Hyacinthus) d'après Columelle, et enfin une couleur d'un violet foncé, comme celle de la fleur de la Violette, selon Théocrite et Virgile :

> και το ιον μελαν εστι, και ά γραπτα ύακυθος Et nigræ Violæ sunt, et Vaccinia nigra

Du reste, on comprend aisément que puisque la Jacinthe avait été prise comme emblème de la tristesse qui suit la perte des personnes aimées, on avait dû choisir de préférence les races à fleurs d'un violet foncé. On sait qu'une autre plante ayant une fleur d'un violet noirâtre, la Scabiosa atropurpurea, vulgaire-

ment appelée Veuve, est souvent cultivée dans les jardinets qui recouvrent les tombeaux de nos cimetières. La Veuve est donc, dans les usages modernes, la fleur symbolique du deuil, comme était la Jacinthe dans les coutumes funéraires des Anciens.

Avant d'entrer dans l'examen des opinions émises relativement à l'attribution du nom Hyacinthus et de son équivalent Vacinium, il importe de noter que, suivant Dioscoride, Pline et Galien, l'Hyacinthus était une plante à racine bulbeuse. Par conséquent, on peut restreindre la discussion en éliminant d'emblée les Delphinium dont les racines sont fibreuses et les Iris à gros rhizome allongé.

Quelques commentateurs ont pensé que la Jacinthe des anciens devait être une ou plusieurs des espèces appelées aujourd'hui Muscari botryoides, neglectum, racemosum, comosum, commutatum et parviflorum et qui, jusqu'à Linné inclusivement, étaient rangées dans le genre Hyacinthus. Cette opinion semble peu justifiée, si on considère que la Jacinthe était au nombre des belles fleurs employées pour faire les couronnes dont l'usage était général dans les fêtes publiques et dans les festins des riches particuliers, ainsi que nous l'ont appris Théophraste (VI, 8), Pline (XXI, 38), Athénée (XV, 6-9) et plusieurs écrivains de l'Antiquité. Homère lui-même met l'Hyacinthos au nombre des plus belles fleurs qu'on choisit pour faire des bouquets : « nous réunissions en un gracieux bouquet le Crocus à suave odeur, l'Iris, l'Hyacinthe, les Roses et le Narcisse. » (Hymne à Cérès, 426.)

L'Hyacinthe est une des trois plantes que préfère le souverain maître des Dieux et des hommes : « Sous les pieds de Jupiter naissent le Lotos humide de rosée, le Crocus, la délicate Hyacinthe dont les fleurs sont serrées le long de la tige. » (Iliade XIV, 348.)

Assurément, les Muscaris ne méritent pas de si grands éloges ni un tel honneur. Au surplus, Pline nous apprend que le Vacinium était cultivé en Italie et dans les Gaules; or les Muscari sont si communs en Grèce, en Italie, en France et en plusieurs autres pays de l'Europe depuis le commencement du mois de mars jusqu'à la fin du mois de juin, qu'il aurait été superflu de les cultiver, en supposant que leurs grappes de petites fleurs violacées aient jamais été considérées comme ornementales.

Puisque la Jacinthe avait une belle fleur de couleur pourprée, d'autres commentateurs ont soutenu que par son nom les Anciens désignaient le Glaieul des moissons, Gladiolus segetalis, plante très commune en Italie, en Grèce et dans tous les pays qui entourent le bassin méditerranéen. La couleur rouge teintée de violet des fleurs du Glaïeul est bien celle de la pourpre tyrienne qu'on tirait du mollusque appelé Purpura (Murex brandaris), mais d'après les indications de Théocrite, de Virgile et de Columelle, il semble que la couleur des fleurs de la Jacinthe se rapportait plutôt à celle de la pourpre violette, dite Tarentine. En outre, on n'a aucun motif pour supposer que le Glaïeul appelé par les Grecs Xiphion et par les Latins Gladiolus, à cause de ses feuilles tranchantes sur le bord en forme de glaive aigu, ou comme on dit souvent ensiformes, ait recu une autre dénomination. Au surplus, le passage suivant de l'Histoire naturelle de Pline montre qu'on distinguait très nettement le Glaïeul de l'Hyacinthe : « Viennent ensuite (pour former des couronnes) l'Héliochrysos, l'Anemone dite Limonia, puis le Glaïeul accompagné de l'Hyacinthe » (XXI, 38). Ce passage de . Pline est du reste la traduction d'une phrase de l'Histoire des plantes de Théophraste (VI, 8).

Reste une dernière opinion soutenue par Martyn et par Fée dans leurs commentaires sur la Flore de Virgile. Suivant ces érudits, la Jacinthe des poètes grecs et latins serait le Lis Martagon, seule plante bulbeuse dont la fleur soit marquée de taches purpurines dans lesquelles les poètes ont cru voir les deux premières lettres du mot vaxivos.

On ne comprend pas que les susdits commentateurs, qui étaient bien persuadés que la prétendue inscription des voyelles va sur la fleur de Jacinthe est une fiction poétique, aient cependant eu la préoccupation de trouver une plante dont la fleur soit marquée de taches quelconques. A cet égard, ils auraient dû se montrer au moins aussi sceptiques que Virgile:

« Dis-moi quel est le pays où on voit des fleurs qui portent des inscriptions, et alors toi seul posséderas Phyllis, et tu seras pour moi le grand Apollon. » (Buc. X, 104-107.)

Virgile savait bien qu'Apollon est le Dieu de ces aimables menteurs qui, dédaignant les réalités terrestres, se plaisent à nous emporter sur les ailes de la fantaisie dans les régions éthérées de l'Idéal. Cependant, si on tient à trouver un fond de vérité dans la fiction des lettres inscrites sur la fleur d'Hyacinthe, il suffit d'admettre avec Ruel (Hist. Stirp. I, 39) que les prétendues lettres sont des veines moins colorées que le reste de la fleur. Tous les horticulteurs savent que, sous le rapport de la couleur, la Jacinthe est une sorte de Protée végétal. Interrogez sur cette question les Hollandais et, si vous êtes patient, vous entendrez la longue énumération des variétés qu'ils ont observées.

Il n'était donc pas nécessaire de mettre en cause le Lis Martagon, sous prétexte que sa fleur rose porte à l'intérieur des taches purpurines. Au surplus, s'il est vrai que la Jacinthe des Anciens est l'une des plantes suivantes : Dauphinelle d'Ajax, Iris, Glaïeul, Lis Martagon, on est amené à conclure que la Jacinthe orientale assez commune en plusieurs parties de la Grèce et du sud de l'Italie, était restée innommée. Cette omission des anciens botanistes serait d'autant plus surprenante, qu'ils avaient su pourtant distinguer des plantes moins remarquables, telles que les Muscari et Ornithogalum, appelés par eux Bolbos et Bolbine, plusieurs Scilles, notamment Scilla maritima et pancration, et enfin les Asphodelus, dont les racines sont renflées en forme de fibres allongées, et non en bulbe comme les susdites espèces. Les anciens botanistes, sans encourir le reproche d'avoir méconnu les affinités naturelles, auraient pu réunir les Muscari à Hyacinthus, comme l'a fait du reste Linné, à l'imitation de plusieurs de ses devanciers. Nous constatons cependant qu'ils ont établi une distinction entre la Jacinthe, les Muscari et les Scilles, quoique ces trois genres soient assez voisins les uns des autres. Nous savons aussi qu'ils ont nettement distingué le Xiphion ou Gladiolus des autres plantes à racine bulbeuse, les Crocus, Colchicum, Narcissus, Allium, Lilium et, à plus forte raison, des espèces à racine non bulbeuse, les Iris et les Asphodelus. Par analogie, on peut déclarer que vraisemblablement le Martagon était considéré comme un Lilium par les anciens botanistes, et n'était pas rangé dans un genre différent appelé par eux Hyacinthus, ou quelquefois en poésie Vaccinium (vaxiv-10v). Si nous consultons Pline (XXI, 11), nous apprenons que, « outre le Lis si remarquable par sa blancheur, il existe un Lis rouge surnommé Crinon par les Grecs. Les plus estimés sont ceux d'Antioche et de Laodicée en Syrie, puis celui de la Phasélide en

Judée, et enfin au quatrième rang celui d'Italie. » D'après ce qu'on sait de la distribution géographique des Lis, il y a lieu d'admettre que le Lis rouge de la Syrie et de la Judée, mentionné par Pline, est le *Lilium chalcedonicum* de la Grèce, tandis que le Lis rouge d'Italie est le *Lilium Martagon*, et non le Lis de la Chalcédoine, lequel n'existe pas en Italie, ni en aucun pays de l'Europe centrale et occidentale.

Je soutiens donc que les botanistes de l'Antiquité n'ont pas dû hésiter à ranger le *Martagon* parmi les Lis, comme le ferait d'ailleurs actuellement un homme quelconque qui, ne connaissant que le Lis blanc, verrait pour la première fois le Martagon à fleurs roses ponctué à l'intérieur de taches carminées. A ceux qui auraient quelques doutes à cet égard, je propose l'épreuve suivante:

Mettez pêle-mêle sur une grande table: Lilium candidum de Virgile, L. Martagon, L. tigrinum du Japon et de la Chine à fleurs d'un rouge orangé piqueté à l'intérieur de points d'un pourpre noirâtre, L. pomponium de la Sibérie, rouge orangé avec points noirs en dedans, L. pyrenaicum jaune ponctué de rouge, L. canadense jaune orangé, maculé de pourpre au centre, L. fulgens, venustum, auratum, longiflorum du Japon, L. chalcedonicum rouge tomate, Lilium croceum safrané. Entremêlez les Lis avec le Glaïeul vulgaire et celui des moissons; — Iris bleus, violets, lilas, jaunes, blancs ou panachés de diverses couleurs; — Muscaris et Scilles de plusieurs espèces; — Jacinthes violettes, bleues, indigo, jaunes, orangées, rouges, blanches ou nuancées de diverses teintes.

Amenez plusieurs agriculteurs intelligents, mais ne sachant rien des faits de l'Horticulture, demandez-leur de répartir, par groupes, les susdites plantes, et vous constaterez qu'aucun d'eux n'hésitera à classer celles-ci, dont il ignore les noms, comme le ferait un botaniste. Du reste, les agriculteurs et les jardiniers expérimentés nous donnent la preuve de la facilité avec laquelle on s'accoutume à la physionomie des plantes : ils savent reconnaître celles qu'ils cultivent dès qu'elles sont sorties de terre et longtemps avant la floraison. Pourquoi donc refuserait-on d'admettre que les botanistes de l'Antiquité possédaient aussi la simple faculté d'observation, qui permet de classer le Martagon parmi les Lis, et de reconnaître la distinction générique des Glaïeuls, des Iris, des Narcisses et des Jacinthes?

Puisque Vacin-ium est manifestement la transcription latine de υακιν-ιον, variante de υακινθος, puisque en outre il est amplement démontré que les expressions μαλακος υακινθος (Homère), Mollis Hyacinthus, languens Hyacinthus, mollia Vaccinia (Virgile) désignent une même plante herbacée portant une grappe de belles fleurs violettes, bleues ou purpurines (nigra id est violacea, cæruleos, purpureos), — il est par conséquent superflu de réfuter longuement l'opinion erronée des commentateurs, qui ont cru que le mot Vacinium (Vaccinia pour les besoins de la métrique des vers) était autrefois le nom d'un arbuste à fleurs blanches et à fruit charnu, soit le Prunellier sauvage dit Mahaleb, soit le Troëne, soit enfin les Ronces des haies et surtout le Myrtille, dont les baies noires sont très recherchées à cause de leur saveur sucrée et acidule.

On sait que, grâce à l'autorité du grand Linné, l'opinion de Dodoens et de Lobel a définitivement prévalu, de sorte que botanistes, lexicographes, traducteurs des ouvrages latins, sont unanimement persuadés que le *Vaccinium* des Anciens est le Myrtille. Outre les motifs tirés des fausses interprétations des textes latins, il est une autre raison qui a porté les botanistes à admettre la susdite identification, et que je vais expliquer.

Le Myrtille est un arbrisseau si remarquable par ses fleurs en forme de grelot ouvert à la partie supérieure, où il montre cinq dents recourbées, mais surtout par ses petites baies globuleuses d'un noir bleuâtre et d'une saveur agréable; il est d'ailleurs si commun, depuis 400 mètres jusqu'à 1600 mètres, dans les forêts d'un grand nombre de montagnes, qu'il n'a pu échapper à l'attention des naturalistes de l'Antiquité, ni même à celle des poètes, qui se plaisaient à célébrer dans leurs vers les productions intéressantes de leur pays.

Pour bien connaître les habitudes des bergers qu'il se proposait de prendre comme acteurs dans ses Bucoliques, Virgile a dû souvent suivre [ces pâtres lorsqu'ils gravissaient les pentes de l'Apennin pour conduire leurs troupeaux vers les pâturages élevés de la chaîne centrale.

Comme eux, Virgile a certainement cédé, durant les mois de juillet et d'août, à l'attrait irrésistible de ces *Baccole* si appétissantes. Il a vu descendre de la montagne d'autres bergers dont les lèvres teintes en violet foncé montraient assez que, eux aussi, en traversant les bois, avaient savouré les délicieuses baies. Pour se délasser de ses études et des soucis de son importante fonction de commandant de la flotte romaine, Pline allait pendant les mois les plus chauds de l'été dans sa belle Villa située sur le bord oriental du lac de Côme, à quelques kilomètres de la Lemma et du Palanzolo, dont la cime s'élève à 1435 mètres. Sans doute, il devait souvent aller jusqu'au pied de cette montagne, puis se promener sous les frais ombrages des bois qui couvrent les pentes de celle-ci et observer attentivement, comme il convenait à un naturaliste aussi renommé, tous les faits intéressants qui s'offraient à lui. Vraisemblablement aussi, il devait être tenté d'aller explorer la Braga di Cavallo qui, un peu plus loin vers le nord, se dresse jusqu'à l'altitude de 1596 mètres.

Qui donc oserait soutenir cette assertion étrange, bizarre, paradoxale, inconcevable, déraisonnable, inadmissible, comme aurait dit M<sup>me</sup> de Sévigné, que Virgile et Pline, fervents dévots du culte de Flore, ont ignoré l'existence et le nom de l'arbrisseau que connaissaient tous les bergers et agriculteurs de l'Apennin central et du pays de Côme?

Ce nom ne peut être que Vaccinium. Le plus célèbre des commentateurs des œuvres de Théocrite, de Virgile et de Pline ajoute : « les Grecs ont dû avoir un terme pour désigner le Myrtille, et si ce terme n'est pas υακινθος μελας, le susdit arbrisseau n'aurait point de nom grec, car on ne lui en sait pas d'autre. » (A.-L. Fée, Flore de Virgile, 174.) Fée, trompé par Pline, qui avait rangé l'Ampelos idæa parmi les Vignes à vin, n'a pas compris la description donnée par Théophraste « de ce petit arbrisseau, haut d'une coudée, à feuilles molles, entières, arrondies, dont les rameaux courts portent sur le côté des baies noires contenant des pépins ayant quelque ressemblance avec ceux du raisin (mais non des baies serrées en grappe comme celle de Vitis vinifera). » Du reste, depuis l'époque de la Renaissance jusqu'au premier quart du XVIII siècle, tous les botanistes ont parfaitement reconnu l'identité de l'Ampelos idæa de Théophraste et du Myrtillus décrit par Matthiole, Lonicer et Dalechamps, ils ont même étendu le terme générique Vitis idæa à toutes les espèces comprises dans le genre Linnéen Vaccinium, comme on l'a vu dans la première partie de la présente étude.

Si paradoxale qu'elle semble, si inouïe qu'elle soit, la conclusion de mes recherches est que Théophraste est le seul auteur de l'Antiquité ayant fait mention du Myrtille. Il est vraisemblable que Dioscoride d'Anazarbe en Cilicie et Galien de Pergame, qui tous deux ont voyagé en diverses parties de l'Asie Mineure, ont connu cet arbrisseau; mais ils n'en ont pas parlé, probablement parce que les baies d'Airelle n'étaient pas employées en médecine. Galien s'est borné à décrire un autre arbrisseau, bien connu des médecins, qui porte un fruit rouge, arrondi, de saveur âpre, dont les feuilles ressemblent à celles de l'Arbousier. On l'appelle Arctostaphy lis (Raisin d'ours, Arbutus Uva ursi). Il croît, dit Galien dans le Pont, province septentrionale de l'Asie Mineure (Simpl. medic. sec. locos VII, 4). — Galien (Simpl. medic. fac. VI, 9) et Dioscoride (IV, 44) mentionnent aussi un autre arbrisseau de l'Asie Mineure qu'ils appellent Idœa rhiza (Ruscus hypophyllum).

Longtemps avant Dioscoride et Galien, Théophraste avait étudié les plantes de l'Asie Mineure sous le rapport purement phytologique et indépendamment des applications à la médecine. Il signale souvent les végétaux qui croissent sur le mont Ida de la Troade, sur l'Olympe de la Mysie, sur les montagnes de la Cappadoce, de la Paphlagonie et du Pont, c'est-à-dire dans la région où existe le Myrtille.

En tenant compte de la préoccupation utilitaire ci-dessus alléguée, on comprend aisément qu'aucun des Agronomes latins n'ait fait mention du Myrtille. On sait en effet que Varron, Caton, Columelle et Palladius ne se sont occupés que des végétaux cultivés dans les champs et dans les jardins. C'est à cette même tâche que s'est borné l'auteur grec des Géoponiques. — Le Commandant de la flotte romaine, n'ayant aucune expérience personnelle en Botanique, a simplement rapporté dans son ouvrage les documents scientifiques fournis par les naturalistes grecs, quelquefois sans les comprendre, ainsi qu'il lui est arrivé en ce qui concerne la Vigne du mont Ida. — Les poètes n'ont parlé que des belles fleurs dont on faisait des bouquets et des couronnes.

Au surplus, l'omission du Myrtille dans les écrits des auteurs latins ne doit pas plus nous surprendre que celle des autres plantes qui composent la Flore montagnarde de l'Apennin et la Flore plus riche encore et plus variée des Alpes du nord de l'Italie. C'est en vain qu'on chercherait dans la littérature latine une indication quelconque relativement aux nombreuses espè-

ces qui caractérisent la Flore alpine. Il suffira de citer parmi celles-ci les espèces de Silénées, Alsinées, Astragales, Oxytropis, Potentilles, Dryas, Alchimilles, Sedum, Saxifrages, Astrances, Panicaut bleu, Chèvrefeuilles, Galium, Centaurées, Cacalies, Gnaphales, Armoises, Achillées, Aster, Erigeron, Seneçons, Arnica, Doronics, Campanules, Phyteuma, Globulaires, Primevères, Soldanelles, Androsaces, Gentianelles bleues, Myosotis, Linaire, Erine, Euphraises, Pédiculaires, Véroniques, Rosages et tant d'autres plantes bien connues actuellement de tous les botanistes expérimentés.

L'étude des plantes des montagnes a commencé seulement vers le milieu du XVI° siècle, lorsque Fuchs et Valerius Cordus en Allemagne, Gesner en Suisse, Ghini en Italie eurent réveillé le goût de la Botanique. Fuchs explora les montagnes du Wurtemberg, Val. Cordus celles de la Saxe, de l'Hercynie et de la Bohême. — Gesner fit connaître la végétation du Niesen, du Stockhorn, du Rigi et du Pilatus. — Ghini et ses disciples, Maranta, Anguillara, Cesalpino, Aldrovandi et Mattioli, visitèrent les montagnes de l'Italie centrale et méridionale. — Calzolari, pharmacien de Vérone, herborisa au Monte Baldo et dans les autres montagnes qui entourent le lac de Garda. Son exemple fut suivi par son compatriote Pona, puis par Seguier de Nîmes. Enfin, Allioni dressa la statistique de la Flore des Alpes piémontaises.

La végétation des Alpes autrichiennes fut successivement décrite par Charles de l'Écluse, Scopoli, Jacquin et Hacquet; celle des Alpes helvétiques par Scheuchzer et surtout par Haller, qui sut intéresser à ses travaux des pionniers zélés et infatigables, entre autres Huber, Gagnebin, de Lachenal et Thomas.

Villars, aidé dans ses recherches par ses fidèles compagnons Liotard et Chaix, fit connaître la riche Flore des montagnes du Dauphiné. Celle des Pyrénées fut étudiée d'abord par Ch. de l'Écluse, Burser, Tournefort, puis par Palassou, Ramond, Pourret et surtout par Picot de Lapeyrouse.

Enfin Claret de la Tourrette décrivit la Flore du mont Pilat, et Gouan celle des Cévennes. Les acquisitions faites pendant notre siècle en ce qui concerne la végétation des montagnes sont trop connues pour qu'il soit nécessaire de les rappeler. Le résumé historique que je viens de présenter suffit pour expliquer le silence des anciens naturatistes latins à l'égard du Myrtille et des autres plantes qui vivent en société avec cet arbrisseau dans les forêts des montagnes.

Pour être tenté d'explorer la Montagne, il faut l'aimer et en sentir la sublime beauté. Ce sentiment esthétique a manqué à tous les poètes et naturalistes de l'Antiquité. Pendant qu'il goûtait les charmes de la villégiature dans sa belle maison de campagne de Tibur, Horace disait à son commensal Thaliarque.

Vides ut alta stet nive candidum Soracte.

Le protégé de Mécène n'est jamais allé sur ce Soracte, petite montagne de 737 mètres.

Virgile n'a jamais visité les Alpes qu'on aperçoit au nord de Mantua, sa patrie; il n'a même pas gravi les pentes de l'Apennin.

Pline l'ancien et son neveu, Pline le jeune, ont en plusieurs passages de leurs écrits parlé du pays de Vérone et de Côme, du Verbanus (lac de Garda) et du Larius (L. de Côme), mais ils n'ont pas dit un mot des montagnes qui entourent ces deux beaux lacs. Décidément, Pline ne connaissait pas le Myrtille; il n'a jamais vu le Rosage ferrugineux qui couvre certaines parties siliceuses des montagnes autour des lacs de Côme et de Garda, ni le Rosage à feuilles hérissées qu'on trouve abondamment sur les pentes calcaires de la Grigna, des Corni di Canzo, du Monte Baldo et de la plupart des autres montagnes du nord de l'Italie.

L'amour de la Montagne et le sentiment esthétique qui en est la cause sont nés seulement vers le milieu du XVIII siècle. J.-J. Rousseau fut le plus éloquent apôtre de cette nouvelle religion. Il est vrai que déjà, en 1723, Scheucher, dans son ouvrage intitulé: Itinera per Helvetiæ alpinas regiones facta (1702-1711), avait décrit les curiosités de la Suisse, mais son œuvre était celle d'un naturaliste et non d'un admirateur passionné des sites alpestres. C'était un explorateur sans enthousiasme, qui a eu le tort d'abuser de la crédulité de ses lecteurs en représentant dans son ouvrage des dragons fantastiques. Toutefois, je me garderai bien de le mettre au rang de ces deux Anglais, Windham et Pococke, qui le 19 juin 1741, en compagnie de six autres de leurs compatriotes et de cinq domestiques, tous armés, « découvrirent » la vallée de Chamonix qu'aucun voya-

geur étranger n'avait jusqu'alors visitée, quoiqu'on connût son existence au pied du mont Blanc. Après avoir constaté que les habitants de la vallée de Chamonix n'étaient pas des anthropophages, mais au contraire des hommes doux, honnêtes et serviables à condition qu'on les paye, ils allèrent le même jour, accompagnés d'une nombreuse escorte d'habitants du pays, visiter le Montanvers, passèrent une demi-heure sur la mer de Glace, revinrent à Chamonix, puis allèrent aussitôt coucher à Sallanches pour retourner le lendemain à Genève. Le récit de leur expédition en une seule journée fit autant de bruit que s'il s'était agi de la découverte de l'Amérique et mérite d'être rappelé pour montrer l'état des connaissances orographiques au milieu du XVIII siècle. Enfin, le 21 juillet 1788, Horace-Bénédiet de Saussure fit l'ascension du mont Blanc, créa une nouvelle branche de la physique et donna ensuite par la publication de ses voyages dans les Alpes (1779-96) une vive impulsion à l'étude de l'histoire naturelle de la Montagne. Pour les physiciens, les géologues et les botanistes, Saussure est le père de l'Alpinisme scientifique. Comme on le voit par ce court aperçu historique, la connaissance de la Montagne n'est pas ancienne.

Il est temps de descendre des hauteurs où m'ont entraîné la Vigne du mont Ida et le Vaccinium de Virgile. Ne voulant pas encourir de nouveau l'accusation d'être un perturbateur de l'ordre public, je ne viens pas demander que le nom générique Vaccinium soit banni de la nomenclature botanique. On pourra le conserver provisoirement, à côté de plusieurs autres qui ont été détournés de leur signification primitive, jusqu'au jour où quelque réformateur influent parviendra à faire accepter les appellations Myrtillus niger, M. ruber, M. uliginosus, M. oxycoccus, etc. Cependant, à cause des motifs développés dans la première partie de cette étude, j'estime que pour ne pas continuer à répéter une erreur historique et géographique, il convient de remplacer d'ores et déjà la dénomination Vaccinium Vitis idæa par celle de V. rubrum Dodoens, Myrtille à fruit rouge.

Les traducteurs des Bucoliques de Virgile, des Tristes d'Ovide, du traité d'Architecture de Vitruve et enfin de l'Histoire naturelle de Pline préviendront dorénavant leurs lecteurs que les deux noms Vaccinium et Hyacinthus sont synonymes et désignent la Liliacée qu'on appelle en français Vaciet ou Jacinthe ou encore Hyacinthe. Heureusement, les traducteurs des ouvrages de l'ancienne latinité ne se sont pas laissé enchaîner, comme les naturalistes, par l'absurde convention, dite règle de priorité. Ils ont maintenu entière la liberté de corriger les erreurs commises par leurs devanciers.

### BIBLIOGRAPHIE

# Les Annales de l'Institut botanico-géologique colonial de Marseille.

Nous avons reçu, il y a quelque temps déjà, le premier volume de cette belle publication, qui mérite que nous lui souhaitions ici la bienvenue.

L'Institut botanico-géologique colonial est un établissement d'études scientifiques créé à Marseille par l'intelligente initiative de M. Jamais, le regretté député du Gard, qui fut il y a peu d'années sous-secrétaire d'État des colonies. Ce laboratoire de recherches, qui doit puissamment contribuer à la connaissance scientifique et par suite à l'exploitation commerciale et industrielle des produits naturels des colonies, a été placé sous la direction de M. le D' Edouard Heckel, le savant professeur de botanique de la Faculté des sciences de Marseille, si bien désigné pour ce poste par les nombreux et importants travaux qu'il a publiés depuis une vingtaine d'années sur les plantes utiles des contrées intertropicales.

Les Annales de l'Institut botanico-géologique colonial de Marseille, dont il commence la publication, promettent de rendre de grands services dans cette direction, et auront entre autres l'avantage de provoquer des travaux relatifs à la Flore coloniale et d'en centraliser les résultats.

Le premier volume, qui compte plus de 400 pages in-8°, avec quatre planches et un grand nombre de figures dans le texte, est occupé en majeure partie par un grand mémoire de M. Heckel sur Les Kolas africains, résumant les recherches considérables entreprises depuis plus de dix ans par l'auteur sur la noix de Kola, dont la propagation et l'emploi si répandu aujourd'hui sont dus à son infatigable activité. Ces recherches ont porté non seulement sur la plante elle-même et sa précieuse graine, mais aussi sur sa composition chimique, ses propriétés physiologiques, ses préparations pharmaceutiques, son emploi thérapeutique, alimentaire et même stratégique. Elles

sont trop étendues pour que nous puissions songer à en donner ici une analyse qui nous entraînerait d'ailleurs un peu loin de nos préoccupations habituelles.

Disons seulement qu'au point de vue botanique, le travail de M. Heckel contient, outre la description approfondie du Cola acuminata, l'arbre qui fournit la noix de Kola vraie ou Kola femelle, une étude aussi détaillée que pessible d'un certain nombre d'autres végétaux africains dont les graines sont plus ou moins souvent confondues avec les graines de la seule bonne espèce, désignées à tort sous ce même nom ou mélangées avec elles par erreur, ignorance ou fraude.

Ce sont le Cola Ballayi Cornu, ou Kola du Gabon, à graines plus petites et bien moins actives; le Garcinia Kola Heckel, Kola mâle ou Kola bitter, dont les propriétés sont très différentes; le Pentadesma butyracea, dont les graines oléagineuses sont souvent mêlées aux noix de Kola sèches de la Sénégambie; l'Heritiera littoralis Ait., à graines parfois mêlées aux Kolas frais de Zauzibar auxquels: elles ressemblent beaucoup; le Physostigma venenosum, dont les graines bien connues sous le nom de Fèves de Calabar, constituent un poison redoutable, mais sont au contraire très faciles à distinguer; le Napoleona imperialis Beauv. à graines également toxiques et très reconnaissables; enfin les Cola digitata Mast., C. gabonensis Mast., C. sphærosperma Heckel, espèces voisines de la bonne, mais à graines inertes.

A la description morphologique de chacune de ces espèces de faux Kolas africains est annexé l'examen histologique et chimique de ces graines, permettant dans tous les cas de déceler les falsifications accidentelles ou intentionnelles. M. Heckel a rassemblé dans cette partie un grand nombre de faits nouveaux pour la Botanique africaine.

A la suite de son travail sur les Kolas africains, M. Heckel publie un mémoire plus court sur les arbres qui produisent le Beurre et le Pain d'O'Dika du Gabon-Congo, et le Beurre de Cay-Cay de Cochinchine et du Cambodge. Ces substances grasses, qui pourraient être avantageusement utilisées dans l'industris européenne, présentent des propriétés physiques et chimiques presque identiques et sont fournies par les graines de végétaux très voisins appartenant au genre Irvingia (Rutacées), I. gabonensis Baillon, dans l'Afrique tropicale, I. Oliveri Pierre et

I. malayana Oliver, en Indo-Chine. Ces arbres étaient déjà connus, au moins superficiellement. M. Heckel en a, comme dans le cas précédent, étudié en détail les fruits et les graines, surtout au point de vue histologique.

Le deuxième fascicule des Annales de l'Institut colonial de Marseille doit contenir un mémoire de M. Claudel sur deux autres plantes du Gabon-Congo, Quassia africana et Pancovia Heckeli.

Nous le lirons avec intérêt et nous souhaitons que bientôt de nouveaux travaux viennent s'ajouter à ceux-là et contribuent à augmenter la somme de nos connaissances botaniques sur les vastes contrées encore si peu connues qui sont venues récemment s'ajouter au domaine colonial de la France.

Dr G. B.

# ANNALES DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON TOME XX (1895)

## NOTES ET MÉMOIRES

# TABLE DES MATIÈRES

|     |                                                                                                   | Pages. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MM. | SAINT-LAGER: Les Gentianella du groupe Grandiflora                                                | 1      |
|     | Saint-Lager: L'appétence chimique des plantes et la concurrence vitale                            | 15     |
|     | Beauvisage: Cercueils pharaoniques en bois d'If                                                   | 33     |
|     | MAGNIN (Antoine): Notices sur les botanistes Chevrolat et Bellevrat                               | 39     |
|     | Convert: Herborisation du 23 juin 1895 dans la plaine d'Ambronay (Ain)                            | 45     |
|     | DEBAT : Note sur une nouvelle manière de considérer l'espèce en bryologie                         | 49     |
|     | MEYRAN (Octave): Notice biographique sur JJ. Lannes                                               | 57     |
|     | PAYOT (Venance) : Roses de la vallée de Chamonix et de quelques autres parties de la Haute-Savoie | 63     |
|     | PAYOT (Venance): Additions à la florule du Mont-Blanc                                             | 65     |
|     | Magnin (Ant.): Présentation de plantes rares ou intéressantes de la région jurassienne            | 67     |
|     | SAINT-LAGER: La Vigne du mont Ida et le Vaccinium                                                 | 73     |
|     | iographie : Les Annales de l'Institut botanico-géologique colo-<br>ial de Marseille               | 109    |

#### SÉANCE DU 8 JANVIER 1895

#### PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

#### La Société a reçu:

Revue scientifique du Limousin; 24. — Revue des travaux scientifiques; XIV. 7, 8. — Journal de botanique; VIII, 20. — Bulletin de la Société botanique de France; 2º série, XV. — Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Béziers; XVI. — Journ. de la Soc. nat. d'hortic. de France; XVI, 11, 12. — Feuille des jeunes naturalistes; 291.

M. LE PRÉSIDENT annonce la mort de M. le D'Guillaud, notre regretté collègue, et rappelle sommairement les services qu'il a rendus à la Société dont il fut un des ouvriers de la première heure. Il fut deux fois président, et depuis la fondation de la Société, l'un des membres les plus assidus de nos réunions.

#### COMMUNICATIONS.

Toxicité de l'Ervum Ervilia et du Saponaria vaccaria.

M. le D' Brauvisage a reçu indirectement, au mois de septembre dernier, par l'intermédiaire d'un pharmacien, des échantillons de plantes ayant causé des accidents d'empoisonnement sur des bestiaux. On lui demandait quelles étaient ces plantes, et si elles étaient connues comme vénéneuses. L'une d'elles, non fleurie, est l'Ers Ervilier, Lentille bâtarde, Lentille Ervilière (Ervum Ervilia L. — Vicia Ervilia Willd. — Ervilia sativa Link.), aisément reconnaissable à la petite pointe crochue qui termine ses feuilles paripennées; l'autre, en pleine floraison, est le Saponaria vaccaria L.

On connaît depuis longtemps la toxicité de l'Ervum Ervilia, quoique cette plante soit cultivée surtout dans le midi de la France et en Algérie pour son fourrage et pour ses graines. On trouvera à ce sujet des détails circonstanciés dans l'ouvrage de M. Cornevin, professeur à l'École vétérinaire de Lyon, sur les Plantes vénéneuses (Paris, 1893).

Digitized by Google

Il en ressort que cette plante est dangereuse pour les animaux quand on la leur donne en grande quantité et qu'ils en font un usage continu. Mais elle est inoffensive si elle est donnée par petites doses intermittentes et mélangée à d'autres fourrages, en un mot si la consommation n'en est ni exclusive ni prolongée. La même observation s'applique aux graines. Les diverses espèces animales offrent d'ailleurs une susceptibilité très différente à cet égard : les porcs et les oiseaux de bassecour sont très sensibles à l'action du poison, les chevaux un peu moins, les moutons et les bœufs bien moins encore.

Le principe toxique de l'Ervum Ervilia n'a pas été isolé, pas plus que celui des Gesses (l), dont il doit être voisin, d'après la localisation sur le système nerveux des symptômes de l'empoisonnement (stupeur, tremblement, titubation, parésie du train postérieur, paralysie respiratoire et mort par asphyxie).

Quant au Saponaria vaccaria, on n'en parle pas comme d'une plante toxique; toutefois, il ne serait pas étonnant qu'elle le fût; car elle doit, comme la Saponaire officinale, contenir de la Saponine, mais sans doute en moindre quantité. En effet, les animaux ne touchent pas au Saponaria officinalis, tandis qu'ils mangent volontiers le S. vaccaria. C'est même de là que cette plante tire son nom de Vaccaria, d'après J. Bauhin: « Quod eam libenter vaccæ depascuntur. »

Il est donc probable que cette dernière espèce, comme l'Ers Ervilier, n'est dangereuse qu'à haute dose et à la suite d'un usage prolongé.

# Présentation de Champignons gastromycètes.

M. LE D' BRAUVISAGE présente à la Société trois Champignons gastromycètes récoltés, vers la fin de septembre dernier, aux environs de Francheville, par une personne qui s'est refusée à en faire connaître la station précise; il n'a pu les rapporter avec certitude à aucune des espèces décrites dans les ouvrages français qu'il a consultés.

Le premier de ces Champignons paraît être un Hymenogaster; à l'état frais, il ressemblait tout à fait, par sa forme et

<sup>(1)</sup> Voir séance du 24 juillet 1894.

ses dimensions, à la figure donnée par Cordier de l'H. Klotz-schii Tul, mais différait de la description de cet auteur par son odeur agréable; cette espèce n'est pas nommée dans la Flore de Gillet, ni dans celle de Costantin et Dufour.

L'enveloppe de ce Champignon souterrain est d'une couleur ocreuse claire (Jr, de la gamme de Costantin et Dufour); la gleba, d'abord très blanche, prend en se desséchant un ton citrin pâle (j) et ne se résout pas en poussière. Au microscope, les spores incolores sont très petites; chaque baside en porte deux, à l'extrémité de stérigmates dont la longueur est double du diamètre des spores. Les hyphes sont formés de cellules vingt fois plus longues que larges.

Le second et le troisième, non souterrains, assez analogues par leurs caractères extérieurs, diffèrent notablement l'un de l'autre à l'examen microscopique.

Le second, assez grand, globuleux, déprimé, mesurant 55 millimètres de diamètre sur 40 millimètres de hauteur, possède une enveloppe paraissant simple; cette enveloppe, ainsi que la gleba est d'abord blanche à l'état frais, puis devenant gris rosé (nuance gr.); la gleba demeure spongieuse. Au microscope, on y voit des basides obpiriformes grosses et courtes, portant quatre stérigmates égaux en longueur aux grosses spores qui les terminent. Les hyphes, fins, sont formés de cellules cylindriques environ 6-9 fois plus longues que larges.

Le troisième, plus petit, également globuleux, est en deux exemplaires, l'un de 40 millimètres de large sur 20 de haut, l'autre de 25 millimètres sur 25. L'enveloppe est double, d'abord blanche à l'extérieur, puis gris jaune clair (gj). La gleba blanche à l'état frais, devient pulvérulente et prend la nuance jaune citrin foncé (J.). Au microscope, on la voit formée d'énormes fibres rameuses, non cloisonnées, à paroi épaisse et à large cavité, dont les longues branches enchevêtrées sont très effilées à leurs extrémités. Les basides obovoïdes portent quatre stérigmates deux à trois fois plus longs que le diamètre des grosses spores qui les terminent. Ce dernier ressemble beaucoup au Bovista plumbea, dont il diffère par la couleur blanche.

#### M. Convert fait la communication suivante :

Un botaniste, qui habite Saint-Amour (Jura), m'informait il y a quelques semaines qu'il avait récolté à l'état naturel, dans

les environs de cette ville, le Cyclamen hederi/olium Pena et Lobel (C. neapolitanum Tenore).

Très étonné de la présence de cette plante rare dans des lieux qui me sont bien connus, où personne ne l'avait jamais signalée, je demandai immédiatement à mon ami des échantillons, ainsi que des indications précises sur la station où il avait fait cette découverte.

Mon ami vient de m'envoyer les spécimens que je soumets à la Société et qui appartiennent bien au Cyclamen hederifolium.

Il a cueilli cette primulacée à l'état sauvage dans une avenue plantée d'arbres, près du château de M. le baron de Toisy, à Joude (Saône-et-Loire), à 4 kilomètres de Saint-Amour et sur la route de Lons-le-Saunier; elle proviendrait d'ancêtres apportés, il y a une vingtaine d'années, par le baron de Toisy lui-même, au retour d'un voyage en Italie.

Je pense qu'il'serait utile, pour renseigner les botanistes de l'avenir, de prendre acte de cette constatation et d'enregistrer dès maintenant cette origine, car la plante, qui paraît se trouver à son aise dans notre haute Bresse, pourrait, ou a déjà pu s'installer dans une autre station à sa convenance de la bordure jurassique, où, si l'on n'était prévenu, on serait très surpris de la rencontrer plus tard.

J'ai récolté moi-même dans la même région, loin des habitations et à l'état sauvage, plusieurs plantes officinales, telles que Ruta graveolens, Artemisia Absinthium, Lavandula vera, Melissa officinalis, Salvia Sclarea, Althæa officinalis, Gentiana lutea, etc., dont la spontanéité paraît douteuse à quelques-uns de nos collègues.

Je me propose donc de faire, dans le courant de cette année et aussitôt que je le pourrai, des recherches sur les origines de ces plantes. Si je peux réunir à leur sujet quelques renseignements utiles ou intéressants, je m'empresserai d'en faire part à la Société.

A propos du Cyclamen neapolitanum, M. VIVIAND-MOREL fait remarquer que cette espèce de Corse et d'Italie est très robuste, et qu'on la cultive très facilement dans nos jardins.

M. LE D' BLANC rappelle que jusqu'ici la chlorophylle en grains n'avait pas été rencontrée chez les animaux.

MM. Becquerel et Charles Brongniart ont constaté qu'on la trouve, reconnaissable à sa forme, à son image spectroscopique et à ses réactions, dans les élytres des Phyllies, insectes orthoptères de Java, souvent cités comme exemple de mimétisme; ces singuliers animaux empruntent donc aux feuilles non seulement leur apparence extérieure, mais encore un de leurs caractères intimes les plus remarquables, qui peut ainsi contribuer à les soustraire aux atteintes de leurs ennemis naturels.

M. N. Roux distribue, au nom de M. Lardière, des exemplaires de *Trapa natans* récoltés le 30 septembre dernier dans le lac d'Aiguebelette.

#### SÉANCE DU 22 JANVIER 1895

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

## La Société a reçu:

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux; vol. XLVI, 6. — Revue des sc. naturelles de l'Ouest; avril-décembre 1894. — Revue bryologique; 1894, 6. — Revue scientif. du Bourbonnais; 84-85. — Revue mycologique; janvier 1895. — Bulletin of the Torrey botanical Club; XXI, 12. — Revue savoisienne; nº 5, octobre-décembre 1894. — Journal de botanique; VIII, 21-22. — Revue horticole des Bouches-du-Rhône; 40, 485. — Revue scientifique du Limousin; 25.

Ant. Magnin: Les lacs du Jura, avec 1 carte et 17 figures dans le texte.

Comme suite au dépouillement de la correspondance, M. Debat donne l'analyse suivante du *Muscologia Gallica*, de M. T. Husnot.

La quatorzième et dernière livraison de cet important ouvrage a paru récemment, et j'attendais qu'il fût terminé pour vous en dire quelques mots. Nous possédions déjà sur nos Mousses françaises deux traités remarquables : le le Synopsis de Schimper, qui, comprenant toutes les espèces européennes alors connues, n'est point spécial à notre pays et n'indique que peu de localités françaises; 2° les Muscinées de M. l'abbé Boulay, dont les diagnoses si complètes et si minutieuses sont précieuses pour les bryologues. — M. Husnot, tout en reconnaissant les mérites de ses devanciers, a pensé qu'il y avait place pour un nouveau travail.

L'abbé Boulay n'a pas adopté la classification de Schimper; il s'en est créé une nouvelle qui ne nous semble pas très bien ordonnée, si l'on veut tenir compte des affinités des espèces; il a conservé un grand nombre des anciennes dénominations qui ne sont plus admises aujourd'hui, si bien que pour celui qui n'est pas familiarisé avec sa Flore, il y a quelque difficulté à découvrir l'espèce qu'on cherche. Le Synopsis n'est plus suffisamment complet, plusieurs espèces ayant été récemment découvertes. En outre, il renferme quelques erreurs et plusieurs doubles emplois.

Dans son travail, M. Husnot s'est conformé à la classification de Schimper, sauf sur les points où il y a lieu d'adopter les récentes classifications. Ainsi, le groupe des Cleistocarpes a été supprimé, et les espèces qu'il renfermait ont été rapprochées de celles avec lesquelles elles ont le plus de rapport. Un certain nombre de formes critiques, sur le genre desquelles Schimper avait souvent varié, ont été définitivement classées. Quelques noms spécifiques et même un nom de genre ont été changés contre d'autres plus expressifs.

A toutes les espèces réellement françaises, dont l'auteur a donné une description suffisante en en soulignant les caractères spéciaux, s'ajoutent un certain nombre d'espèces rencontrées dans des régions analogues à nos Alpes et au Jura, ou à notre littoral ouest et que l'on peut espérer y découvrir.

Pour un genre très difficile, le genre Orthotrichum, M. Husnot s'est adressé à M. Venturi qui en a rédigé une remarquable monographie. M. F. Renauld, qui s'est occupé à plusieurs reprises de la question des Harpidium, dont les formes si embrouillées font le désespoir des bryologues, s'est chargé de cette partie de la Muscologia.

En tête de chacun des genres, une clef analytique permet de remonter à l'espèce.

Enfin, mérite qu'on ne saurait trop apprécier, toutes les espèces, et souvent leurs variétés, sont représentées par une figure spéciale. La plante est dessinée dans son entier, de grandeur naturelle, et une esquisse au simple trait représente à un grossissement plus considérable le détail des feuilles, des capsules,

souvent même du tissu cellulaire, etc. Bien qu'occupant une place très réduite, ces figures ont une grande fidélité, et cette partie de l'œuvre de M. Husnot lui donne une supériorité incontestable sur ses concurrents.

Vous voyez qu'il y a d'excellents motifs pour faire l'éloge d'un travail qui est appelé à rendre d'importants services aux bryologues, et c'est à ce titre que j'ai cru devoir lui consacrer ces quelques lignes.

#### COMMUNICATIONS.

M. Georges Coutagne fait une démonstration expérimentale sur l'emploi du calcimètre.

Le principe de cet appareil consiste à mesurer, dans un tube gradué, le volume de gaz acide carbonique dégagé par l'action de l'acide chlorhydrique en excédent sur 1 gramme de terre réduite en poudre.

En multipliant par 0,4 le volume en centimètres cubes du gaz dégagé, on obtient un nombre qui indique la quantité de carbonate de chaux contenue dans cent parties de terre.

Pour faire ces analyses, il faut auparavant bien faire sécher l'échantillon de terre à analyser. Le séchage à l'air libre et au soleil suffit largement dans l'usage courant.

La terre bien séchée est ensuite réduite en poudre et tamisée, et l'on en pèse rigoureusement 1 gramme.

Une fois la terre séchée et pesée, ce qui constitue la partie la plus longue de l'opération, le dosage se fait très rapidement, en 4 à 5 minutes.

Le résultat obtenu n'est pas rigoureusement exact et demanderait des corrections par suite des variations de la pression atmosphérique et de la température, ainsi que par suite de l'humidité encore contenue dans la terre, cependant son appréciation est plus que suffisante dans la pratique.

Pour des terres riches en carbonate de chaux, il est utile d'opérer sur un demi-gramme, car le volume de gaz dégagé pourrait être supérieur à celui du tube gradué.

Au contraire, pour des terres très pauvres en carbonate, il faudra opérer sur des échantillons de 2 grammes, ou plus, qui produiront un dégagement de gaz plus sensible à l'appareil.

M. Coutagne dit que pour des analyses de ce genre il convient de prendre trois échantillons du terrain :

1º A la surface;

2º Plus bas, à la limite du sol remué par la charrue ou la bêche;

3º Plus profondément encore, dans le sol non remué.

Pour les espèces donnant lieu à des discussions, il faudrait analyser la terre même qui touche les racines, car il est bon de rappeler que les plantes dites calcifuges semblent souffrir du contact de leurs poils radiculaires avec le carbonate de chaux solide, plutôt que de la présence de celui-ci dans l'eau, qui d'ailleurs ne peut jamais en contenir que de faibles quantités, vu le peu de solubilité de ce sel.

A l'appui de ces explications, M. Coutagne présente un calcimètre Bernard, et effectue en quelques minutes le dosage du calcaire dans trois échantillons de terre A, B et C, échantillons préalablement séchés, tamisés et pesés.

L'échantillon A, du poids d'un gramme, provient de l'École d'agriculture de Montpellier, dans le carré d'essai des hybrides Couderc; il a dégagé 95 cent. cubes d'acide carbonique, ce qui correspond à 38 % de calcaire.

L'échantillon B, du poids d'un demi-gramme, provient du champ d'essai de Pont-Blanc, appartenant à M. G. Couderc, près de Cognac; il a dégagé 81,5 cent. cubes, ce qui correspond à 65,20 % de calcaire.

Enfin, l'échantillon C, du poids de deux grammes, provient d'un clos de vigne à Putève, commune de Villeneuve-de-Berg (Ardèche), clos situé sur un diluvium basaltique; il a dégagé 3 cent. cubes d'acide carbonique, ce qui correspond à 0,6 °/o de calcaire.

Ce dernier dosage est intéressant en ce que, dans le même clos, à 12 mètres du point où M. Coutagne avait prélevé l'échantillon C (en octobre 1892), se trouvait une tache de chlorose, au milieu de laquelle le sol avait 30 %, de calcaire, au lieu de 0,6.

M. Coutagne renouvelle l'offre qu'il a déjà faite de se charger des analyses que les membres de la Société voudront bien lui confier. Il les engage à rapporter de leurs excursions des échantillons de terre, toutes les fois qu'ils rencontreront des plantes calcifuges, ou réputées telles, sur des formations géologiques à

couches généralement riches en calcaire. Il suffit de conserver 4 ou 5 cent. cubes de la terre fine qui est en contact immédiat avec les racines de la plante. L'analyse calcimétrique de ces échantillons sera des plus instructives, et renseignera exactement sur la proportion de calcaire que peuvent supporter les différents végétaux, à l'état spontané.

- M. VIVIAND-MORBL présente deux cônes, l'un de Cedrus Deodara Roxb., l'autre de Cèdre de l'Atlas à feuilles argentées, provenant de Vancia (Dombes), où ces arbres ont résisté à la rigueur du climat.
- M. N. Roux fait passer un échantillon de Gentiana verna en fleurs, récolté le 17 novembre dernier au col de Voza (1675 mètres), entre Chamounix et Saint-Gervais.
- M. Convert, au nom du Comité des finances, donne lecture du compte rendu financier de l'année 1894 et du budget prévisionnel pour l'année 1895, qui sont adoptés.

Sur la proposition du Comité, la Société vote à l'unanimité des remercîments à M. Chevalier, notre trésorier, pour le tact et le zèle qu'il apporte dans ses fonctions.

M. le D' BRAUVISAGE rend compte d'un petit voyage qu'il vient de faire à Tarare, où il était appelé une fois de plus par la Société des sciences naturelles de cette ville à représenter la Société botanique de Lyon.

A son assemblée générale annuelle, qui avait lieu le dimanche 13 janvier, à 10 heures du matin, après la lecture des rapports administratifs d'usage, constatant les progrès continuels ainsi que la prospérité matérielle et morale de la Société, le bureau a été réélu en entier. Il pourra donc continuer à suivre l'excellente voie dans laquelle il a marché jusqu'à présent, sous l'active impulsion de son président. M. Eugène Prothière. Le nombre des membres dépasse aujourd'hui 200, les communications scientifiques promettent d'être de plus en plus nombreuses, les collections et la bibliothèque ne cessent de s'accroître, les cours populaires voient s'augmenter le nombre de leurs auditeurs; enfin, la haute récompense obtenue à l'exposition de Lyon l'année dernière encourage la Société à se faire représenter cette année à l'exposition de Bordeaux.

Dans l'après-mididevait avoir lieu une excursion botanique;

elle fut rendue impossible par le dégel et remplacée par une conférence faite au siège de la Société; quelques rameaux cueillis dans un jardin fournirent à M. Beauvisage la matière d'une causerie à bâtons rompus sur les bourgeons, les écorces, les épines, les aiguillons et autres particularités organographiques faciles à étudier en hiver.

En même temps, M. le D' Didelot, de la Faculté de médecine de Lyon, faisait dans un autre local une conférence minéralogique.

Le soir, un banquet réunissait soixante-douze convives, parmi lesquels se trouvaient M. le député Sonnery-Martin, M. le premier adjoint représentant le maire de Tarare, et M. Leprun, inspecteur primaire. De nombreux toasts furent échangés et la soirée se termina fort gaîment par des chansons. Les assistants n'oublieront pas cette fête si réussie, sans précédent à Tarare, et dont les naturalistes lyonnais ne peuvent que se réjouir.

Elle eût été plus complète encore, si l'on avait su alors la nouvelle, qui devait être publiée seulement quelques jours plus tard, de la nomination de M. Eugène Prothière au grade d'officier d'académie.

### SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1895

### PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

# La Société a reçu:

Sociedad cientifica Antonio Alzate, de Mexico; VII, 11, 12; VIII, 1, 2. — Bulletin de l'Herbier Boissier; II, 12. — Bulletin de la Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes; 52-55. — Feuille des jeunes naturalistes; 292. — Bulletin de la Société botanique de Genève; 7.

M. le D' Blanc fait part à la Société des essais qu'il vient de faire avec M. N. Roux sur l'emploi de l'aldéhyde formique ou formol pour la conservation des plantes fraîches destinées à l'étude. Il se sert d'une dissolution contenant 50 % d'aldéhyde formique commerciale, déjà étendue à 40 %. Dans cette solution, la matière colorante verte de la plante n'est pas altérée, comme on peut le voir sur les échantillons présentés.

Il semble en outre que, par l'immersion dans la solution ci-dessus les tissus végétaux acquièrent une consistance suffisante pour permettre d'en faire des coupes microscopiques.

A la suite de ces expériences, nos collègues pensent que la solution d'aldéhyde formique peut être substituée avec avantage à l'alcool, surtout si l'on tient compte qu'elle peut s'obtenir à bien meilleur marché.

M. le D' Blanc présente une étiquette tirée d'un envoi de plantes fait par une société d'échanges. Cette étiquette porte : Hieracium cinerascens Grenier et Godron non Jordan, alors qu'en se reportant à la Flore de France de Grenier et Godron, on trouve que leur Hieracium cinerascens est bien celui de Jordan. Il montre que cette contradiction inexplicable se retrouve très fréquemment, et qu'en compulsant divers auteurs, on les trouve en parfait désaccord sur ce point, ce qui ne devrait pas pouvoir se produire si les étiquettes étaient convenablement écrites d'après les sources originales. L'H. cinerascens ayant été décrit pour la première fois par Jordan, on ne doit pas donner ce nom à d'autres Hieracium que celui qu'il a décrit.

M. N. Roux donne les indications suivantes sur l'Eragrostis Barrelieri:

Dans une des dernières séances, M. le Secrétaire général, en analysant le n° 11 du tome II du Bulletin de l'Herbier Boissier, nous y a signalé une note de M. Daveau sur un nouvel *Eragrostis*, qu'il appelle *Barrelieri*.

C'est en effet le savant botaniste à qui il est dédié qui, vers le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle, le récolta en Italie et le décrivit sous le nom de *Gramen phalaroides sparsa brizæ panicula minus*. Il en donna du reste une bonne figure, qui montre bien l'un des chaumes avec la panicule nue qui se développe dans les gaines. C'est là un des principaux caractères de cette plante.

En 1798, Desfontaines décrivit cette graminée sous le nom de *Poa Eragrostis* et l'identifia avec celle de Barrelier. Gussone l'imita du reste. D'après les nombreux exsiccata et herbiers consultés par lui, M. Daveau montre que cette plante a été récoltée souvent depuis en Algérie, en Égypte, en Arabie, à Madère, aux Canaries, en Espagne, en Sicile; lui-même l'a observée dans le Roussillon, le Languedoc, la Provence, c'est donc une plante caractéristique de la région méditerranéenne,

tandis que l'*Eragrostis minor*, avec lequel elle a été confondue, remonte beaucoup plus au nord, préférant les collines et les montagnes.

Elle s'en distingue du reste par ses chaumes dressés et ascendants, par ses feuilles très finement dentées ne portant jamais de tubercules glanduliformes, par ses glumes lancéolées, par ses caryopses oblongs obliquement tronqués à la base; enfin, par la présence d'une petite panicule à toutes les gaines d'un même chaume, ainsi que l'avait observé Duval-Jouve. M. Daveau a découvert aux environs de Montpellier une forme de son Eragrostis à gaines hérissées de poils, comme dans l'Eragrostis minor, mais possédant tous les autres caractères de l'Eragrostis Barrelieri.

Il rattache aussi à *E. Barrelieri* sous le nom de *pygmæa* la sous-variété algérienne décrite par Boissier sous le nom de *nana* et placée par lui dans son *Eragrostis poeoides*.

En terminant, M. Daveau donne en parallèle la diagnose latine des *Eragrostis Barrelieri* et *minor* ainsi qu'un tableau synoptique des 4 *Eragrostis* de la Flore française, qui sont: *E. major* Host, *E. minor* Host, *E. Barrelieri* Daveau, *E. pilosa* Beauvoir.

Ajoutons que M. Hackel de Saint-Polten, si connu par ses travaux sur les Graminées, adopte sans réserves l'espèce créée par M. Daveau.

A la suite de cette communication, M. N. Roux présente à la Société la belle planche qui accompagne le travail en question et des échantillons de l'*Eragrostis Barrelieri* qu'il a reçus de Montpellier ainsi que des échantillons d'*Eragrostis minor* et major.

M. Convert présente des échantillons de diverses espèces hivernales de Champignons lignicoles récoltés au cours d'une excursion faite par M. Rambaldy et lui, le 27 janvier 1895, de Neyron (Ain) à Lyon par les îles du Rhône. Ce sont :

Corticium incarnatum.

- læve.
- serum.

Stereum cristulatum.

- ferrugineum.
- hirsutum
- lilacinum.

Pleurotus velutipes.

Schizophyllum commune.

Lenzites flaccida.

Trametes suaveolens.

Dædalea unicolor.

Leptoporus adustus.

imberbis.

Coriolus velutinus.

- versicolor (plusieurs var.). Phellinus conchatus.

salicinus.

Placodes igniarius.

pomaceus.

Leucoporus calceolus. Nectria cinnabarina.

Xylaria hypoxylon.

Ainsi qu'un très joli spécimen de Leptodon pudorinum récolté par MM. Péteaux et le Dr Riel en novembre dernier, à la Pape, sur souche d'arbre coupé.

M. VIVIAND-MOREL a eu l'idée d'examiner ce que les pharmaciens de Lyon vendent sous le nom de fleurs pectorales.

S'en étant procuré plusieurs paquets, il y a rencontré :

Papaver Rhæas, Viola tricolor, Malva silvestris, Malva rotundifolia, Althæa officinalis, Althæa rosea, Anthyllis vulneraria, Tussilago Farfara, Antennaria diœca, Verbascum Thapsus, Echium vulgare, Cetraria islandica.

M. SAINT-LAGER présente un aperçu d'un travail publié par M. Gustave Beauverd dans le Bulletin (n° 7) de la Société botanique de Genève, sous le titre de « Herborisation dans la chaîne des Aravis ». L'auteur, non seulement complète les renseignements floristiques antérieurement fournis par MM. Puget, Bouvier et Kieffer, mais il a surtout le mérite d'avoir expliqué, par la différence de composition chimique des roches, l'extrême variété du tapis végétal qui couvre les flancs de la longue chaîne étendue depuis le mont Charvin jusqu'au mont Méry. Cette explication est absolument nécessaire pour comprendre l'alternance, sur plusieurs points de la susdite chaîne, des espèces calcicoles et des espèces silicicoles. En effet, tandis que sur les calcaires on constate la présence de Draba aizoides forme alpestris, Silene quadrifida, Oxytropis montana, Dryas octopetala, Athamanta cretensis, Saxifraga cæsia, Campanula pusilla, Arctostaphy lis alpina, Primula auricula, Androsace helvelica, Erinus alpinus, Veronica fruticulosa, Calamintha alpina, Scutellaria alpina, etc., etc., sur les rochers de grès ou sur les argiles, qui fréquemment alternent avec les strates calcaires, on observe: Draba frigida, Sisymbrium pinnatifidum, Silene rupestris, S. exscapa, Trifolium spadiceum, Astrantia minor, Arnica montana, Vaccinium rubrum (Vitis idæa), Rhododendron ferrugineum, Loiseleuria procumbens, Gentiana purpurea, Androsace pubescens, Veronica saxatilis, etc., etc.

# SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1895

# Présidence de M. Viviand-Morel.

# La Société a reçu:

Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest; IV, 4. — Bulletin of the Torrey botanical Club; XXII, 1. — Journal de la Société nationale d'horticulture de France; XVII, 1. — Annales de la Société d'horticulture de l'Hérault; 4-5, juillet-octobre 1894. — Journal of the Elisha Mitchell scientific Society; janvier-juin 1894. — Revue bryologique; 1895, 1. — Revue scientifique du Bourbonnais; 86. — Bulletin de la Société botanique de France; XLI, 1-7. — Journal de botanique; VIII, 23, 24.

#### COMMUNICATIONS.

M. le D'BLANC fait passer différents échantillons de roches de composition siliceuse: granit, gneiss, micaschiste, amphibolite, diorite, etc., ainsi que des quartzites, grès, sables, etc.

Il montre que dans la composition de ces roches il entre une certaine proportion de chaux, laquelle peut se combiner à l'acide carbonique de l'air pour donner lieu à du calcaire, comme nous en avons déjà à plusieurs reprises cité des exemples.

Une autre roche siliceuse, dite silex, existe quelquefois à l'état de rognons au milieu des calcaires jurassiques et crétacés. Ceux-ci contiennent en outre des particules argileuses, de sorte qu'après leur désagrégation, il reste à la surface un sol composé surtout de silicates alcalino-terreux et de silex, sur lequel s'établissent des colonies de plantes silicicoles entourées d'une végétation calcicole.

Le silex a d'ailleurs une origine aqueuse et par conséquent différente de celle des roches ci-dessus énumérées. Il est le résultat d'une sédimentation. Sa formation est due à l'influence d'animaux et de plantes, qui ayant concentré dans leurs tissus la silice contenue dans l'eau, et se trouvant ensuite incorporés dans les couches ultérieurement déposées, ont constitué un banc siliceux au milieu du calcaire.

La présence du silex a une grande importance dans les pays d'origine sédimentaire, car elle y explique la croissance de plantes calcifuges.

M. SAINT-LAGER donne lecture de la communication suivante :

QUELQUES REMARQUES SUR LA COMPOSITION DU SOL DE LA COTIÈRE DE LA DOMBES ET SON INFLUENCE SUR LA DISPERSION DES PLANTES, à propos des communications faites à la Société par MM. Coutagne, Blanc et N. Roux, par M. le D' Ant. Magnin.

On sait que les nombreuses analyses du sol, que l'on a faites ces dernières années, dans diverses régions, surtout au point de vue de sa teneur en calcaire et de son influence sur la culture de certaines plantes, ont modifié considérablement nos connaissances et nos idées sur la nature du sol des régions que l'on considérait comme essentiellement calcaires ou siliceuses, d'après leur composition géologique.

C'est ainsi qu'on a pu s'assurer que de grandes surfaces des premiers plateaux du Jura sont des terrains pauvres en calcaire, même lorsqu'ils proviennent de la décomposition des roches bajociennes ou bathoniennes.

Cependant, dans ces contrées, les variations de composition se font à des distances assez grandes, sur une échelle assez étendue, pour qu'on puisse assez facilement, en général, limiter sur une carte les diverses zones caractérisées par leur teneur différente en calcaire.

Il n'en est pas ainsi dans les régions où le sol est constitué par du terrain de transport, fourni par des matériaux de charriage d'origine et de nature très diverses.

Ayant à faire des analyses du sol avec le calcimètre Bernard, instrument très commode et très pratique, sur le territoire de Beynost, en vue de l'établissement d'une carte agronomique, je n'ai pas tardé à m'apercevoir que le sol, dans beaucoup de points, subissait des variations considérables, à quelques mètres seulement de distance! C'est ainsi que dans une vigne, une prise faite dans un point ne donnait aucune effervescence, tandis qu'à deux mètres plus haut, le calcimètre accusait

46,5 %; dans des terres voisines, je trouvais à quelques mètres de distance: 3 %, 0 %, 5,8 %, puis une série de 0 % dans toutes les orientations, directions possibles...! et cela se répète tout le long de la cotière, sur les terrains d'éboulis, les sols provenant du lehm, des alluvions glaciaires, des alluvions préglaciaires (conglomérat), etc.

Cette particularité s'explique du reste facilement si l'on prend garde à la diversité de composition des matériaux qui entrent dans la constitution de ces terrains de transport : calcaires jurassiques, calcaires modifiés, schistes, diorites, gneiss, granites, protogines, etc., le tout réuni et groupé très irrégulièrement, d'où prédominance tantôt des calcaires, tantôt des roches schisteuses et granitiques; ajoutez-y encore l'influence de la lixiviation pluviale, de l'entraînement dans la profondeur du sol, etc., facilités par l'inclinaison des flancs mêmes de la falaise... et l'on aura l'explication de ces différences de composition observées presque à chaque mètre de distance, différences révélées du reste expérimentalement par la façon dont se comportent les divers cépages américains et par le singulier mélange de plantes calcifuges et calcicoles qu'on observe dans cette région. Bien que ces faits commencent déjà à être bien étudiés au point de vue agronomique, il n'est pas sans intérêt d'appeler sur eux l'attention des botanistes.

# SÉANCE DU 5 MARS 1895

# PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

# La Société a recu :

Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien; janvier 1895. — Revue scientifique du Limousin; III, 26. — Bulletin de l'Herbier Boissier; III, 1. — Bulletin de la Société des amis des sciences de Rochechouart; IV, 5. — Bulletin de l'Académie nationale des sciences de Cordoba; XIV, 1. — Feuille des jeunes naturalistes, 293. — Journal de botanique; IX, 1.

#### COMMUNICATIONS.

M. LE D' BLANC fait passer de nouveaux échantillons des roches siliceuses dont il nous a entretenus dans la réunion précédente.

### M. DEBAT fait la communication suivante sur :

### UNE MOUSSE NOUVELLE POUR LA FRANCE.

Notre collègue, M. Lardière, a recueilli dernièrement, dans la combe du Queyras, en montant au col de la Croix, une Mousse formant des touffes épaisses disséminées dans un bois clair-semé, parsemé de rocailles et de pierres calcaires. Chargé par lui de l'examiner, j'y ai tout d'abord reconnu une Trichostomacée.

Bien que l'échantillon fût stérile, la forme des feuilles, l'enroulement des bords, le tissu cellulaire la faisaient rapporter à un
Didymodon. La dimension des tiges, qui atteignent 3 ou 4 cent.,
leur couleur, d'un rouge assez prononcé, faisaient hésiter entre
le D. rubellus, le D. ruber et le D. rufus, mais ce dernier a
les feuilles plus courtes et très entières, tandis que la Mousse
de M. Lardière a les feuilles lancéolées et garnies dans le tiers
ou le quart supérieur de dents un peu espacées mais très distinctes.

Chez le *D. ruber*, les tiges sont colorées en rouge très intense et très brillant, tout à fait caractéristique. Elles sont, en outre, beaucoup plus robustes. Les feuilles sont un peu mucronées et leur tissu papilleux dans la partie supérieure.

Restait le *D. rubellus*. Le type de ce dernier, qui est très répandu, offre assez souvent à l'extrémité de ses feuilles quelques rares denticules. Lorsqu'on le rencontre dans les régions alpines, ces denticules deviennent plus fréquents et pour cette raison, j'avais cru devoir rapporter ces formes alpestres à une variété du *rubellus* appelée par Juratska *alpigenus*. J'y vois plutôt des intermédiaires entre le type duquel elles diffèrent peu et le véritable *alpigenus* dont Schimper a fait le *dentatus*.

L'examen des caractères de la Mousse recueillie par M. Lardière me paraissait concorder assez exactement avec la diagnose du Didymodon rubellus var. dentatus, et comme cette variété

Digitized by Google

n'a pas été authentiquement rencontrée en France, j'étais heureux de pouvoir y signaler sa présence. Néanmoins, n'ayant jamais eu l'occasion de l'examiner, il me restait des doutes. Je songeai aussitôt à m'adresser à M. Husnot, dont j'avais pu apprécier souvent l'obligeance et lui envoyai un petit échantillon. Sa réponse, dont d'autres occupations avaient retardé l'envoi, m'est arrivée dernièrement et confirme en partie mes conclusions.

Comme moi, M. Husnot voit dans la Mousse en question un Didymodon et lui assigne une place entre le D. rubellus et le D. ruber. Elle se rapproche davantage du premier; mais elle diffère de sa var. dentatus par : l° les tiges allongées; 2° la couleur plutôt brune que rouge; 3° les feuilles non crispées ou à peine, souvent cassées, plus étroitement et plus longuement acuminées; 4° la denticulation plus nette et descendant plus bas; 5° les feuilles périchétiales dentées et ne renfermant que des archégones. J'ai pu constater les différences signalées sur un échantillon de la var. dentatus que M. Husnot a bien voulu m'adresser. Comme conséquence de son examen, notre savant bryologue voit dans l'échantillon de M. Lardière un Didymodon nouveau, et il me fait l'honneur de me le dédier en l'appelant Didymodon Debati.

Vous voyez, Messieurs, que la découverte de notre collègue a encore plus d'importance que je ne le supposais. C'est une nouvelle preuve que si nos excursionnistes voulaient ne pas complètement négliger la récolte des mousses, ils pourraient encore trouver matière à enrichir notre Flore.

Pour compléter la description des caractères de cette nouvelle espèce, j'ajouterai qu'elle se présente en touffes très denses, non radiculeuses, émettant dès la base des feuilles assez serrées, pour la plupart dressées, quelques-unes un peu incurvées. Ces touffes sont brunes, sauf à la partie tout à fait supérieure, qui est limitée par une bande étroite vert jaunâtre.

M. VIVIAND-MOREL donne lecture des communications sui-

SUR UN EXEMPLE DE TORSION DE L'HYPERICUM TETRAPTERUM.

Les déformations des organes axiles chez les plantes sont de plusieurs ordres. Celles qu'on a désignées sous l'appellation de torsion ne sont pas très nombreuses; elles ont du reste une importance relative; quelques arbres présentent des tiges plus ou moins contournées. On a signalé des Scirpus lacustris, des Prêles, des Valérianes, des Menthes, des Caille-lait, des Zinnias, dont les tiges étaient assez régulièrement tordues sur ellesmêmes. J'ai moi même présenté à la Société des cas semblables, sur les Valérianes, le Galium Timeroyi, le Thymus Serpyllum, etc.

Cette année, j'ai rencontré un exemple de cette anomalie, que je ne trouve pas signalé dans les ouvrages de tératologie que j'ai sous la main. Il s'agit de l'Hypericum tetrapterum. Le sujet que je présente montre le phénomène de torsion avec une intensité peu commune; la tige est roulée sur elle-même en une spirale nettement caractérisée, entraînant toutes les feuilles sur un seul côté.

# PROLIFÉRATION DE LA REINE-MARGUERITE (Callistephus sinensis).

Les plantes de la famille des Composées présentent surtout des proliférations latérales; les exemples de proliférations médianes sont beaucoup plus rares. J'ai reçu l'année dernière deux exemples de cette dernière sorte de prolifération récoltés dans une culture de Reine-Marguerite (Callistephus sinensis); ce sont ces exemples que je présente aujourd'hui. On sait ce qu'on entend par prolifération, ou fleurs prolifères. La fleur, au lieu de terminer l'axe qui la porte, continue son accroissement en laissant développer soit un nouvel axe feuillé, soit d'autres fleurs qui semblent naître de la première. On a divisé ces anomalies en trois groupes :

- le Les proliférations médianes, qui naissent du milieu des organes floraux, par continuation de la croissance du réceptacle de la fleur;
- 2º Les proliférations axillaires, qui se développent à l'aisselle des feuilles florales, sépales, pétales, étamines ou carpelles;
- 3º Les proliférations latérales, qui se développent généralement à côté des fleurs dans les inflorescences en capitule ou en ombelle.

Lorsque les proliférations ne produisent que des rameaux folifières, elles sont dites frondipares; on les nomme floripares quand elles sont terminées par une fleur. Dans la famille des Composées, on voit souvent se développer sur un capitule normalement constitué de petits pédoncules qui portent d'autres capitules habituellement plus petits, qui semblent rayonner autour du capitule principal.

La variété de *Bellis perennis*, cultivée dans les jardins sous le nom de Mère de famille, est un des exemples les mieux caractérisés de prolifération latérale.

Dans la prolifération de la Reine-Marguerite, chaque fleuron a produit un petit capitule porté sur un pédoncule variable de longueur, de telle sorte que l'inflorescence entière à été déformée.

Sur un des capitules, la déformation, compliquée de virescence, n'est pas aussi complète; les fleurons anormaux ne sont pas aussi nettement transformés en capitule.

M. Viviand-Morre présente ensuite une série de feuilles de plantes ou d'arbres colorées en rouge et en brun par l'automne. Ces feuilles appartiennent aux espèces suivantes:

Sorbus torminalis, Pirus communis, Cerasus adium, Cratægus oxyacanthoides, Cornus sanguinea, Rhus Cotinus, Pistacia Terebinthus, Euphorbia, Geranium sanguineum, Rosa cinnamomea, Viburnum Opulus.

La couleur verte des feuilles est due à la présence de la chlorophylle, dont le composition est encore un peu discutée. Les uns y voient un principe immédiat; d'autres observateurs la considèrent comme un mélange de jaune (phylloxanthine) et de bleu (phyllocyanine). La chlorophylle extraite des plantes par des procédés chimiques est d'un vert foncé. L'hydrogène naissant la décolore ainsi que les alcalis qui la font passer au jaune.

On arrive également par des réactions à obtenir deux teintes distinctes, le jaune et le bleu. D'après Filhol, la chlorophylle en solution alcoolique traitée avec précaution par les acides se dédouble en quatre corps: un corps brun azoté insoluble dans l'alcool, un corps jaune non azoté soluble dans l'alcool, un corps bleu ne se formant que par l'emploi d'un excès d'acide chlorhydrique; enfin, un quatrième corps jaune que l'on sépare du corps bleu par l'éther.

Pfaundler suppose avec Hlasiwetz que les couleurs sont dues à la présence du quercitrin, de l'esculine et autres principes analogues qui produisent diverses nuances sous l'influence des alcalis, de l'air et des sels de fer.

Suivant Phipson, les feuilles vertes plongées dans l'acide sulfurique concentré prennent la couleur jaune automnale; après un contact prolongé, le jaune passe au vert émeraude; puis il se forme des matières humiques. Les feuilles jaunes de l'automne deviennent vert émeraude après quelques secondes d'immersion dans l'acide sulfurique, puis brunes.

A l'automne, un peu avant la chute des feuilles, on a remarqué que le vert passe au jaune, quelquefois au rouge et au brun. Il semble que l'oxygène soit la cause de ces changements de coloration. Les feuilles jaunissent à un premier degré d'oxydation, elles rougissent ou brunissent à un second degré.

M. Viviand-Morel fait remarquer que la coloration rouge est très intense dans les parties du limbe isolées par des déchirures beaucoup plus que dans celles qu'aucune lésion n'empêche de recevoir l'eau de végétation.

M. le D' Blanc dit que les plantes à feuilles caduques présentent seules le fait de la rubescence. Or, avant la chute de la feuille, il se forme à la base de celle-ci une couche de liège dont le développement a pour effet d'empêcher la sève de la plante de monter dans la feuille.

La chlorophylle contenue dans cette dernière n'étant plus en contact avec la sève subirait plus facilement l'influence des agents atmosphériques et des acides qui se développent dans la fèuille même, ce qui expliquerait sa transformation.

M. PRUDENT ajoute que la rubescence des feuilles à l'automne est un phénomène complètement différent de celui des colorations que l'on observe dans les diverses parties de la plante. Les feuilles sont vertes, par suite de la présence de la chlorophylle et ceci indépendamment de l'acidité de la plante elle-même. Il est donc juste de croire que la cause première de la rubescence est la formation de cette couche subéreuse de détachement dont M. Blanc a parlé et l'arrêt qu'elle cause dans la montée de la sève.

L'observation faite par M. Viviand-Morel que les parties du limbe isolées par des déchirures sont beaucoup plus rouges que celles qu'aucune lésion n'a séparées, semble une preuve de plus à l'appui de cette opinion.

#### SÈANCE DU 19 MARS 1895

### PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

La Société a reçu:

Mémoires de l'Académie d'Aix; XVI. — Société de botanique des Deux-Sèvres; flore du haut Poitou; 2º partie. — Transactions of the New-York Academy of sciences; XIII. — Bulletin of the Torrey botanical Club; XXII, 2. — Journal de la Société nationale d'horticulture de France; XVII, février 1895. — Verhandlungen des botan. Vereins der Provinz Brandenburg; 36, 1894. — Bulletin de l'Herbier Boissier; II, 8 et 9; III, 2. — Actes de la Société scientifique du Chili; IV, 4. — Bulletin de la Société botanique de France; XLI, 8, 9. — Revue scientifique du Bourbonnais; 87. — Revue scientifique du Limousin; III, 27. — Termeszetrajzi Füzetek; XVII. — Mémoires de l'Académie de Savoie; V. — Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien; janvier 1895. — Annales de la Société d'horticulture de l'Hérault; XXVI, 6.

#### COMMUNICATIONS.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. le D' MAGNIN, par laquelle notre collègue fait des réserves sur l'article publié par M. Legrand dans le numéro qui vient de paraître du Bulletin de la Société botanique de France (nov., déc. 1894, n° 8 et 9, p. 618), à propos de la présence du Potamogiton compressus (zosterifolius) dans l'Isère et la Haute-Saône.

M. le D' Saint-Lager donne lecture de la note suivante qu'il a reçue de l'auteur:

LES CENTAURÉES DU BEAUJOLAIS, par M. AUDIN.

Le genre Centaurea est représenté en Beaujolais par les quelques espèces suivantes, assez communes en fait, mais dont la relation offrira peut-être quelque intérêt.

Je ne parlerai pas de la Jacée (C. Jacea L), qui est la plus fréquente dans nos prairies, chacun la connaît et sait en outre que le groupe dont elle est le type se distingue par ses achènes dépourvus d'aigrettes; mais à côté de cette espèce, croît abondante une forme remarquable, très heureusement appelée par

M. Saint-Lager Centaurea angustifolia, et que Boreau avait nommée C. Duboisii. Elle diffère du type par ses rameaux plus grêles et très divergents, par ses feuilles cotonneuses, extrêmement étroites, les inférieures et les moyennes souvent pennatifides, les supérieures ordinairement entières, par les appendices du péricline d'un brun plus clair, les inférieurs bordés de cils pâles, par sa floraison plus tardive et la préférence qu'elle affecte pour les endroits secs. Cette forme, en effet, ne fleurit guère qu'au mois d'août et occupe plutôt les stations bien exposées, telles que le coteau de Durette, entre Quincié et Régnié, où elle couvre les pâturages. On la rencontre fréquemment dans nos montagnes.

Le type amara n'y compte qu'une espèce, C. serotina Borrau (C. amara L. var. serotina Bor.), qui se distingue de C. amara par ses feuilles plus étroites et surtout par les écailles de l'involucre à appendices étroits, régulièrement ciliés-pectinés, les intérieurs seulement déchirés et d'un brun foncé, par ses capitules plus petits et ovoïdes. Cette forme est plus rare que la précédente, je l'ai rencontrée autour de Beaujeu, à Chantilly, mais nulle autre part; comme sa congénère C. angustifolia, elle affectionne les stations sèches où elle fleurit tard comme son nom l'indique.

Une troisième forme, qui appartient au type nigrescens, a les appendices des écailles involucrales recourbés en dehors et à cils courts; c'est C. microptilon Gods. que M. le D' Gillot signale autour du château de Thullon, à Lantignié (Contribution à la Flore du Beaujolais); elle a échappé à mes recherches.

Dans les bois des basses collines beaujolaises et notamment aux Vierres, près du bourg de Lantignié, abonde une Centaurée, commune dans toute la région siliceuse du Lyonnais, du Vivarais, du Forez et des Dombes, C. nemoralis John. (C. nigra Aucr.) facilement reconnaissable à ses capitules un peu ovoïdes, d'un brun roux, à écailles terminées par un appendice longuement cilié et par son fruit couronné d'une courte aigrette de poils.

En quittant les coteaux inférieurs, cette espèce se raréfie, puis disparaît tout à fait et cède la place à une forme plus rare appelée C. nigra L. (C. obscura John.), que M. Saint-Lager considère à juste titre comme dérivée d'un type primitif, qui serait C. nemoralis ci-dessus décrit, modification due à l'influence du

milieu où elle vit; les caractères qui la distinguent consistent dans la réduction de ses proportions et dans son involucre globuleux, d'un brun noir, a appendices bordés de longs cils plumeux.

Cette plante est abondante sur nos plus hauts sommets, à Roche-d'Ajoux et au Saint-Rigaud.

Le Bluet (C. Cyanus L.) remplit les moissons, les champs et C. scabiosifolia tapisse tous les prés.

Quant à C. solstitialis L., je l'ai remarqué dans quelques vignes, mais sûrement adventice.

En descendant plus au sud, on rencontre notamment à Brouilly, mais en petite quantité, C. stellata ST-L. (C. Calcitrapa L.) qui manque totalement dans le haut Beaujolais granitique.

M. Saint-Lager insiste sur les caractères de ressemblance entre les *Centaurea nemoralis* et *C. nigra* dont parle M. Audin.

Une ressemblance analogue existe entre les C. scabiosifolia et C. alpestris.

Les Centaurea nigra et C. alpestris peuvent être considérées comme des dérivées des deux autres formes. Leur tige ne porte qu'un capitule floral, leurs dimensions sont plus petites et leurs feuilles sont plus étroites, modifications que l'on peut attribuer à l'influence du milieu.

Les formes de la plaine: C. nemoralis et C. scabiosifolia (que l'on doit supposer être les plus anciennes, par suite du mode de formation de la croûte terrestre, qui commença par être plane), ont dû se modifier insensiblement à mesure du soulèvement du terrain, et, l'hérédité aidant, ont donné naissance aux deux formes montagnardes. Ces dernières ne se rencontrent en effet qu'en s'élevant dans la montagne et après la disparition des formes précédentes.

M. VIVIAND-MORRI dit qu'il a cultivé dans le jardin de M. Jordan Centaurea nemoralis et C. nigra. Les deux formes restent distinctes, la dernière, C. nigra, devient rameuse, mais son involucre reste globuleux, noir, avec des appendices bordés de longs cils plumeux.

M. Boullu signale dans les Alpes, aux altitudes où croît le C. alpestris, une variété à fleur plus grosse, Centaurea Kotschyana.

- M. SAINT-LAGER pense que C. Kotschyana est la forme de C. alpestris des terrains fertiles.
- M. N. Roux fait passer quelques plantes qu'il a récoltées aux environs de Bonifacio (Corse).

Ces espèces, pour la plupart, ne se rencontrent pas en France, et sont peu familières aux membres de la Société. Ce sont :

Carduus cephalanthus.
Phagnalon Tenorii.
Grupina crupinastrum.
Crepis decumbens.
Ginara cardunculus.
Brignolia pastinacifolia.
Bellium bellidioides.

Vulpia setacea.
Asparagus albus.
Lupinus Termis.
Arum muscivorum.
Calycotome villosa.
Ornithogalum exscapum.
Borrago laxiflora.

M. le D' Blanc continue ses présentations de roches. Il fait circuler une série d'échantillons des différentes roches calcaires que l'on peut rencontrer dans nos localités.

#### SÉANCE DU 2 AVRIL 1895

### PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

# La Société a reçu:

Journal de botanique; IX, 2, 3, 4. — Malpighia; VIII, 10-12. — Revue bryologique; XXII, 2. — Revue horticole des Bouches-du-Rhône; 487. — Bulletin de la Société des sciences de Nancy; XIII, 29. — Revue des sciences naturelles de l'Ouest; V, 1. — Feuille des jeunes naturalistes; 294.

#### ADMISSIONS.

Sont reçus membres titulaires de la Société:

M. Aimé Guerrier, représentant de commerce, cours Gambetta, 84.

M. Jules DUMORTIER, cours Perrache, 13.

3

#### COMMMUNICATIONS.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne lecture, au nom de M. le D'Magnin, de deux notices biographiques sur Antoine Chevrolat et Antoine Bellevrat (voir aux Notes et Mémoires).

Comme l'a rappelé M. Magnin, l'abbé Cariot avait reçu de son confrère Chevrolat une liste de plantes du Mont-du-Chat. Cette liste fut insérée, en 1860, à la fin du second volume (3° édition) de l'ouvrage de Cariot. Il est à noter cependant que plusieurs des espèces signalées au Mont-du-Chat par Chevrolat, ont été omises dans la 6° édition publiée en 1879. Parmi ces espèces, on peut citer en particulier Hypericum numularium dont M. N. Roux a constaté dernièrement la présence sur les rochers près du sommet de la Dent-du-Chat.

M. Boullu présente des formes de Centaurea Scabiosa appartenant à deux groupes, qui comprennent :

1° Centaurea Scabiosa typique à écailles de l'involucre vertes bordées de cils noirs: C. Scabiosa var. macrocephala Billot, et C. calcarea Jordan, à cils bien plus longs;

2º Des Centaurées à tête plus grosse, à écailles vertes recouvertes par une bordure noire et à cils blancs : C. atropurpurea Wild, de Transylvanie, C. Kotschyana, d'Abriès en Queyras.

Il faut remarquer que cette dernière Centaurée n'a été récoltée que dans les terrains cultivés, en compagnie de C. Scabiosa macrocephala, qui a les écailles vertes et les cils noirs.

M. Debat présente une note sur une nouvelle manière de considérer l'espèce en bryologie, fondée sur le système employé par M. Renauld dans un récent travail sur la section *Harpidium* du genre *Hypnum*.

Ce système consiste surtout dans la suppression du mot « espèce », dont la valeur est si discutée. La section est divisée en plusieurs types, et chaque type en plusieurs groupes comprenant des formes et des variations.

M. Debat montre comment on pourrait, suivant ce système, classer toutes les formes du genre Hypnum et de quelques autres genres de Mousses.

### SÉANCE DU 16 AVRIL 1895

# Présidence de M. Viviand-Morel.

# La Société a reçu:

Revue savoisienne; XXVI, janvier-mars 1895.— Revue mycologique; XVII, 2.— Bulletin de la Société d'agriculture, des sciences et des arts de la Haute-Saône; XXV. — Journal de botanique; IX, 5. — Bulletin de l'Herbier Boissier; III, 3. — Bulletin of the Torrey botanical Club; XXII, 3. — Bulletin du Club alpin de Crimée; 3. — Revue des travaux scientifiques; XIV, 9-10.

#### ADMISSION.

M. Claude LATOUR, apprêteur, 9, rue Duviard, est reçu membre titulaire de la Société.

#### COMMUNICATIONS.

- M. Lardière présente des échantillons de *Potentilla suba*caulis qu'il a récoltés près le Péage-de-Roussillon (Isère), au nord de la localité des Blaches de Salaise, actuellement envahie par la culture de la Vigne.
- M. VIVIAND-MOREL montre des spécimens de Potentilla alba récoltés par lui à Janeyriat (Isère), où cette espèce avait été découverte par M. Borel, l'année dernière.

Cette belle Potentille est fort rare dans notre région; ses stations connues se trouvent dans les environs de Genève, de Gap et de Briançon.

- M. le D' Blanc continue la présentation de diverses roches de nos contrées, en vue d'élucider la question de l'influence chimique du sol sur la distribution géographique des plantes.
- M. le D' BEAUVISAGE fait une communication sur quelques bois de cercueils découverts récemment dans des nécropoles égyptiennes.

Parmi les échantillons qu'il a eu l'occasion d'étudier, il a reconnu, par l'examen microscopique, les bois de Ficus Sycomorus et de Taxus baccata. La première de ces constatations n'a rien de surprenant, le Figuier Sycomore ayant été, de tout temps, abondant en Egypte, et son bois étant bien connu comme employé dans ce pays à des usages variés. Il n'en est pas de même de la détermination du bois d'If, dont la présence dans une sépulture de la XII dynastie constitue une découverte très importante pour l'histoire de l'Egypte antique, car elle paraît démontrer l'existence, à cette époque reculée, de relations commerciales entre l'Egypte et l'Asie, relations considérées comme très douteuses jusqu'à présent.

L'If, en effet, ne semble pas avoir jamais pu croître sur les bords du Nil, et la région la plus rapprochée où il se développe naturellement et d'où il a pu être importé en Egypte est le Taurus de Cilicie.

M. Convert présente quelques Morilles (Morchella esculenta) récoltées dans la vallée de Tassin (Rhône). On en distingue deux variétés, la blonde et la brune, toutes deux sont très précoces et ne se rencontrent qu'au printemps, aussitôt après la fonte des neiges.

M. le D' Blanc fait passer trois cladodes de Ruscus Hypoglossum.

Il fait remarquer, vers le milieu d'une des faces de ces lames foliiformes, qui sont en réalité des rameaux aplatis, la présence d'une petite feuille aiguë, à l'aisselle de laquelle se développent les fleurs et les fruits, comme on le voit sur les échantillons présentés.

### SÉANCE DU 30 AVRIL 1895

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MORRI.

La Société a reçu:

Revue horticole des Bouches-du-Rhône; XL1, 488. — Revue scientifique du Bourbonnais; 88. — Bulletin de la Société botanique de France; XLII, 1. — Revue scientifique du Limousin; 28. — Malpighia; IX, 1-3. — Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest; V, 1. — Bulletin

de la Société des amis des sciences et arts de Rochechouart; IV, 6. — Bulletin de la Société botanique des Deux-Sèvres; 1894. — Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale : mollusques terrestres et fluviatiles, feuilles 62-82 (envoi du ministère).

M. Brauvisage fait passer deux échantillons des bois provenant des cercueils de l'ancienne Égypte dont il nous a parlé dans la précédente réunion, en même temps que des spécimens authentiques de bois d'If et de Figuier Sycomore; il est facile, même à l'œil nu, de constater entre les uns et les autres des ressemblances superficielles, quoique l'examen microscopique soit nécessaire pour identifier les bois avec certitude.

M. Beauvisage rend compte d'une nouvelle visite qu'il vient de faire à la Société des sciences naturelles de Tarare. Le samedi 20 avril, il a fait subir un examen de botanique aux petites filles qui suivent le cours organisé par la Société et professé par M<sup>11</sup> Revaud; il a obtenu de plusieurs d'entre elles d'excellentes réponses, et les a félicitées ainsi que leur institutrice.

Le soir du même jour, il a assisté à une séance de la Société, et sur la demande qui lui en a été faite, il a donné quelques conseils relatifs à la détermination des plantes.

Le lendemain, dimanche 21 avril, eut lieu une herborisation aux Sauvages; plusieurs de nos collègues, entre autres MM. Convert et Gent, et M<sup>110</sup> Renard, avaient répondu à l'invitation de la Société de Tarare. Au cours de cette promenade, M. Beauvisage fit remarquer une ligne de démarcation très nette entre deux zones de végétation, caractérisées, l'une par le Buis et l'Hellébore fétide, l'autre par le Genêt à balais; il put constater, sur la carte géologique, que cette ligne de démarcation correspondait exactement à la limite entre l'affleurement du calcaire carbonifère et celui des roches granitoïdes siliceuses.

M. Boullu montre des spécimens d'Asperula longiflora Waldst. et Kit., et il rappelle que MM. Perrier et Songeon ont décrit une espèce très voisine de celle-ci et qu'ils ont nommée Asp. Jordani. D'après la description donnée par MM. Perrier et Songeon, il ne semble pas facile de distinguer leur Aspérule de celle de Waldstein et Kitaibel. En effet, l'Asp. Jordani ne diffère de Asp. longiflora que par les caractères suivants: fleurs plus grandes, pédicelles plus courts, feuilles plus courtes, plus larges

et moins aiguës, tiges plus basses, terminées par des cymes plus serrées.

MM. Saint-Lager et N. Roux ont vainement essayé de discerner dans la localité même de Tignes (Savoie), où ont été cueillis les spécimens décrits par MM. Perrier et Songeon, une espèce qu'on puisse légitimement séparer de Asp. longiflora. Nos collègues croient que MM. Perrier et Songeon ont inconsciemment, et de bonne foi, trié sur le terrain les individus qui avaient les fleurs les plus grandes, en même temps que les feuilles les plus courtes et les cymes les plus serrées.

M. Saint-Lager ajoute que quatre botanistes très expérimentés, MM. Arvet-Touvet, Chaboisseau, Didier et Faure, n'ont pas réussi mieux que lui à faire une application exacte des plus et moins de la diagnose ci-dessus mentionnée, puisque les plantes distribuées par eux à la Société dauphinoise d'échange, sous le nom de Asperula Jordani (n° 2,910 Savoie, et 2,910 bis Hautes-Alpes), sont en réalité, d'après MM. Perrier et Songeon, des spécimens d'Asp. longiflora.

M. PRUDENT fait passer des dessins et des photographies des Diatomées suivantes récoltées dans la Saône à Collonges (Rhône) en janvier 1894, par M. Riel:

Amphora ovalis.
Cymbella cymbiformis.
Navicula radiosa.
Pleurosigma attenuatum W. Sm.
Gomphonema acuminatum.

olivaceum Lyngb.
Cocconeis placentula.
Cymatopleura elliptica.
 solea Bréb.

- var. apiculata.

Fragilaria construens. Nitzschia linearis.

- sigmoidea.

— (Grunovia) tabellaria Grün. Synedra ulna.

Diatoma vulgare.

anceps.
 Campylodiscus noricus.
 Surirella biseriata.
 Melosira varians.

M. le D' Blanc continue ses présentations de roches. Il montre en particulier des échantillons de sel gemme, gypse, calcaire magnésien, anthracite, lignite, limonite, etc., qui, quoique peu communes, peuvent cependant avoir une certaine influence sur le développement de quelques espèces.

M. Blanc fait circuler un bel échantillon de Polyporus lucidus.

### SÉANCE DU 14 MAI 1895

# Présidence de M. Viviand-Morbl.

# La Société a reçu:

Feuille des jeunes naturalistes; 295-296. — Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes; I, 2. — Journal de botanique; IX, 7. — Bulletin de l'Herbier Boissier; III, 4. — Bulletin of the Torrey botanical Club; XXII, 4. — Bulletin de la Société des sciences naturelles de Nîmes; XXII, 4. — Proceedings of the Californian Academy of sciences; IV, 1. — Journal de la Société nationale d'horticulture de France; XVII, 3, 4.

M. VIVIAND-MOREL fait sommairement le compte rendu de l'herborisation qu'il a conduite le dimanche 5 mai dernier à Décines.

Toutes les plantes signalées dans cette localité ont été récoltées.

- M. le D'BEAUVISAGE fait passer des cailloux ramassés au cours de cette herborisation à la Cressonnière de Décines, où ils se trouvaient immergés, et dont la surface est diversement colorée par des algues. El les a montrés à M. Sauvageau, qui a pu y reconnaître trois espèces distinctes:
  - le Une rouge: Hildbrandtia rivularis (Floridées);
  - 2º Une brune: Lithoderma fontanum (Phéophycées);
  - 3º Une verte, trop jeune pour être identifiée.
- M. le D'BEAUVISAGE rappelle que dans une précédente réunion M. le D'Blanc, à la suite d'essais qu'il avait faits, avait conseillé l'emploi d'une solution de formol pour conserver la couleur des plantes fraîches destinées à l'étude.
- M. Beauvisage a entrepris de nouveaux essais qui ne lui ont pas donné de résultats bien satisfaisants. Il a opéré sur des fleurs de Violette, de Jacinthes de diverses couleurs, de Primevère et de Gaînier. Au bout de peu de temps d'immersion dans une solution de formol, toutes ces fleurs ont commencé à se décolorer; sur celles de Violette et de Gaînier, la décoloration est complète, comme on peut le voir par des échantillons présentés.

Les tons pâles des autres ont presque disparu, mais on voit encore assez bien sur les nervures médianes des sépales de Jacinthe une légère teinte rosée ou violacée; seule la couleur jaune foncé s'est conservée à peu près intacte sur les taches qui se voient à la base des lobes corollins des Primevères à grandes fleurs.

Peut-être les substances colorantes de la série xanthique (jaune, orangé, rouge écarlate) résistent-elles mieux au formol que celles de la série cyanique (bleu, violet, rose, carmin).

M. Blanc a obtenu des résultats analogues. Par de nouvelles expériences il a pu constater que toutes les couleurs disparaissent avec le temps; seule la couleur verte semble être conservée. Ayant décoloré par le formol le zeste d'orange, il ne pense pas que la série xanthique résiste mieux que l'autre.

M. Blanc distribue de nombreux spécimens des tufs à végétaux fossiles de Pérouges, près Meximieux. Ces tufs sont dus à des dépôts sédimentaires ayant conservé les empreintes des tiges et feuilles des plantes qu'ils ont recouvertes.

Ils ont été longuement étudiés par M. de Saporta, dont le travail est publié dans le Bullet in de la Société botanique de France. Ce paléontologiste a pu déterminer de nombreuses espèces aujourd'hui disparues de la flore de notre pays, mais dont quelques-unes se retrouvent encore dans les pays tropicaux.

### SÉANCE DU 28 MAI 1895

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

# La Société a reçu:

Revue scientifique du Bourbonnais; 89. — Journal de botanique; IX, 8-9— Revue horticole des Bouches-du-Rhône; 489. — Bulletin du Club alpin
de Crimée; 4. — Beiträge der naturwissenschaftlichen Vereines zu Bremen;
1895. — Revue scientifique du Limousin; III, 29. — Bulletin de la Murithienne, société valaisane; 21-22, 1892-1893. — Revue bryologique; XXII, 3.
— Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou; 1894, 2, 3.

A propos des observations présentées par M. Viviand-Morel dans la précédente réunion sur la présence du *Myosotis strigulosa* à Décines, M. Boullu fait passer des échantillons des espèces suivantes :

Myosotis palustris, M. strigulosa, M. sicula, M. lingulata (cæspitosa), M. Rehsteineri (cæspitosa, var grandiflora).

- Le *M. strigulosa* se distingue du *M. palustris* par sa taille plus petite et surtout par les poils soyeux qui recouvrent toutes ses parties et qui sont apprimés sur la tige alors qu'ils sont étalés dans le *palustris*.
- M. VIVIAND-MOREL rappelle que les Myosotis strigulosa et M. palustris sont signalés par la Flore de Cariot à Décines, mais que M. strigulosa est très rarement rapporté de cette localité. La forme que l'on y rencontre communément sous ce nom ne se rapporte pas à la description donnée par Cariot.
  - M. Chevalier fait circuler un Carex alba récolté à Crémieu.
- M. VIVIAND-MOREL dit que cette plante se trouve également à Néron (Ain), où elle est renfermée dans une propriété appartenant à M. Germain. On sait d'ailleurs qu'elle existe en plusieurs localités des montagnes calcaires du Bugey, de la Savoie et du Dauphiné.
- M. VIVIAND-MOREL fait passer les espèces suivantes récoltées par lui la semaine précédente à Fontainebleau :

Cistus umbellatus (Helianthemum umbellatum), Arenaria trinervia, Pulsatilla amaena, Spergula Morisoni, Juncus conglomeratus, J. squarrosus, Carex pilulifera, Funaria hygrometrica, Marchantia polymorpha parfaitement fructifié, etc.

Il se réserve d'ailleurs de faire à la Société un compte rendu plus complet sur son herborisation dans la forêt de Fontainebleau.

M. le D' Blanc dit ne pas avoir trouvé le dimanche précédent, dans les marais du Plat de la Vernée, près de la ferme de Jumeau, le Salix pentandra qui y est indiqué par Cariot.

Déjà, à plusieurs reprises, il avait recherché ce Saule dans cette localité, en compagnie de M. N. Roux, sans pouvoir la rencontrer.

Il demande s'il n'y a pas lieu de croire qu'il a disparu et pense qu'on pourrait rayer la localité des Jumeaux dans la Flore de Cariot.

- M. VIVIAND-MORBL n'est pas de cet avis. Il croit que cette plante peut parfaitement se trouver dans un état chétif et passer inaperçue sans avoir disparu complètement.
- M. O. MEYBAN annonce la mort du capitaine Lannes, dont la courtoisie a toujours été vivement appréciée par les membres de la Société qui se sont trouvés en rapport avec lui.
- M. Meyran rédigera une note biographique sur ce regretté collègue.

### SÉANCE DU 11 JUIN 1895

### PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

# La Société a reçu:

Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien; 1895, 4.

— Malpighia; IX, 4-6. — Bulletin of the Torrey botanical Club; XXII, 5.

— Journal de botanique; IX, 10. — Bulletin de la Société botanique de France; XLII, 2. — Acta horti Petropolitani; XIII, 2. — Dr Otto Kunze: Geogenetische Beiträge. — Journal de botanique; IX, 11. — Bulletin de l'Herbier Boissier; III, 5. — Annalen. der k. k. naturistorhische Hofmuseum s in Wien; 1894, 1-4. — Journal of the Elisha Mitchell scientific Society; juillet-décembre 1894. — Annals of the New-York Academy of sciences; V11I, 5.

- M. LAVENIE fait passer un Jeffersonia diphylla que M. Fr. Morel a reçu d'Amérique; cette plante est remarquable par la déhiscence de sa capsule unicarpellée s'ouvrant au sommet par une fente transversale incomplète, découpant un opercule qui se relève du côté ventral du carpelle, sans se détacher comme il arrive dans les pyxides ordinaires à fente transversale complète.
- M. VIVIAND-MORBL donne lecture des observations qu'il a faites, dans la forêt de Fontainebleau, sur la dispersion des espèces considérées comme calcicoles et calcifuges.
- M. LE D' BRAUVISAGE fait remarquer que pour arriver à un résultat vraiment scientifique, ne pouvant être contesté, M. Viviand-Morel aurait dû recueillir, pour la faire analyser au calcimètre, la terre même dans laquelle poussaient les plantes cal-

cicoles dont il signale la présence dans les terrains considérés comme siliceux, dans la terre de Bruyère et dans le terreau de feuilles.

Ces sols sont de composition très variable, et toute discussion à ce sujet est oiseuse, si on ne connaît pas, pour chaque cas particulier, la teneur en calcaire de la terre qui touche les racines des plantes litigieuses.

M. F. Morel insiste sur le fait, signalé par M. le Président, que dans beaucoup de cas les plantes calcicoles trouvées dans les terrains siliceux semblent rayonner autour d'un centre calcaire parfaitement propre à leur développement.

En supposant que ces plantes puissent vivre pendant quelque temps dans un terrain siliceux contenant peu de calcaire, on expliquerait leur présence dans les lieux signalés par M. Viviand-Morel. Au fur et à mesure de la disparition des exemplaires actuellement en vie, de nouvelles plantes, nées de semis émanant du centre calcaire signalé, viendraient les remplacer.

M. LE D' BLANC fait passer un spadice ramifié (ou régime) fructifère du Raphia taedigera, ou Palmier Jupati, qui croît dans l'Amazone inférieur, et y est employé à de nombreux usages, Ses gros fruits rappellent l'aspect des cônes de Conifères mais ont une organisation toute différente. Monospermes comme presque tous les fruits de Palmiers, ils ont un épicarpe relevé à sa surface en saillies simulant des écailles imbriquées qu'on serait tenté de prendre, à tort, pour des bractées. Cette particularité n'est d'ailleurs pas spéciale au Raphia: elle sert même à caractériser toute une tribu de Palmiers, les Lépidocaryées, comprenant en outre les Sagoutiers et les très nombreuses espèces du genre Rotang (Calamus), qui sont exceptionnelles dans la famille par leurs tiges grimpantes.

- M. Blanc fait circuler également :
- le Une branche d'Orme sur laquelle on remarque des galles provoquées par les piqures d'un puceron, Pemphigus Ulmi;
- 2º Des feuilles de Clematis vitalba attaquées par l'œcidium du Puccinia Agropyri;
- 3º Un fruit sec de Luffa, plante asiatique de la famille des Cucurbitacées. Ce fruit desséché et débarrassé de son épicarpe crustacé, se présente sous la forme d'un réseau de filaments

enchevêtrés constitué par le squelette libéro-ligneux de la paroi et des trois placentas pariétaux. Cette masse se ramollit en présence de l'eau, qu'elle absorbe en abondance, absolument comme une éponge; aussi ces fruits sont-ils utilisés comme éponges de ménage et de toilette dans leur pays d'origine.

# SÉANCE DU 25 JUIN 1895

# PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MORBL.

# La Société a reçu :

Journal de la Société nationale d'horticulture de France; XVII, 5. — Bulletin de la Société botanique de France; table du t. XL. — Bulletin du Club alpin de Crimée; 1895, 5. — Revue savoisienne; XXXVI, avril-mai 1895. — Atti del Museo civico di storia naturale di Trieste; III, 9. — Revue scientifique du Bourbonnais; 90. — Journal de botanique; IX, 12. — Boletim da Sociedade Broteriana; XII, 1. — Termeszetrajzi Füzetek; XVIII, 1895. — Revue scientifique du Limousin; III, 30. — Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft, in Wien; XLV, 5. — Baltet: Horticulture dans les cinq parties du monde; gr. in-4° (envoi du ministère).

#### COMMUNICATION

- M. Convert fait le compte rendu de l'excursion dirigée le dimanche précédent par la Société à Ambronay (Ain) (voir aux Notes et Mémoires).
- M. le D'L. Blanc montre des plantes et des fruits fossiles, provenant soit des environs d'Autun, soit du bassin de Saint-Étienne. Ces végétaux appartiennent aux genres Psoranius, Cordaites, Cordaicarpus, Trigonocarpum, Arthropitys, Annularia et Pecopteris.
- M. L. Blanc distribue en outre aux membres présents des spécimens de schistes houillers contenant des empreintes de tiges et de feuilles. Ces roches proviennent des environs de l'Arbresle (Rhône).

A cette occasion, M. Blanc expose la théorie par laquelle Fayol a expliqué la formation de la houille. Avant ce géologue, on admettait que les végétaux de la période carbonifère ont été enfouis sur la place même où ils ont vécu. Suivant Fayol, ces végétaux ont été charriés par les torrents, puis déposés en vastes amoncellements dans quelques cuvettes où ils ont subi peu à peu la décomposition qui les a transformés en houille. A l'appui de sa théorie, il allègue que presque toutes les plantes qui constituent la houille ont une position sensiblement parallèle à la surface du terrain qu'elles recouvrent et non perpendiculaire à cette surface, comme le donnerait à supposer l'ancienne hypothèse. Les quelques tiges observées dans une position verticale ont sans doute été redressées par un obstacle.

M. le D' SAINT-LAGER estime que la théorie de Fayol est certainement la meilleure qui ait été donnée pour expliquer la grande épaisseur des couches houillères et leur disposition en bassins isolés. En effet, il est digne de remarque que la houille, ainsi que les grès et conglomérats qui accompagnent celle-ci, ne forme pas des masses continues comme les roches des terrains jurassiques, crétacés et tertiaires, mais au contraire se sont accumulés dans quelques cuvettes.

En outre, les roches qui accompagnent les gisements de charbon sont des grès et des conglomérats manifestement composés de débris sableux et pierreux transportés.

L'ordre du jour appelle la discussion de la grande herborisation.

M. LE PRÉSIDENT demande que la tradition d'une grande herborisation de deux jours soit maintenue. Cette excursion donne souvent l'occasion à des membres éloignés de se joindre à nous : la supprimer serait contraire à l'intérêt de la Société. Après discussion, la Société décide, sur la proposition de M. le Président, de faire une herborisation de deux jours, les 14 et 15 juillet, à la montagne de Chamrousse et à la Pra de Belledonne (Isère).

### SÉANCE DU 9 JUILLET 1895

### PRÉSIDENCE DE M. BOULLU.

# La Société a reçu:

Revue horticole des Bouches-du-Rhône; XLI, 490. — Archives du Musée Teyler; 2° série, IV, 3. — Journal de botanique; IX, 13. — Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique; XXXIII, 2. — Revue mycologique; XVII, 3. — Feuille des jeunes naturalistes; 297. — Revue des travaux scientifiques; XIV, 11.

#### COMMUNICATIONS.

M. VIVIAND-MOBBL présente une collection des espèces françaises du genre *Carex* et donne sur quelques-unes d'entre elles des explications descriptives et géographiques.

Lorsqu'on veut faire une étude des espèces de ce genre, il importe de déterminer au préalable à quelle section appartient chacune d'elles. Il est convenu que sous la désignation Psyllophora sont réunis les Carex portant un épi simple, solitaire au sommet de la tige, tantôt diœque (C. diœca, C. Davalliana), tantôt androgyne, à fleurs supérieures mâles, les inférieures femelles (C. pulicaris, C. pauciflora, C. microglochin, C. pyrenaica, C. rupestris). Plusieurs botanistes désignent ce groupe par l'adjectif monostachyæ (un seul épi), qui résume bien le caractère principal du groupe, tandis que l'adjectif psyllophora (porte-puce) rappelle seulement que le Carex pulicaris se trouve dans cette section.

La dénomination Vignea s'applique aux espèces ayant un épi formé de plusieurs épillets tous androgynes (homostachy $\alpha$ ).

Le nom générique Carex reste, dans un sens restreint, attribué aux espèces très nombreuses qui ont des épis de sexe différent (heterostachyæ), les supérieurs ordinairement mâles, les inférieurs femelles.

Ces trois sections se subdivisent chacune en deux soussections comprenant: l'une les espèces à 2 stigmates, l'autre les espèces à 3 stigmates. Les genres Elyna et Kobresia restent distincts du genre Carex, duquel quelques auteurs, à l'exemple de Mœnch, ont encore séparé le genre Schellammeria, comprenant les espèces qui, comme C. cyperoides et C. baldensis, ont quelque ressemblance avec les Cyperus et que, pour ce motif, on a groupés sous le titre de Cyperoideæ.

M. SAINT-LAGER rappelle que dans la 8° édition de la Flore de Cariot, il a établi trois genres correspondant, d'après la définition, aux trois sections énumérées par M. Viviand-Morel. Ces genres portent les noms de Carex, Caricina (au lieu de Vignea), Caricinella (au lieu de Psyllophora). Pour appliquer sans hésitation ces trois noms, qui contiennent le même radical (Carex, Caricis), il suffit de se souvenir que le dernier diminutif Caricinella s'applique précisément au groupe contenant les espèces à épi s'ample et solitaire (monostachyæ).

Afin de bien faire comprendre l'utilité de ces changements onomastiques, M. Saint-Lager explique que le nom générique Vignea a été créé par Palisot de Beauvois en l'honneur de Fr. de la Vigne, traducteur de l'ouvrage de Schkuhr sur les Carex, pour désigner les Caricinées à deux stigmates. Cette définition fut adoptée par la plupart des botanistes. C'est ainsi que dans l'ouvrage de Boreau, souvent cité, la Flore du centre de la France, et dans les exsiccata de Reichenbach, on trouve les Carex stricta, vulgaris, acuta et Touranginiana, rangés dans la section Vignea, à la suite de 19 autres, tels que: C. disticha, vulpina, paniculata, brizoides, remota, etc., etc.

Dans ses Icones, Reichenbach fit rentrer dans la section des Carex legitimæ (Heterostachyæ) les Carex stricta, vulgaris acuta, etc.

Schur, considérant que ces derniers diffèrent des autres Vignea par la disposition de leurs épis floraux, lesquels, au lieu d'être composés d'épillets androgynes, sont le plus souvent les supérieurs mâles, les inférieurs femelles, les mit dans un nouveau genre auquel il imposa le nom de Vignantha.

Koch, prenant pour base principale de la classification le mode d'inflorescence, fit rentrer les Vignanthæ dans la première section des Careæ legitimæ, puis il établit 2° la section Vigneæ à épis composés d'épillets androgynes, 3° la section Cyperoideæ, comprenant les espèces dont le capitule floral est entouré de lon-

gues bractées foliacées, 4° la section Orthoceratea comprenant le Carex microglochin à épi terminal solitaire, qui présente une arête filiformée subulée en avant de chaque utricule, enfin, 5° la section Psyllophoræ, comprenant les espèces à épi terminal solitaire, dépourvu d'arête.

Il est à noter qu'un grand nombre d'auteurs font rentrer les Orthoceratea dans les Psyllophoræ, et les Cyperoideæ dans les Vigneæ, ce qui réduit à trois les sections du grand genre Careæ, ou à trois genres, si l'on juge utile de placer sur le même rang Careæ, Caricina (Vignea) et Caricinella (Psyllophora).

De ce qui précède, il résulte manifestement que quiconque prononce ou écrit les noms Vignea, Psyllophora, et Carex (sensu stricto), est obligé, pour être compris, d'expliquer préa-lablement, s'il emploie ceux-ci suivant l'acception de Palisot de Beauvois, suivant celle de Reichenbach (première opinion), suivant celle de Schur, suivant celle de Koch, ou enfin d'après la définition des auteurs qui réduisent à trois les cinq sections établies par Koch. M. Saint-Lager a pensé que, pour éviter la confusion qui résulte des divers sens attribués aux susdites dénominations, il est nécessaire de remplacer celles-ci par des termes bien définis et faciles à retenir dans la mémoire.

M. VIVIAND-MORRL entretient la Société de la production des variétés en horticulture. Comme la doctrine transformiste s'appuie pour une bonne part sur les assertions des horticulteurs concernant l'influence exercée par la culture sur la variabilité des espèces, il estime qu'il est utile de rechercher ce qu'il peut y avoir de fondé dans ces assertions.

Il présente tout d'abord une série de catalogues qui tous énumèrent un bon nombre de variétés nouvelles obtenues par différents cultivateurs spécialistes. On peut voir des catalogues spéciaux pour les genres Rosier, Chrysanthème, Canna, Pelargonium, Fuchsia, Begonia, Caladium, Glaïeul, etc., ainsi que pour les divers genres d'arbres à fruit comestible, les Poiriers, Pommiers, Cerisiers, Diospyros, Oranger, etc.

Il fait remarquer que les variétés sont presque innombrables dans les genres en question, mais si on recherche les causes de cette excessive variabilité, on constate que la principale paraît être l'hybridité ou le métissage provoqués artificiellement. On pourrait très facilement prouver cette assertion en compulsant les Revues d'horticulture qui ont traité longuement de ces questions. Pour les Rosiers, les hybridateurs sont légion; pour les Canna, on peut citer MM. Année, Crozy, Sisley, J. Chrétien, etc.; pour les Pelargonium, MM. Lemoine, Boucharlat, Sisley, Bruant; les Caladium, MM. Bleu, Comte, Gaulain, Schmitt, etc. Chaque genre a eu ses cultivateurs.

Lorsque l'hybridation artificielle n'a pas été la cause déterminante de la production des variétés, on se trouve en présence de genres doués d'une variabilité native aussi bien chez les types sauvages de l'espèce que chez les types cultivés. Jusqu'à présent, il ne semble pas qu'on ait recherché les causes de cette variabilité. On pourrait supposer avec beaucoup de chances de ne pas s'égarer que la fécondation croisée naturelle entre espèces voisines entre pour une grande part dans cette variabilité.

Une autre cause, qui a trompé beaucoup de semeurs sur l'origine de leurs gains, provient de l'existence méconnue d'espèces affines, parfaitement fixes, mais se rapportant à des espèces linnéennes. Ces espèces affines, très souvent désignées sous le nom de races, sélectionnées par les horticulteurs, sont devenues l'objet d'un commerce important, quand elles appartiennent à des genres cultivés.

Il ne paraît pas à M. Viviand-Morel qu'il se produise sous l'influence de la culture proprement dite (arrosement, engrais, semis en contre-saisons, labours, sarclages, etc.) autant de variétés qu'on a voulu le dire. En dehors de l'hybridation, il ne voit que quelques cas tératologiques ou pathologiques susceptibles de produire des variations. Ces cas sont rares, et les sujets qui en sont atteints se perpétuent peu par le semis.

#### SÉANCE DU 23 JUILLET 1895

# PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MORRI.

# La Société a reçu:

Bulletin Soc. roy. botan. Belgique; 34, 1. — Bull. Soc. botan. Snisse; V. — Bull. Soc. amis des sciences Rochechouart; V, 1. — Bull. Soc. sciences natur. Ouest; V, 2. — Revue des travaux scient.; XIV, 12. — Journal Soc. horticulture France; XVII, 6-7. — Journal de botanique; IX, 14. — Revue du Bourbonnais; 91. — Revue scient. Limousin; III, 31. — Malpighia; IX, 78. — Bulletin Herbier Boussier, III, 6. — Revue hortic Bouches-du-Rhône; XLI, 491. — Bull. Club alpin Crimée; 1895, 6. — Verhandl. zool.-botan. Gesellschaft Wien; XLV, 6. — Revue mycologique; XVII, 3.

#### ADMISSION.

M. Grenier (Isidore), instituteur, rue des Asperges, 12, présenté par MM. Beauvisage et Rochelandet, est admis comme membre titulaire de notre Société.

#### COMMUNICATIONS.

M. VIVIAND-MORRE fait le compte rendu verbal de l'excursion qui a eu lieu à Chamrousse et à la Pra de Belledonne le 14 juillet dernier. La liste des plantes qu'on rencontre dans ces montagnes ayant déjà été publiée dans nos Annales, nous nous bornons à signaler ici quelques espèces sur lesquelles il a été donné des explications.

Parlant des plantes qui croissent dans les marais du lac Luitel, situé au col de Prémol, à 1235 mètres d'altitude, il fait remarquer que les tourbières des terrains granitiques ou des terrains calcaires situées dans les montagnes présentent une Flore particulière établie sur un sol organique formé par l'amoncellement de débris de Sphaignes, de Mousses, de Carex, de Joncs et autres plantes qui physiquement sont hygrophiles, et chimiquement sont calcifuges. Cependant on observe aussi dans les tourbières certaines espèces calcifuges qui ne sont pas essentiellement hygrophiles, telles sont la Bruyère commune,

l'Airelle à fruits rouges, le Bouleau et le Pin à apophyse recourbée. Il est à noter cependant que les deux arbres qui viennent d'être cités se présentent dans les tourbières sous des formes rabougries et tortueuses que quelques botanistes ont décrites comme espèces sous les noms de Betula nana et Pinus uncinata var. uliginosa.

Parmi les plantes qui ont été observées dans le marais lacustre de Luitel, M. Viviand-Morel signale les suivantes :

Oxycoccos palustris Pers. (Vaccinium Oxycoccos L.) Cette espèce singulière n'est pas commune dans la Flore lyonnaise. On la trouve toutefois au Vély près d'Hauteville et à Pierresur-Haute. Quoique monotype, l'Oxycoccos présente des variétés ou des variations qui n'ont pas été signalées par la p'upart des floristes. On peut s'assurer de la vérité de cette assertion, soit en consultant les figures qui en ont été publiées, soit en comparant des échantillons complets de provenances diverses.

Oxycoccos se cultive bien sur un lit de Sphagnum; un très beau sujet apporté de Longecombe (Doubs) par M. N. Roux, en 1886, est encore vivant dans les cultures de M. Jordan.

Lycopodium inundatum, espèce caractéristique des lieux tourbeux des pays granitiques, moins commune dans les tourbières des massifs calcaires.

Vaccinium Vitis-Idea L. (Vacc. rubrum Dodoens). L'Airelle à fruits rouges, qui vit ordinairement dans les pâturages et bruyères à sol siliceux, se trouve en beaux sujets dans la tourbière du lac Luitel. Une touffe arrachée dans cet endroit, mise en pot et tenue le pied dans l'eau, y a très bien prospéré, mieux que celles qui ont été traitées comme des plantes ordinaires. Ce fait tendrait à démontrer qu'un excès d'humidité est favorable à cette plante.

Drosera rotundifolia. — Les Drosera semblent préférer les marais tourbeux des terrains siliceux, où ils se développent surtout à travers les Sphagnum. A la Cité, où les eaux sont calcaires, ils sont d'une culture difficile. Feu Guichard, qui était jardinier chef à l'École vétérinaire de Lyon, où les eaux sont moins calcaires, les cultivait assez bien. On se souvient qu'il en a présenté de très beaux sujets à notre Société botanique. Ce sont des plantes bisannuelles qu'il faut ressemer.

Pinus uncinata. — La plus grande discordance existe entre les auteurs qui ont parlé du Pin à apophyse crochue; c'est du

reste ce que prouvent les nombreuses dénominations qu'on trouve dans les Flores: Pinus uncinata Ram., P. montana Du Roi, P. rotundata Link, P. obliqua Sauter, P. pyramidalis Reum, P. echinata, P. mughus Scop, P. uliginosa Neumann, P. Pumilio Haencke.

En réalité, cette synonymie embrouillée et la confusion qui en résulte viennent de ce que la plupart des floristes ont méconnu le polymorphisme du type *P. uncinata* suivant les conditions d'habitat. Ainsi qu'il a été expliqué dans la Flore de Cariot (8° édit., St-L.), il importe de considérer que les formes du Pin à apophyses crochues peuvent être ramenées à deux principales présentant elles-mêmes plusieurs variétés. La première est celle qui a été décrite par Ramond: arbre dressé, avec une cime pyramidale s'élevant à 6-10 mètres; — la seconde peut être définie sommairement: arbrisseau tortueux de 1-3 mètres, à rameaux étalés.

Cette dernière forme est précisément celle qui existe dans les tourbières ou dans les fentes des rochers calcaires arides.

Carex limosa L. — Ce Carex n'est pas commun dans nos régions et le lac Luitel est un des plus rapprochés de nous.

Il paraît plus abondant dans le Nord. Les horticulteurs anglais en cultivent une variété à feuille panachée, qui est employée pour la décoration des appartements.

Les marais du lac Luitel sont fort riches en Carex. Nous y avons récolté: Carex pauciflora Lightf. un peu avancé; C. diœca, très abondant; C. Davalliana, C. ampullacea, C. fœtida, etc.....

Parmi les autres plantes observées pendant le reste de l'excursion, il en est une qui n'avait pas encore été signalée dans le massif de Belledonne : c'est l'*Alopecurus capitatus* (A. Gerardi Vill.) trouvée près de la Pra, au-dessus du Petit-Clapier.

Jardin alpin de Chamrousse.— Depuis la dernière excursion faite par la Société à Chamrousse, un jardin alpin a été créé sur cette montagne, à deux pas du chalet de la Roche-Béranger (altitude 1850 mètres), au-dessus de la limite supérieure des forêts. Cette création est due à l'initiative prise par la Société des touristes du Dauphiné et aidée plus tard par la Société horticole dauphinoise.

Ce jardin a été établi par M. Ginet, horticulteur à Grenoble. Notre collègue, M. Lachmann, professeur à la Faculté des sciences, en est le directeur et y a installé des expériences très importantes, qui feront certainement la lumière sur plusieurs questions de climatologie végétale actuellement fort obscures. D'autre part, des essais sur les céréales, les plantes des prairies, les espèces potagères, etc., donneront des résultats dont pourront profiter les habitants des villages alpins.

Le jardin est situé sur le versant ouest de la montagne de Chamrousse. La vue plonge sur Grenoble et les vallées qui l'entourent; on a devant soi la Chartreuse, la chaîne de Moucherotte, les montagnes du Vercors; au delà, les plaines du Dauphiné, dans le fond desquelles se profilent au loin les silhouettes des Cévennes et des pays de l'Auvergne.

On a planté dans ce jardin un très grand nombre d'espèces alpines appartenant soit à la Flore dauphinoise, soit à d'autres Flores. Il sera certainement intéressant de suivre les progrès qu'y feront par exemple les Ramonda, les Haberlea, les Véroniques de la Nouvelle-Zélande, les espèces des Alpes méridionales ou des Sierras espagnoles.

Laissons le temps, ce grand maître, agir sur toutes les espèces qu'on y a plantées, et nous pourrons tirer des conclusions plus tard.

Les plantes calcicoles de Chamrousse. — Dans le massif cristallin de Belledonne et de Chamrousse, la végétation est composée d'espèces silicicoles et de quelques espèces ubiquistes. On y a cependant remarqué la présence d'un certain nombre d'espèces qui croissent plus particulièrement sur les montagnes calcaires, mais ces plantes y sont plus rares et sont disséminées sur quelques espaces peu étendus.

Sur les tuís calcaires de Chamrousse apparaissent Globularia cordifotia, Erinus alpinus, Sesleria cærulea et autres espèces amies de la chaux. Vers le « Petit-Clapier » qui conduit au chalet de la Pra, la colonie des calcicoles semble augmenter, au moins par le nombre des espèces, sinon par celui des individus. Nous y avons trouvé: Arabis brassiciformis, Paradisia Liliastrum, Allium fallax, Erinus alpinus, Sesleria cærulea, Globularia cordifolia, Laserpitium latifolium, Betonica hirsuta, et quelques autres.

Des fragments de roches apportés des endroits où les espèces calcicoles abondent, traités par l'acide nitrique, ont produit une effervescence longtemps prolongée, ce qui prouve que la roche contient une assez forte proportion de carbonate de chaux.

Cependant, un pied d'Erinus alpinus a été arraché entre deux parois de rochers avec la terre qui adhérait aux racines, et cette terre traitée par les acides n'a montré aucune effervescence, ce qui semblerait démontrer qu'elle ne contenait pas de carbonate de chaux. On se trouverait donc en présence d'une espèce calcicole qui emprunte la chaux à la roche entourant la terre non calcaire où plongent ses racines.

D'autre part, les plantes silicicoles, le Rhododendron ferrugineum entre autres, vivent dans la plus complète promiscuité avec les calcicoles. Leurs racines sont souvent entremêlées, ainsi que nous l'avons constaté avec M. Fr. Morel.

Au surplus, pareille association a été constatée en plusieurs autres pays, mais toujours sur des espaces de peu d'étendue, de telle sorte qu'il reste établi que ces faits sont exceptionnels, et qu'en règle générale les silicicoles occupent un domaine distinct de celui des calcicoles.

Toutefois, comme les adversaires de la doctrine chimique se sont emparés de ces faits pour combattre celle-ci, on s'est efforcé d'expliquer l'anomalie dont il est question actuellement.

Voici l'explication donnée par M. Contejean:

Les calcicoles sont moins exclusives dans leur appétence que les calcifuges dans leur répugnance. En effet, l'observation montre que les premières se contentent d'une faible proportion de carbonate calcique. Par conséquent, on ne doit pas être surpris de rencontrer quelquefois des calcicoles sur la terre formée par la désagrégation des rochers gneissiques et granitiques qui contiennent un peu de carbonate de chaux. On sait d'ailleurs que celui-ci peut provenir de la décomposition du silicate de chaux contenu dans les roches plus ou moins pourvues d'amphibole et de feldspath plagioclasique ou labradorique.

D'autre part, la répugnance des calcifuges pour le carbonate de chaux n'est pas telle que celles-ci ne puissent vivre, et même d'une manière prospère, sur un sol contenant 4 à 5 % de ce sel. Est-il besoin d'ajouter que l'action nocive du carbonate de chaux sur les calcifuges n'est pas assimilable à la toxicité de certains sels métalliques? Il est même possible que certaines calcifuges, moins intolérantes que les autres, supportent sans péricliter des doses plus fortes que 5 %. Les observations faites récemment sur les diverses races de Vigne américaine donnent une assez grande vraisemblance à la supposition émise par

M. Contejean, puisqu'on a constaté que certaines d'entre elles consentent à vivre dans une terre contenant 10 et même 15 °/o de carbonate de chaux, surtout si ce sel se trouve à l'état de fragments, et non intimement mélangé à la terre. L'extrême division du carbonate calcique semble favoriser la décomposition de celui-ci par les sucs acides des radicelles, à cause de l'augmentation de la surface de contact.

En résumé, suivant M. Contejean, sur les territoires où coexistent les espèces calcifuges et calcicoles, la terre contient assez de chaux pour suffire aux calcicoles, et n'en renferme pas assez pour repousser les calcifuges. D'après ce qui a été dit plus haut, il faudrait aussi tenir compte de l'état de division du carbonate calcique.

Puisqu'on possède actuellement un instrument, le calcimètre de Bernard, au moyen duquel on peut rapidement doser le carbonate de chaux, il serait désirable qu'on fît l'analyse de toutes les terres sur lesquelles on a trouvé associées des espèces des deux susdits groupes. Tant que cette démonstration expérimentale n'aura pas été faite, l'explication donnée par M. Contejean, si plausible qu'elle paraisse, restera hypothétique, et la querelle continuera entre ceux qui n'admettent qu'un seul facteur (les propriétés physiques du sol) et ceux qui en admettent deux (propriétés physiques et composition chimique du sol). Il en est même qui, à l'exemple de Nægeli, compliqueraient la question en y introduisant des considérations tirées de la concurrence vitale.

Il ne faut pas oublier que, outre la qualité chimique du sol, d'autres facteurs, tels que l'humidité du sol, sa structure mécanique et sa capacité calorifique, l'exposition et toutes les conditions particulières à chaque habitat, ont aussi une influence sur la distribution naturelle des plantes. Pour chaque espèce végétale il y a, en ce qui concerne les susdites conditions physiques, un degré qu'on pourrait appeler optimus, c'est-à-dire le plus favorable. Ne pourrait-il pas arriver que sur un sol contenant une proportion de carbonate de chaux plus forte que ne le comporte l'explication de M. Contejean, quelques espèces calcifuges, fortuitement introduites au milieu des calcicoles, parviennent, malgré la condition chimique défavorable, à persister grâce aux autres conditions éminemment favorables à leur organisation et à leur genre de vie?

Dans ce cas, les avantages procurés par les facteurs physiques seraient si nombreux et si grands qu'ils attenueraient considérablement l'inconvénient apporté par le facteur chimique. Il est clair que cette explication sera considérée comme non avenue, si l'analyse chimique donne des résultats conformes aux prévisions de M. Contejean, c'est-à-dire si partout où existe le mélange des espèces calcicoles et calcifuges, la teneur du sol en carbonate de chaux est faible. Toutefois, ce qu'il importe d'en retenir, c'est que dans les études de biologie il faut se garder de tomber dans l'exclusivisme des doctrinaires, qui accordent une prépondérance excessive à l'un des facteurs et arrivent même quelquefois à négliger tous les autres.

A propos d'un récent article de la Revue scientifique, sur les nouvelles règles de la nomenclature en histoire naturelle, M. le D' Blanc fait observer que ces règles, telles qu'elles sont formulées, sont accompagnées de tant d'exceptions, quelles deviennent purement illusoires. Les lois de la grammaire y sont outrageusement violées, et les rédacteurs des articles de cette nomenclature paraissent avoir eu plutôt pour but de légitimer les abus commis jusqu'ici, que de fonder des règles d'une nomenclature rationnelle.

M. le D' Blanc fait voir aux membres présents le spectre de la chlorophylle; on distingue surtout une raie noire très apparente dans le rouge et une plus faible dans le vert. D'autres raies sont beaucoup moins visibles; il y en sept en tout. L'instrument employé est un petit spectroscope de poche, de Zeiss (d'Iéna), d'une très grande clarté, à fente mobile et prisme pour le spectre de comparaison.

#### SÉANCE DU 6 AOUT 1895

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

La Société a recu:

Bulletin Herbier Boissier; III, 7. — Mittheil. naturwiss. Verein Steiermark; XXI, 1894. — Bull. Soc. études sc. natur. Béziers; XVIII. — Revue savoisienne; 36, juin-juillet. — Revue bryologique; XXII, 4. — Bull. Soc. botan.

France; XLII, 2-5. — Bull. Torrey botan. Club; XXII. 7. — Museo nacional Costa Rica, 1895. — Revue hortic. Bouches-du Rhône; 492. — Bull. Soc. sc. natur. Saône-et-Loire; XXI, 1. — Revue scientif. Limousin; III, 32. — Bull. Soc. sc. natur. Nîmes; XXIII, 1-2. — Journal de botanique; 1X, 14-16. — Journ. Soc. hortic. France; XVII, 8.

#### COMMUNICATIONS.

M. Convert montre des spécimens d'une Centaurée italienne, C. deusta, qu'il a récoltés dernièrement au Grand-Camp, au nord de Lyon. Cette Centaurée est considérée par les botanistes italiens comme une forme de C. alba. Comme celle-ci, elle a un involucre composé d'écailles blanches-scarieuses, pellucides, ovales-concaves, mais elle diffère de C. alba par la présence de taches noires sur le milieu du dos des écailles involucrales. C'est précisément à cause de ces macules noirâtres qu'elle a été appelée deusta (brûlée).

M. Convert rappelle que la présence de Centaurea alba et de plusieurs autres espèces de la Flore italienne a été constatée, il y a vingt aus, par nos collègues MM. Saint-Lager et Viviand-Morel, sur les talus du chemin de ronde qui reliait le fort des Brotteaux à celui de Villeurbanne.

Dans un article publié en 1872 (Ann. Soc. bot. Lyon, pages 59-65), M. Saint-Lager attribuait l'établissement de la susdite colonie de plantes méridionales sur les talus du chemin de ronde à la dissémination de graines échappées du magasin à fourrages de la caserne de cavalerie de la Part-Dieu, située à peu de distance vers l'est. Puisque le Grand-Camp est le champ de manœuvres où évoluent très souvent les cavaliers casernés à la Part-Dieu, l'explication donnée par notre collègue s'applique aussi aux plantes adventices observées en 1872 au Grand-Camp par M. Cusin: Melilotus parviflora, Trifolium resupinatum, Chrysanthemum Myconi, Euphorbia segetalis, Plantago lagopus, Vulpia ligustica, Polypogon monspeliensis, Phalaris paradoxa et enfin à Centaurea deusta trouvé par M. Convert.

Corydallis solida de la Roche d'Ajoux, par M. Audin.

Le Corydallis fabacea Pers., qui se distingue du C. solida Sm., par la brièveté de son inflorescence et surtout par les pédicelles de ses fruits plus courts que ceux-ci à leur maturité, avait été signalé à « Roche d'Ajoux, dans le Beaujolais », dès la première réimpression de l'Étude des Fleurs de l'abbé Cariot, indication successivement modifiée dans sa forme mais maintenue jusque dans la dernière édition de cet ouvrage.

En 1857, Boreau (Flore du Centre, 3° éd., p. 33) le signalait à son tour, d'après Aunier et Seytre, à la localité de Roche d'A-joux.

Enfin, en 1886, M. le D'A. Magnin, dans son intéressante étude sur la Flore du Beaujolais (Ann. Soc. bot. de Lyon 1886), a, sur la foi de Cariot, rappelé cette même note.

Cependant, en 1883, l'existence de Corydallis fabacea à la Roche d'Ajoux avait paru douteuse à M. le D' Saint-Lager, comme le prouve le point d'interrogation (?) mis dans le Catalogue de la Flore du bassin du Rhône après la mention de la localité beaujolaise (page 52 f). Invité par M. Saint-Lager à élucider cette question, j'explorai à plusieurs reprises la susdite montagne, et chaque fois ne pus trouver que Corydallis solida à divers états. J'ai appris qu'un autre botaniste, M. Joseph Mathieu, a fait la même constatation. Les spécimens récoltés par M. Mathieu et par moi ont été soumis à l'examen de M. Saint-Lager, qui a reconnu leur parfaite ressemblance et en a tiré les conclusions que je vais exposer.

Au préalable, et afin de bien faire comprendre l'origine de l'erreur des botanistes qui ont cru trouver Corydallis fabacea à la Roche d'Ajoux, il est nécessaire de rappeler les caractères au moyen desquels on distingue celle-ci de Coryd. solida.

CORYD. SOLIDA.

Pédicelles égalant en longueur la capsule mùre.

Bractées incisées-digitées ou plus rarement profondément dentées.

Grappe fructifère ordinairement très fournie, s'allongeant à la maturité, restont dressée. CORYD. FABACEA.

Pédicelles 3-4 fois plus courts que la capsule.

Bractées le plus souvent entières, rarement les supér. un peu dentées.

Grappe fructifère pauciflore ne s'allongeant pas à la maturité, mais un peu penchée.

D'après mes observations, corroborées par celles de M. Mathieu, les spécimens cueillis à la base de la Roche d'Ajoux, dans un sol frais et très herbeux, ressemblent exactement à ceux de Corydallis solida des environs de Lyon. Mais à mesure qu'on s'élève sur la montagne, on voit la taille de la plante se rappe-

tisser, la grappe florale se raccourcir, de sorte que sur les terrains secs et arides, voisins du sommet, celle-ci est pauciflore comme celle de *C. fabacea* et ne s'allonge pas à la maturité.

Toutefois, les pédicelles restent aussi longs que la capsule (non 3-4 fois plus courts), les bractées sont toujours incisées—digitées (non entières ou faiblement dentées); la grappe florale reste dressée.

D'après ce qui précède, on peut conclure que dorénavant on devra rayer Corydallis fabacea de la Flore beaujolaise et en outre qu'il sera utile de modifier la description de Coryd. solida de la manière suivante; grappe fructifère ordinairement très fournie, s'allongeant à la maturité, mais restant courte et pauciflore dans les lieux élevés et secs.

Puisque les différences qui séparent Coryd. solida de Coryd. fabacea sont ainsi diminuées, on peut sans trop de hardiesse considérer celle-ci comme une race montagnarde de la première. En effet, elle ne diffère du type des plaines et des collines que par la brièveté de ses pédicelles et par ses bractées ordinairement entières. Au surplus, il est utile de savoir que quelquefois Coryd. solida a des bractées entières (C. integrata, F. Schultz). Cette variété rare a été trouvée par Godron, près de Nancy, par Loiseleur et Mérat, dans les environs de Paris. Par surcroît de complication, on a trouvé dans les moutagnes de plusieurs parties de l'Europe, une Corydallis appelée pumila par Host, Reichenbach et Koch, et qui ne diffère de Coryd. fabacea que par ses bractées plus larges, incisées-digitées.

Depuis plusieurs années je ne retrouve plus au Saint-Rigaud, dans le bois de la Tour, une des raretés de la Flore beaujolaise, le Meconopsis cambrica. La station de cette plante a été détruite par la rapacité des centuriateurs. Cependant, on pourra la retrouver en d'autres endroits, car j'ai appris de M. Saint-Lager qu'un botaniste lyonnais, appelé souvent dans le pays pour y exercer son talent d'horticulteur paysagiste, a pris sous sa protection notre belle Papavéracée et l'a semée en plusieurs parties du haut Beaujolais.

M. le D' L. Blanc montre plusieurs plantes fossiles appartenant aux genres *Equisetum*, *Calamites*, *Sigillaria*, puis quelques conifères du genre *Pinus*.

M. MEYRAN lit une notice biographique sur M. Lannes, an-

cien capitaine des douanes, membre correspondant de notre Société, mort à Briançon, le 15 mai dernier.

Notre regretté confrère avait une connaissance approfondie de la végétation du bassin supérieur de la Durance et a servi de guide instruit et obligeant à un grand nombre de botanistes au Lautaret, dans les vallées de la Guisanne, de la Clarée, de la Cerveyrette, du Guil et de l'Ubaye. Il a publié, soit dans le Bulletin de la Société botanique de France, soit dans celui de la Société des Hautes-Alpes, le catalogue des plantes de la région visitée par lui. Enfin, il a fourni de nombreuses indications à M. Saint-Lager pour le catalogue de la Flore du bassin du Rhône.

La notice biographique consacrée à la mémoire de ce laborieux pionnier de notre science sera imprimée dans le tome XX de nos Annales et accompagnée du portrait de M. Lannes.

#### SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1895

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

# La Société a reçu:

Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft Wien; XLV, 78. — Bulletin of Torrey botanical Club; XXII, 8-9. — Soc. scientif. Chili; IV, 5. — Bull. Soc. hist. nat. Autun; VII, 1894. — Revue bryologique; XXII, 5. — Ann. Soc. hort. hist. nat. Hérault; XXVII, 1-2. — Revue hortic. Bouchesdu-Rhône; XLII, 493. — Feuille des jeunes naturalistes; 298-299. — Journal Soc. hort. de France; XVII, 9. — Revue scientifique du Bourbonnais; 92-93. — Bull. Herbier Boissier; III, 8-9.

#### COMMUNICATIONS.

M. Grémion fait part à la Société du résultat des expériences faites par un de ses amis, M. Marion, propriétaire-viticulteur à Chindrieux (Savoie), sur l'emploi du lysol pour le traitement des maladies cryptogamiques de la Vigne. On sait que cette substance a été très recommandée dernièrement pour le susdit emploi. Celui-ci est en effet inoffensif comme on l'a dit, mais il

ne donne aucun résultat avantageux. La bouillie bordelaise lui est bien préférable, et le traitement par cette dernière est en fin de compte moins coûteux et plus efficace.

De nombreux insuccès du lysol ont d'ailleurs été signalés par d'autres personnes qui l'ont employé.

# NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LES ÉPIPHYTES DES SAULES TÊVARDS.

M. le D' Antoine Magnin résume les observations nouvelles qu'il a faites pendant l'année 1895 sur la Flore adventice des Saules têtards dont il a précédemment entretenu la Société en octobre 1894.

Ses observations nouvelles complètent son premier travail aux points de vue statistique et physiologique.

A. — Statistique. — Notre collègue a exploré surtout cette année le Jura occidental et septentrional, les environs de Besançon (Auxon, Miserey, Arcier, Montferrand), de Mouchard, de Lons-le-Saulnier, de Saint-Amour, et enfin de nouveau les environs de Belley. La plus grande partie du Jura français a donc ainsi été explorée.

378 pieds de Saules têtards ont donné 698 individus épiphytes se rapportant à 76 espèces différentes; sur ces 76 espèces, 23 sont nouvelles, c'est-à-dire doivent être ajoutées aux 181 de la liste générale donnée à la fin du premier mémoire de M. Magnin. Le nombre total des épiphytes connues est donc actuellement (en y comprenant l'Athyrium filix-fæmina signalé par M. le D' Christ sur le Hètre, dans les environs de Bâle) de 205 espèces se rapportant à 138 genres et 44 familles.

Parmi les particularités intéressantes signalées par M. Magnin, nous relevons:

- le La présence d'espèces qu'on avait indiquées comme fréquentes au voisinage des Saules, mais manquant toujours sur leur couronne, par exemple le Leucanthemum vulgare Lam.;
- 2º Des observations sur les distances considérables (jusqu'à 1 kilomètre) observées entre les plantes épiphytes et ces mêmes plantes croissant sur le sol;
  - 3º Des observations sur l'influence du voisinage : les plantes à

fruits ou graines disséminées par le vent se trouvent plus fréquemment sur les Saules du voisinage; les plantes à fruits charnus disséminées par les oiseaux s'observent au contraire le plus souvent assez loin de la plante dans son habitat normal et rarement sur les Saules du voisinage.

B. — Physiologie. — Notre confrère a remarqué que la racine des épiphytes se développe souvent dans les tissus mêmes de l'arbre non décomposés. Les épiphytes y prennent un développement anormal de leurs organes assimilateurs; les feuilles y acquièrent de plus grandes dimensions qu'à l'ordinaire. Cette exubérance se manifeste particulièrement sur les feuilles de Viburnum opulus, Ribes rubrum, Rhamnus cathartica, Lonicera xylosteum. On observe aussi le développement de tissus gorgés d'eau, notamment dans Galeopsis tetrahit, Leontodon autumnalis, etc., et en même temps la diminution de la chlorophylle, la tendance à diverses maladies (chlorose, phytophtose, etc.).

Des expériences ont montré que toutes les plantes ne sont pas aptes à se développer dans l'humus des Saules.

M. Magnin est porté à admettre avec Low que les mycorhizes sont utiles à la vie des épiphytes, et que peut-être entre celles-ci et leur support il y a un bénéfice réciproque.

En terminant, M. Magnin signale une erreur à corriger dans son premier mémoire, à propos des recherches de MM. Willis et Burkill: au lieu de Écosse, il faut partout lire Angleterre.

M. VIVIAND-MOREL fait remarquer que la terre contenue dans le creux des Saules est très recherchée par les horticulteurs, mais généralement on ne l'emploie pas seule. On a soin de la mélanger à de la terre, du terreau, du sable, etc. Au surplus, il ne faut pas oublier que la terre de bruyère ne consiste pas seulement en humus, mais contient aussi une proportion plus ou moins considérable de particules minérales du sol où ont végété les bruyères et autres plantes silicicoles.

M. Magnin annonce que M. Hétier a trouvé au Salbert près Belfort et sur les rives du lac de Bellefontaine le Carex polygama Schkur (C. Buxbaumii Wahlenb.). Il signale aussi la découverte par M. Andreæ du Gnaphalium norvegicum au Chasseron. Enfin, il a constaté l'existence de Gentiana asclepiadea au mont de l'Épine, de Cyclamen europœum à Pont-

de-Poitte (Jura), des Heracleum alpinum et montanum au Montendre et à l'Aiguillon de Beaulme (Jura suisse), où ils ont été découverts par M. Meylan, de l'Alsine stricta au sud du lac de l'Abbaye.

M. l'abbé Boullu fait le résumé d'une brochure de M. Gilardoni, inspecteur des forêts à Dôle, sur le Chêne de juin.

Ce Chêne est une variété du Quercus pedunculata et diffère du type par ses rameaux dressés, par ses glands d'un dixième plus gros, par ses pédoncules et ses pétioles plus allongés. Mais il a cela de remarquable qu'il prend ses fleurs et ses feuilles un mois plus tard. Le Q. pedunculata ordinaire fleurit vers le milieu du mois d'avril, l'autre à la fin de mai et pendant le mois de juin.

Il échappe ainsi aux gelées tardives et aux ravages des chenilles du printemps; celles-ci ont cessé de vivre quand il commence à végéter.

Il résulte de là que ses sommités n'étant pas détériorées, il pousse plus droit et plus vite, ses branches sont plus grêles, dressées et non tortueuses comme celles du Chêne pédonculé ordinaire. Les glands sont plus gros, l'écorce est lisse, le bois plus blanc, à fibres rectilignes, exempt de tares et de gélivures.

A volume égal, il a une valeur plus grande. Des pieds de 140 ans ont 4 m. 50 cent. de circonférence à hauteur d'homme et 16 mètres de bois d'œuvre.

Ses racines font fortement saillie à la base du tronc, ce qui semble indiquer qu'elles sont moins pivotantes. En effet, le Chêne de juin se propage facilement dans les terrains marécageux à sous-sol imperméable. Il croît sur le pliocène moyen et supérieur (alluvions anciennes de la Bresse).

On le rencontre tantôt rare, tantôt assez abondant, dans les forêts de la Côte-d'Or, du Jura, de Saône-et-Loire, depuis Pontarlier jusqu'à Saint-Amour, sur une longueur N.-S. de près de 100 kilomètres et une largeur E.-O. de 35 kilomètres.

A l'étranger, on l'a trouvé en Bohême, en Hongrie, dans la Russie méridionale, en Crimée et dans le Caucase. Il a reçu le nom de Quercus tardifora ou tardissima.

A cause des qualités signalées plus haut, il serait désirable que ce Chêne fût plus répandu dans nos pays.

La notice de M. Gilardoni est accompagnée de quatre pho-

tographies représentant le Chêne tardif et à côté le Chêne pédonculé ordinaire, puis d'une carte géologique sur laquelle le domaine occupé par le Chêne tardif est indiqué par une teinte bleue.

M. Magnin présente à la Société un travail qu'il vient de terminer et comprenant l'étude complète des 68 lacs du Jura avec cartes de ces lacs dans le texte.

Ce mémoire est renvoyé au Comité de publication.

M. le D' BEAUVISAGE montre un bel échantillon de *Polypo-*rus sulfureus récolté par lui sur un Cerisier à Saint-Clémentsous-Valsonne (Rhône).

#### SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1895

#### PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

# La Société a reçu :

Nederlandsch Kruidkundig Archief; VI, 4. — Report of Missouri botan. Garden; VI. — Revue de botan. Soc. franç. Toulouse; XII, XIII. — Journal de botan. de M. Morot; IX. 17-18. — Revue scient. Limousin; III, 33-34. — Malpighia; IX, 9-10 — Bull. Soc. études scient. Aude; VI, 1895. — Revue mycologique; 68. — Boletin Acad. nac. Cordoba: XIV, 2. — Bull. Soc. sc. nat. Ouest; V, 3. — Bull. Soc. sc. Rochechouart; V, 1-3. — Revue des trav. scient. Ministère; XV, 1 5. — Bull. Soc. sc. nat. Saône-et-Loire; XXI, 2-3. — Mémoires Soc. natural. Kiew; XIII, 1-2.

M. le D' Saint-Lager signale spécialement dans le dépouillement de la correspondance un article de M. Alboff, publié dans le Bulletin de l'Herbier Boissier, sur la Flore alpine des calcaires de la Transcaucasie occidentale.

Les conclusions de ce travail sont les mêmes que celles des études qui ont été faites de nos jours sur la fréquente alternance de plantes calcicoles et calcifuges dans nos Alpes, mais toujours sur des terrains les uns calcaires, les autres siliceux.

M. Saint-Lager donne lecture d'une circulaire de M. Kuntze, qui demande l'appui des botanistes sous la forme d'une sous-

cription pécuniaire, afin de réunir un capital suffisant pour entreprendre la réfection de l'Index Kewensis, dans lequel, dit M. Kuntze, on a bien donné les synonymes et la date de publication, mais sans opérer les changements qu'aurait nécessités la loi de priorité qui est la base essentielle du Code parisien de 1867. Cette excessive tolérance maintiendra dans la nomenclature l'état d'anarchie que voulait faire cesser le Congrès international de 1867.

M. Kuntze ajoute que les botanistes français se montrent peu soucieux d'une nomenclature juste et exacte. Chacun d'eux emploie les noms qui lui plaisent ou qu'il a l'habitude de prononcer et d'écrire. Ceux-là même qui ont écrit sur la nomenclature, notamment MM. H. Baillon, Saint-Lager et Le Jolis, ne suivent aucun principe primordial et accordent à l'usage et à la correction des formules une part considérable, de sorte qu'ils font perdre aux autres botanistes toute confiance dans l'efficacité de la règle de priorité.

Quelques personnes ont pensé qu'un nouveau Congrès international pourrait mettre fin à cet état de choses, mais M. Kuntze estime que ce qui vaut mieux encore pour rétablir l'unité de la nomenclature, c'est un Nomenclator établi conformément aux règles du Codex parisiensis. Il se charge de le composer.

#### COMMUNICATIONS.

#### M. l'abbé Boully lit la note suivante :

Scolopendrium A FRONDE MUNIE DE SORES SUR LES DEUX FACES.

Au mois d'octobre dernier, j'ai vu dans un salon un cas de tératologie qui m'a semblé fort extraordinaire: une Scolopen-dre, qui m'a paru être l'officinale, portait une vingtaine de frondes dont trois ou quatre étaient munies de sores sur les faces. Ceux de la face supérieure ne portaient pas trace d'indusium, ceux de la face inférieure laissaient voir des traces d'indusium, les unes du côté supérieur du sore, une ou deux du côté inférieur. Grenier (Fl. de Fr.) dit que les sores des Scolopendres sont formés de deux groupes contigus de sporanges recouverts d'un indusium qui finit par se partager en deux valves; ces moitiés

Digitized by Google

d'indusium indiqueraient-elles que les deux groupes du sore se sont séparés?

M. l'abbé Boullu présente ensuite un Ornithopus ebracteatus, sur les radicelles duquel on observe de nombreuses excroissances ou bulbilles.

M. le D' Brauvisage fait remarquer que ces bulbilles sont produits par des bactéries dont le rôle a été reconnu de nos jours. C'est grâce à elles que les plantes peuvent absorber l'azote de l'air.

M. Boully montre une galle de Quercus pedunculata ayant produit la transformation de la cupule et l'atrophie du gland à la suite de la piqure du Cynips calycis.

Cette galle n'a été signalée que récemment dans les Côtesdu-Nord, à Dinan, par M. Morin, mais elle très connue en Hongrie, d'où on l'exporte en Hollande pour en extraire le tannin.

M. DEBAT lit la note suivante :

#### UNB FONTINALE NOUVELLE.

En 1890, M. Camus recueillait sur un barrage de la Sèvre nantaise une Fontinale à tiges et rameaux très filiformes. Les années suivantes, M. E. Bureau rencontrait une forme semblable sur un barrage de la Maine. Ces deux botanistes envoyèrent des échantillons a M. J. Cardot, qui avait récemment publié une monographie du genre Fontinalis. Ce genre est un des plus naturels; toutes les espèces se ressemblent par l'ensemble des caractères. Elles vivent dans les eaux courantes. Leurs tiges très allongées paraissent souvent atteindre plusieurs mètres; mais cette longueur est due à la circonstance suivante: l'extrémité des rameaux s'enracine et donne naissance à une nouvelle tige, en sorte que la touffe entière est le produit de plusieurs générations.

Les fructifications se développent latéralement sur un rameau très court, garni de cinq ou six rangs étagés de feuilles périchétiales étroitement imbriquées, et dont les supérieures plus grandes entourent la capsule au moins jusqu'à moitié de la hauteur. Le péristome est double; l'extérieur composé de seize dents allongées, parfois conniventes et plus ou moins appendi-

culées; l'intérieur a l'apparence d'un cone formé par seize cils longs, alternant avec les dents, et reliés entre eux par de nombreux trabécules plus ou moins imparfaits. Tout le péristome est d'un rouge assez intense. Les espèces européennes sont toutes dièques.

Les feuilles sont ovales-acuminées avec acumen plus ou moins allongé. Elles sont carénées dans certaines espèces, toujours plus ou moins concaves chez les autres, étalées, dressées, parfois assez appliquées. La fructification des Mousses ne s'opérant qu'à l'air libre, les Fontinales sont rarement fertiles. On ne les rencontre avec des capsules que dans les régions montagneuses, alors que les torrents, dont les pierres submergées leur servent de support, sont à sec pendant l'été.

Dans sa monographie, M. Cardot a établi deux divisions chez les Fontinales. Les unes ont toutes leurs feuilles semblables; elles sont homophylles; chez les autres, les feuilles caulinaires diffèrent sensiblement des feuilles raméales; elles sont hétérophylles. Or, trois ou quatre espèces américaines présentent seules ce dernier caractère. Il est donc intéressant de constater que la Mousse rencontrée par MM. Camus et Bureau est hétérophylle; ne pourrait-on pas supposer que, placée dans des stations peu éloignées d'un grand port commercial, elle y a été importée par des navires venant d'Amérique. Nous devons ajouter toutefois que M. Cardot n'a pu la rapporter à aucune des espèces hétérophylles connues. En tous cas, elle paraît bien nouvelle, et il est remarquable qu'elle appartienne à une section des Fontinales qui n'avait aucun représentant en Europe.

Outre ce caractère, le Fontinalis Camusi, ainsi que l'a nommé M. Cardot, offre des tiges très délicates, très rameuses. Le péristome diffère un peu de celui des autres espèces. L'interne est assez imparfait. Bien qu'il faille un examen assez minutieux pour constater les différences, on ne peut la confondre avec aucune des formes décrites. Comme la distinction entre ces dernières présente assez de difficultés et que par suite de leur stérilité habituelle on néglige assez souvent de les étudier, il est possible qu'on en découvre un plus grand nombre de stations. Avis aux bryologues.

Je termine en mettant sous vos yeux la plupart des Fontinales européennes, y compris le *Fontinalis Camusi*. J'ai cru intéressant d'y ajouter un échantillon de *Dichelyma falcatum*  qui, avec le genre Fontinalis, représente la famille des Fontinalacées.

M. le D' BLANC fait passer des échantillons de lignites ramassés à Hauterive (Drôme). On les trouve au-dessus du pliocène marin dans une épaisse couche de marnes fluviatiles.

Les échantillons présentés offrent les aspects les plus variés, depuis le noir foncé et la structure compacte indiquant la décomposition la plus avancée, jusqu'à la teinte rougeâtre et à une structure rappelant exactement celle du bois.

M. le D' Blanc présente de nombreux échantillons de tufs végétaux rapportés d'Entraigues (Ardèche) par notre collègue M. CHEVALIER. Ces tufs, qui ont la plus grande analogie avec ceux de Meximieux, sont plus nets et plus variés. Ils se trouvent également, comme à Meximieux, dans une carrière et probablement aussi sur le pliocène.

M. Blanc montre ensuite un Champignon qui, sous la forme d'une membrane noirâtre, tapisse toutes les parties inférieures des marches d'un escalier en pierre.

M. Beauvisage le rapporte au Rhacodium cellare ou Lasmidium cellare.

M. Convert présente une *Fistulina hepatica* récoltée par lui à Saint-Quentin (Isère), le 1<sup>er</sup> novembre 1895, dans une futaie de la propriété Guérin.

Ce Champignon, du poids total de 3 kil. 850, mesure 40 centimètres de diamètre, et couvre une surface de 0 m. 15 d. carrés.

Il s'est développé en forme de rosace à quatre lobes ou chapeaux distincts dont trois petits et un très grand. La périphérie de ce dernier n'a pas moins de 1 m. 25 cent. de contour. Ces quatre lobes étaient fixés à un stipe commun très court et très grêle, couvrant à peine 0 m. 02 cent. à son point d'attache, représenté par une légère fistule d'une grosse racine à fleur de terre d'un magnifique chêne.

M. Convert estime que cette Fistuline aurait pu atteindre le double de son poids et de son volume si elle avait végété en saison pluvieuse au lieu de se développer en temps de sécheresse.

#### SÈANCE DU 19 NOVEMBRE 1895

#### PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

# La Société a reçu:

Annuario Istituto botanico Roma; VI, 1. — Archives du Musée Teyler, Harlem; IV, 4. — Termeszetrsjzi Füzetek, Budapest; XVIII, 3-4. — Verhandl. zool.-botan. Gesells., Wien; XLV, 89. — Bull. Herbier Boissier; III, 10 12. — Bull. Soc. natur. Moscou; 1894, 4. — Revue scient. Bourbonnais; VIII, 94 96. — Journal Soc. nat. hort. Fr.; XVII, 10 12. — Revue hortic. des Bouches-du-Rhône; XLI, 494-496. — Revue des trav. scientif., Ministère; XV, 4-5. — Bull. Soc. botan. Fr.; XLII, 6-7. — California Acad., Proceed.; IV, 2. — Pietro Voglino de Casale, 10 notes mycologiques, don de l'auteur.

#### COMMUNICATIONS.

M. Saint-Lager rappelle que dans une séance antérieure où M. Viviand-Morel mentionna Vaccinium Vitis idæa parmi les espèces observées en montant à Chamrousse, au-dessus d'Uriage (Isère), il promit d'expliquer ultérieurement le nom bizarre de Vigne du mont Ida.

À l'aide de citations empruntées aux ouvrages des naturalistes de l'antiquité et à ceux des botanistes qui se sont succédé jusqu'à Gasp. Bauhin, il montre que cette dénomination générique avait été imposée à huit espèces d'arbrisseaux, à savoir :

- 1º Vitis idæa baccis nigris, sive Vaccinium nigrum Dod., Lobel
   Vaccinium Myrtillus L.;
- 2º Vitis idæa baccis rubris, sive Vaccinium rubrum Dod., Lobel = Vaccinium Vitis idæa L.;
- 3º Vitis idæa major baccis nigris 2, sive Myrtillus grandis Clus.

   Vaccinium uliginosum L.;
- 4º Vitis idæa palustris, sive Oxycoccos = Vaccinium oxycoccos L.;
- 5° Vitis idæa rubra 2, sive Uva Ursi Arbutus Uva Ursi L.;
- 6º Vitis idæa nigra 3, sive Vaccinium pannonicum Gérard = Arbutus alpina L.;
- 7º Vitis idæa nigra 4, sive Amelanchier Lobel = Mespilus Amelanchier L.:
- 8º Vitis idæa polifolia montana Clus. Andromeda polifolia L.

Tournefort maintint dans son genre Vitis idæa les numéros 1, 2, 3 et 6 et distribua les autres dans les genres Oxycoccus, Uva Ursi et Mespilus.

D'après ce qui précède, on voit clairement que Vitis idæa et Vaccinium sont deux noms génériques équivalents, tout comme Symphytum = Consolida, Chenopodium = Pes anserinus, Myosotis = Auricula muris, etc., etc. Linné a donc été infidèle à la tradition quand il a pris un nom générique commun à huit espèces d'arbrisseaux (Vitis idæa) pour en faire une épithète spécifique appliquée à un des Vaccinium, si heureusement appelé Vaccinium rubrum par Dodoens et Lobel.

Cette désignation spécifique est d'ailleurs fort mal appliquée pour deux autres motifs : l'un tiré de l'histoire, l'autre de la géographie. En effet, les botanistes grecs ne connaissaient qu'une espèce d'Airelle, appelée par eux Ampelos idaia. Théophraste (III, 17) dit qu'elle croît en Asie Mineure dans les pâturages dénudés du mont Ida de la Troade (actuellement Kas-Dagh). C'est aussi sur ce même mont Ida que se trouvait une autre rareté (oui, une rareté!) de la Flore connue des anciens, c'était la Ronce dite Batos idæa (Rubus idæus, Framboisier des Français). Nous savons que ces deux arbrisseaux se retrouvent encore sur une autre sommité plus élevée, située à l'est de la première, le mont Olympe de Bithynie. De là on les suit dans le Lazistan, le Caucase et la Transcaucasie. Ils manquent complètement au mont Ida de la Crète. La dénomination Vitis idea ne peut donc convenir qu'à l'Airelle à fruits noirs, Vaccinium myrtillus.

En résumé, il est démontré que l'expression Linnéenne Vaccinium Vitis idæa est vicieuse par l'accouplement de deux noms de genre équivalents; elle est fausse sous les rapports historique et géographique, puisque les anciens botanistes grecs ne connaissaient pas l'Airelle à fruit rouge (Vaccinium rubrum Dodoens), et enfin parce que celle-ci n'existe pas au mont Ida, mais plus loin dans le Caucase, le Daghestan, etc, etc. Enfin, M. Saint-Lager prouve que, dans les écrits des anciens auteurs latins, le nom Vaccinium (ou plutôt Vacinium) ne désignait pas l'Airelle, laquelle était appelée Vitis idæa, mais s'appliquait exclusivement à une Jacinthe dont les fleurs servaient à teindre les étoffes en pourpre. (Voir une note plus détaillée sur cette question dans le vol. XX de nos Annales.)

M. N. Roux rectifie une assertion erronée émise à la séance du 28 mai dernier (Bull., p. 33), à propos d'une herborisation qu'il a faite, en compagnie du D<sup>r</sup> L. Blanc, aux Jumeaux de Vaugneray. Il avait été dit que nos deux collègues avaient vainement cherché dans la susdite localité le Salix pentandra.

Pendant une seconde excursion, ils ont retrouvé le Saule à cinq étamines, si remarquable par ses grandes feuilles d'un vert clair et luisant, dans les prés marécageux qui s'étendent audessous des fermes des Jumeaux. M. N. Roux montre aux Sociétaires présents plusieurs spécimens de S. pentandra récoltés dans ces prés, qu'il ne faut pas confondre avec ceux du Plat-de-la-Vernée, mentionnés à la séance du 28 mai, et situés à l'ouest des premiers.

M. PRUDENT présente divers échantillons de Trèfles qui offrent plusieurs anomalies.

Ce sont d'abord des Trèfles à 2-4 et 5 feuilles, qui sont assez communs cette année dans les champs; puis une anomalie plus singulière que l'on remarque sur des Trèfles à 4 feuilles, dans lesquels la quatrième foliole, ou foliole supplémentaire, a les bords roulés et soudés en forme d'entonnoir ou d'ascidie.

M. VIVIAND-MOREL présente trois sortes de Clypeola qui ont été récoltées dans les environs de Marseille par M. Alfred Reynier et envoyées à M. N. Roux. La première était accompagnée de la note suivante: « Jusqu'à présent nous appelions à Marseille cette forme Clypeola gracilis Planchon, mais celle-ci n'est pas indiquée en Provence dans la Flore de MM. Rouy et Foucaud. D'autre part, la Clypéole du vallon de Carpiagne, appelée Cl. gracilis par Honoré Roux dans son Catalogue, est appelée Cl. hispida Presl par les auteurs de la Flore de France. »

L'argument tiré des indications géographiques contenues dans la Flore de France n'est pas de ceux auxquels il convienne de s'arrêter lorsqu'il s'agit de formes végétales dont la répartition en France est fort peu connue. La Clypéole n° l, récoltée dans les sables dolomitiques de l'Estaque, doit être rapportée à la forme gracilis du groupe microcarpa à cause de la petitesse de ses silicules, un peu atténuées à la base. La Cl. hispida Presl a au contraire les silicules arrondies, scabres sur les faces et

les bords. C'est à celle-ci que se rapporte la Clypéole n° 3 envoyée par M. Reynier.

La Clypéole n° 2 est bien Cl. lævigata, comme l'a pensé notre confrère de Marseille. Il ne faut pas attacher grande importance au caractère « subatténuées à la base » indiqué dans la phrase descriptive. En effet, dans cette forme, le susdit caractère n'est pas constant, de sorte que souvent on observe des silicules qui, comme celles des échantillons envoyés par M. Reynier, sont à peu près orbiculaires.

Parmi les Clypéoles envoyées par M. Reynier, il en est une qui jusqu'à ce jour n'avait été trouvée que dans l'Isère, la Drôme, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Lot-et-Garonne, si l'on s'en tient aux indications données par les auteurs de la Flore de France : c'est la Clypeola petræa Jord. Fourr, remarquable par ses silicules étroitement émarginées au sommet et entièrement couvertes de poils mous.

Bien que très voisines, les formes de Clypeola se reproduisent parfaitement par le semis et peuvent être distinguées les unes des autres sans trop de difficulté, car vivantes elles offrent à l'observateur des caractères de port, de couleur, de précocité, de tardiveté, qui s'ajoutent à ceux que présentent les fruits, les fleurs et les feuilles. Il importe d'ailleurs de tenir compte des variations individuelles, et ce n'est que par la culture que celles-ci peuvent être sûrement mises à leur véritable place hiérarchique. C'est aussi par la culture qu'on reconnaît les caractères fixes et ceux qui sont variables.

Les botanistes qui veulent cultiver les Clypéoles devront avoir soin de peu recouvrir les semis de silicules, afin que celles-ci germent plus facilement. Ces semis seront faits à l'automne ou même au printemps. Les jeunes plants se repiquent aisément.

M. NISIUS ROUX montre plusieurs plantes récoltées en Corse par M. Stefani. Il fait remarquer que les trois premières semblent jusqu'à ce jour particulières à la Flore de cette île. Les cinq suivantes n'ont été trouvées qu'en Corse et en Sardaigne. Enfin, les autres existent aussi dans l'Italie méridionale, quelquesunes en divers autres pays mentionnés entre parenthèses.

# Espèces particulières à la Corse :

Silene Requienii, Phyteuma serratum, Armeria multiceps.

# Espèces particulières à la Corse et à la Sardaigne :

Silene pauciflora, Centranthus nervosus, Nananthea perpusilla, Urginea undulata, Allium pauciflorum, Arum muscivorum. Suivant Barcelo y Combis (Flora Balear), cet Arum existe aussi dans les îles Baléares.

# Espèces de Corse, Sardaigne, Italie:

Silene velutina (Esp. mérid., Baléares), Astragalus sirinicus, Smyrnium rotundifolium (Dalmatie, Montenegro, Grèce, Crète), Hypochoeris pinnatifida, Cirsium italicum, Nonnea lutea (îles de Porquerolle, de Monte-Cristo, Espagne), Erica stricta.

M. le D' Beauvisage présente quelques échantillons d'Asperge provenant de Sainte-Foy-lès-Lyon. Ces plantes sont attaquées par plusieurs Champignons. Un grand nombre de baies malades contrastent par leur teinte noire avec la couleur rouge corail des fruits sains. On y trouve abondamment un Ascomycète, le Pleospora Asparagi Rabenh, qui paraît être la cause du mal; auprès de ce parasite sont établis çà et là des saprophytes tels que des Mucor et des Bacilles d'assez grande taille. D'autre part, la tige et les rameaux sont couverts de taches noires saillantes, formées par des groupes de téleutospores d'une Urédinée, Puccinia Asparagi DC, qui ont soulevé et crevé l'épiderme. Le champ d'Asperges était envahi tout entier par ces deux maladies, qui, vu leur développement tardif sur les organes aériens, peuvent ne pas nuire au développement du rhizome et ne pas compromettre la pousse des turions de la saison prochaine.

# SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1895

#### Présidence de M. Viviand-Morel.

# La Société a reçu:

Bull. Soc. botan. France; XLI; session en Suisse, partie 2; XLII, 3-4. — Annales Soc. Linnéenne Bordeaux; VII, 1894. — Bull. Soc. d'étude sc. nat. Nîmes; XXIII. 3. — Revue savoisienne; XXXVI. avril octobre 1895. — Revue bryologique; XXII. 6. — Revue des travaux scient. Ministère; XV, 6-8. — Soc. scientif Antonio Alzate; VIII, 3 4. — Bull. Soc. roy. botan. Belgique; 32-33, 1894. — Ann. Soc. roy. malacol. de Belgique; XXVII, procès-verb. 1892. — Malpighia; IX, 11-12. — Bull. Soc. des natur. Moscou; 1894, 4.

#### COMMUNICATIONS.

M. Francisque Morel distribue aux sociétaires présents des plantes bien fleuries de Stachys arvensis récoltées ce jour même dans les champs qui bordent la route de Meximieux à Bourg, entre Marlieu et Chalamont, et aussi sur les territoires de Dompierre et de Chatenay. Cette Labiacée remarquable par ses petites fleurs rouges ponctuées de pourpre, est parmi les plantes de notre région une de celles dont la floraison se continue pendant la plus longue durée, depuis le milieu de juin jusque vers la fin de novembre. On la trouvait autrefois à Lyon près de la cité Lafayette, dans un pré dit « de la Vache », actuellement couvert de maisons.

M. Lardière montre deux beaux spécimens de Geranium argenteum récoltés cette année par le commandant Meyère à la montagne de Vieux-Chaillol, située à l'ouest de Champoléon en Champsaur. Cette plante, remarquable par la couleur blanche soyeuse de ses feuilles, est une des raretés de la Flore française, car elle n'existe que dans le susdit massif du Champsaur et dans les Basses-Alpes, sur les sommités de la montagne entre la Vachière et le vallon de Jouan, ainsi qu'à celles des Boules, au-dessus de la forêt de Faillefeu, près de Prads.

Dans le reste de l'Europe, on la trouve dans les montagnes de l'Italie septentrionale et de la Carniole.

M. Jos. Mather montre des échantillons de la variété lasiocalyx (calyce à tube hérissé) de Campanula persicifolia qu'il a récoltés sur la rive gauche du Mornantet, près de Givors (Rhône). Il présente aussi, comme provenant de la même localité, des pieds d'Inula montana, portant deux pédoncules floraux très vigoureux.

M. le D' Jacquemet donne un aperçu de la végétation du canton de Crémieu et de la partie septentrionale du canton de Morestel. Ce territoire est limité au sud par une ligne allant de Crémieu à Mépieu, et sur les autres côtés par la courbe que forme le cours du Rhône. La liste suivante contient des indications de localités qu'on pourra ajouter à celles qui ont été déjà données dans la Flore de Cariot. Le plus grand nombre de ces localités se trouvent dans le périmètre ci-dessus délimité, quelques-unes entre Voiron, Saint-Geoire et Saint-Laurent-du-Pont, d'autres en petit nombre se trouvent dans le département de la Savoie.

Ranunculus lingua: Saint-Baudille-de-la-Tour. — Savoie: lac d'Aiguebelette.

- gramineus.

Pulsatilla rubra: Saint-Baudille-de-la-Tour, Annoisin, Siccieu, Courtenay, îles de la Pape, au nord de Lyon.

Anemone ranunculoides: Crémieu, Saint-Baudille-de-la-Tour, Villemoirieu.

Hepatica triloba: la Balme.

Isopyrum thalictroides: Porcieu (supprimer la localité de Crémieu où je ne l'ai jamais vu).

Delphinium consolida est fort rare dans le canton de Crémieu, où je ne l'ai rencontré que dans les sables à Saint-Romain.

Aconitum lycoctonum descend fort bas dans la région : Crémieu, à la Fusa, Hières au vallon d'Amby, Charette aux Roches et long du Fouron.

Nymphæa alba: Siccieu, Saint-Hilaire-de-Brens, Voiron, Coublevie, Saint-Étienne-du-Crossey, Merlas près Saint-Geoire. — Savoie: Sainte-Hélène-du-Lac. Nuphar luteum: Saint-Hilaire-de-Brens, Voiron, Saint-Nico-las-de-Macherin.

Corydalis solida: Hières, Saint-Baudille-de-la-Tour, Annoisin.

Arabis alpina : la Balme.

- turrita : la Balme.

Jonthlaspi clypeatum: Voiron.

Draba aizoidea: Vertrieu, la Balme, Porcieu, Charette. Teesdalia nudicaulis: Chamagnieu, Saint-Romain.

Senebiera coronopoda: Savoie, Montmélian.

Helianthemum canum : Saint-Baudille-de-la-Tour, Siccieu.

Helianthemum polifolium: Leyrieu, Vernas, la Balme.

Drosera longifolia: Saint-Romain.

Saponaria ocimoides: Voiron.

Cucubalus baccifer : la Balme.

Silene otites : Saint-Romain. Moehringia muscosa : Vertrieu.

Geranium sanguineum : Crémieu, Siccieu, la Balme.

— modestum : Crémieu, Leyrieu, Hières, Saint-Bau-dille-de-la-Tour, Optevoz.

Genista pilosa : environs de Crémieu. Melilotus altissima : Cessieu, Pressins.

Vicia lathyroidea: Saint-Romain.

Lathyrus sphæricus: Vertrieu.

- niger: Trept.

Adoxa moschatellina: Montceau.

Centrophyllum lanatum: Pont-de-Chéruy, Saint-Romain, Vernas, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Hilaire-de-Brens, Frontonas.

Helichrysum citrinum : Saint-Romain, Vernas, la Balme.

Senecio flosculosus: Vernas, Saint-Hilaire-de-Brens.

- erraticus : Charette.

Inula hirta var. glabrescens: Trept.

Chondrilla latifolia: le Choffat près Satolas.

Jasione montana: Saint-Romain, la Balme.

Monotropa hypopitys: Voiron.

Gregoria lutea : Merlas, près Saint-Geoire.

Menyanthes trifoliata: Courtenay, Saint-Étienne-du-Crossey,

Gentiana pneumonanthe : Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Romain. Gentiana cruciata: Voiron.

- angustifolia: Saint-Étienne-du-Crossey.

Physalis alkekengi: Crémieu, Annoisin, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Hilaire-de-Brens.

Lithospermum purpureo-cæruleum : environs de Crémieu.

Onosma echioideum: Saint-Baudille-de-la-Tour.

Linaria supina: Saint-Romain, Vernas.

- simplex : Saint-Romain, Pont-de-Chéruy, Chamagnieu.
- hederifolia : Crémieu, Voiron.

Melampyrum cristatum: Optevoz.

Pedicularis palustris: Merlas.

Veronica prostrata: Moras, la Balme.

Utricularia major: Voiron.

Lathræa squamaria: Saint-Baudille-de-la-Tour, Villemoirieu.

Salvia sclarea: Chozeau.

Stachys germanica: Hières, Optevoz, Saint-Baudille-de-la-Tour, Moras.

Thesium divaricatum: Saint-Baudille-de-la-Tour.

Euphorbia Gerardiana: Saint-Romain, Vernas, Pont-de-Chéruy.

Maianthemum bifolium: Voiron.

Narcissus pseudo-narcissus : Vertrieu, Parmilieu, Saint-Hilairede-Brens, Saint-Étienne-du-Crossey.

Leucoium vernum: Amblérieu près la Balme, Charette, Vertrieu, Parmilieu, Porcieu, Saint-Julien-de-Ratz.

Fritillaria meleagris (à rayer de Crémieu) : Montalieu.

Erythronium dens-canis: Vertrieu, Parmilieu, Porcieu, Saint-Baudille-de-la-Tour.

Orchis odoratissimus: Saint-Romain, Voiron.

- sambucinus: Voiron.

Ophrys anthropophora: Crémieu, Chozeau, Voiron.

— muscifera: Voiron. Leersia oryzoidea: Porcieu.

Aspidium lonchitis : vallon d'Amblérieu près de Charette.

#### SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1895

#### PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

# La Société a reçu:

Annales Soc. hist. nat., hortic. Hérault; XXVII, 3-4. — Revue hortic. Bouches-du Rhône; XLII, 494 496. — Journal Soc. hort. Fr., 10-1?. — Revue scient. du Bourbonnais; VIII, 94-96. — Feuille des jeunes natur.; 300-302. — Bull. sc. nat. Saone-et-Loire; XXI, 1-5. — Revue scientif Limousin; III, 35-36. — Bull. Soc. amis sc. de Rochechouart; V. 4. — Journal botanique dirigé par M. Morot; IX, 19-24. — Torrey botan. Club; XXII, 10-12.

#### ADMISSIONS.

#### Sont admis comme membres de la Société :

MM. Garin, montée Saint-Barthélemy, 30.

H. de Boissieu, château de Varambon, par Pont-d'Ain.

Bragard, montée Saint-Laurent, 15.

Pellat, avenue de Saxe, 224.

L. Bourgeois, rue Vaubecour, 4.

#### COMMUNICATIONS.

M. Jos. Mather lit le récit d'une herborisation qu'il a faite aux trois pics de Belledonne le 16 septembre 1895. Il explique que jusqu'en 1894, un seul de ces pics, celui qui porte la Croix, pouvait être visité par les botanistes, mais que depuis le le juillet 1894, il est possible, au moyen de câbles établis sur les versants orientaux des deux autres pics, de connaître d'une manière plus complète la Flore des sommités de l'important massif de Belledonne. Il reste vrai, comme l'a dit J.-B. Verlot, que depuis le lac Doménon supérieur jusqu'au pic de la Croix, la végétation est très pauvre, mais il n'en est pas de même sur le versant oriental du pic de la Croix et du pic central, ainsi que sur le versant méridional du grand pic, dont la Flore était

jusqu'à présent inconnue. Dans certaines parties où s'est amassé l'humus et qui d'ailleurs, à cause de leur exposition, reçoivent une grande somme de chaleur solaire, la végétation est véritablement luxuriante. En outre, sur ces pentes rapides, la neige ne peut s'amasser en couches épaisses, et conséquemment fond plus vite, de sorte que la durée de la végétation y est beaucoup plus longue que sur les territoires qui s'étendent au dessus du lac Doménon supérieur, et où sur des pentes moins inclinées de grands et épais névés s'établissent et persistent jusqu'à une époque tardive pendant la saison chaude.

A l'aide d'une carte murale représentant les trois pics, M. Mathieu montre l'itinéraire tracé par la ligne des câbles et indique la station des plantes les plus intéressantes. Il présente ensuite une collection de celles-ci, parmi lesquelles on remarque des touffes luxuriantes de Graminées, Luzules, Linaire des Alpes, Armeria alpina, Leucanthemum alpinum, Arnica scorpioides, Aster alpinus, Cacalia tomentosa, Ranunculus glacialis. Achillea nana, Artemisia eriantha, Eriotrichum nanum et un grand nombre d'autres espèces alpines dont on trouvera la liste dans une note détaillée qui sera insérée dans nos Annales. Dans cette même note, M. Mathieu donnera des indications sur les précautions à prendre pour faire d'une manière commode et fructueuse l'excursion, si pittoresque d'ailleurs, aux trois pics de Belledonne. Il promet de véritables surprises à ceux qui suivront ses traces et, vraisemblablement aussi, le plaisir de découvrir des plantes qui ont échappé à son attention.

- M. Convert présente de nombreux échantillons de Champignons qu'il a récoltés le 15 décembre dans les bois de sapins bordant au sud les marais des Échets (Ain), ce sont :
- le Lepiota rhacodes (Vittadini).— Variété de Lepiota procera dont elle se distingue par des caractères bien tranchés, tels que: la coloration rouge-sang dont se teinte immédiatement la chair du Champignon tout entier quand elle est coupée ou froissée, la nuance grise fuligineuse qui brunit le péridium ainsi que le stipe à la maturité, le bulbe très renflé du stipe, l'habitat presque toujours fixé dans les bois couverts, ordinairement de conifères, enfin, l'époque de végétation beaucoup plus tardive que celle de l'espèce principale.
  - 2º Pratella silvatica (Schæffer). Cette espèce qui est classée

par L. Quélet après Pratella pratensis, à laquelle elle ressemble, s'en distingue cependant par un stipe plus long et la couleur sanguine dont se teinte immédiatement la chair coupée ou froissée; elle est tardive et ne croît que dans les bois, surtout de conifères.

Malgré quelques avis contraires, elle a été définitivement admise parmi les espèces comestibles.

3º Omphalia inversa (Scopoli). — Ce Champignon très tardif, puisque nous ne le rencontrons dans nos régions qu'en décembre, vient surtout dans les sapinières et plus rarement dans les bois mélangés. De belle venue et d'aspect engageant il est cependant suspect et aurait causé quelques accidents; il est donc utile de le faire connaître aux botanistes et surtout aux mycophages qui pourraient, dans certains cas, le confondre avec Omphalia infundibuliformis, espèce comestible.

# ÉLECTION DES MEMBRES DU BURBAU POUR L'ANNÉE 1896.

| Sont nommés:       | MM.          |  |
|--------------------|--------------|--|
| Président          | Saint-Lager. |  |
| Vice-Président     | Garcin.      |  |
| Secrétaire général | Convert.     |  |
| Trésorier          | Chevalier.   |  |
| Archiviste         | Boullu.      |  |

#### ÉLECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS.

Commission de publication : MM. Beauvisage, Coutagne, Viviand-Morel.

Commission des finances: MM. Biolay, Lardière, N. Roux.

Commission des herborisations: MM. Beauvisage, Gent, J. Mathieu.

# ANNALES DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON TOME XX (1895)

# COMPTES RENDUS DES SÉANCES

# TABLE DES MATIÈRES

| ww    | BEAUVISAGE : Toxicité de l'Ervum Ervilia et du Saponaria                                                                                          | Pages |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MINI. | vaccaria                                                                                                                                          | 1     |
|       | Beauvisage : Présentation de Champignons gastromycètes                                                                                            | 2     |
|       | Convert: Cyclamen hederifolium, à Saint-Amour (Jura)                                                                                              | 3     |
|       | BLANC (Léon): La chlorophylle chez les animaux                                                                                                    | 4     |
|       | Debat : Analyse de la Muscologia gallica de M. Husnot                                                                                             | 5     |
|       | COUTAGNE (Georges) : Emploi du calcimètre                                                                                                         | 7     |
|       | VIVIAND-MOREL : Cônes de Cèdres                                                                                                                   | 9     |
|       | Roux (Nisius): Floraison automnale de Gentiana verna                                                                                              | 9     |
|       | Beauvisage : Assemblée générale de la Société des sciences naturelles de Tarare                                                                   | 9     |
|       | Blanc (Léon): Emploi du formol                                                                                                                    | 10    |
|       | BLANG (Léon): Hieracium cinerascens                                                                                                               | 11    |
|       | Roux (Nisius): Note sur l'Eragrostis Barrelieri                                                                                                   | 11    |
|       | CONVERT: Présentation de Champignons                                                                                                              | 12    |
|       | VIVIAND-MOREL: Les fleurs pectorales                                                                                                              | 13    |
|       | SAINT-LAGER: Herborisation dans la chaîne des Aravis, par<br>M. G. Beauverd                                                                       | 13    |
|       | Blanc (Léon) : Présentation de roches siliceuses                                                                                                  | 14    |
|       | MAGNIN (Ant.): Quelques remarques sur la composition du sol de la côtière méridionale de la Dombes et son influence sur la dispersion des plantes | 15    |
|       | Debat: Une Mousse nouvelle pour la France (Didymodon Debati, Husnot)                                                                              | 17    |
|       | c. r. 6                                                                                                                                           |       |

# TABLE DES MATIÈRES.

| IM. | VIVIAND-MOREL: Torsion de l'Hypericum tetrapterum                                                                      | 18         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | VIVIAND-MOREL : Prolifération de la Reine-Marguerite                                                                   | 49         |
|     | VIVIAND-MOREL: Colorations automnales de diverses feuilles                                                             | 20         |
|     | BLANC (Léon) et PRUDENT : Remarques sur le même sujet                                                                  | 2          |
|     | AUDIN : Les Centaurées du Beaujolais                                                                                   | 25         |
|     | SAINT-LAGER, VIVIAND-MOREL, BOULLU: Remarques sur diverses                                                             | 94         |
|     | Centaurées                                                                                                             | 24         |
|     | Roux (Nisius): Présentation de plantes de Bonifacio (Corse).                                                           | 25         |
|     | Blanc (Léon): Présentation de roches calcaires                                                                         | 2!         |
|     | Boullu : Formes diverses de Centaurea Scabiosa                                                                         | 26         |
|     | Debat : L'espèce en bryologie                                                                                          | 26         |
|     | LARDIÈRE: Potentilla subacaulis au Péage-de-Roussillon                                                                 | 27         |
|     | VIVIAND-MOREL: Potentilla alba à Janeyriat                                                                             | 27         |
|     | Beauvisage: Étude de bois égyptiens antiques                                                                           | 27         |
|     | Convert : Présentation de Morilles                                                                                     | 28         |
|     | Beauvisage: Excursion aux environs de Tarare                                                                           | 29         |
|     | Boullu et Saint-Lager : Asperula Jordani et A. longiflora                                                              | 29         |
|     | PRUDENT: Récolte de Diatomées                                                                                          | 30         |
|     | Blanc : Présentation de roches diverses et d'un Polyporus                                                              |            |
|     | lucidus                                                                                                                | 30         |
|     | VIVIAND-MOREL: Herborisation à Décines                                                                                 | 31         |
|     | Beauvisage : Algues de Décines                                                                                         | 31         |
|     | Beauvisage : Emploi du formol                                                                                          | 34         |
|     | Blanc (Léon): Présentation de tufs fossilifères de Pérouges (Ain)                                                      | 32         |
|     | Boullu : Présentation de divers Myosotis                                                                               | 3 <b>3</b> |
|     | Chevalier: Carex alba à Crémieu                                                                                        | 33         |
|     | VIVIAND-MOREL: Plantes de Fontainebleau                                                                                | 33         |
|     | BLANG (Léon): Salix pentandra, aux Jumeaux                                                                             | 33         |
|     | LAVENIR : Présentation de Jeffersonia diphylla                                                                         | 34         |
|     | VIVIAND-MOREL, BEAUVISAGE et Morel (Francisque) : Plantes calcicoles hétérotopiques                                    | 35         |
|     | Blanc (Léon) : Présentations d'un spadice de Raphia, de galles d'Orme, de Puccinia Agropyri sur Clematis vitalba, d'un | 25         |
|     | fruit de Luffa                                                                                                         | 35         |
|     | Blanc (Léon): Présentation de plantes fossiles                                                                         | 36         |
|     | Saint-Lager: Formation de la houille                                                                                   | 37         |
|     | VIVIAND-MOREL: Les Carex de France                                                                                     | 38         |
|     | Saint-Lager : Classification des Carex                                                                                 | 39         |
|     | VIVIAND-MOREL: Production des variétés en horticulture                                                                 | 40         |
|     | VIVIAND-MOREL: Herborisation à Chamrousse et à la Pra de                                                               | 49         |

| TABLE DES MATIÈRES                                                                     | 75 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| MM. Blanc (Léon): Le spectre de la chlorophylle                                        | 48 |
| CONVERT : Centaurea deusta, au Grand-Camp                                              | 49 |
| Audin : Corydallis solida de la Roche d'Ajoux                                          | 49 |
| Blanc (Léon): Présentation de plantes fossiles                                         | 54 |
| MEYRAN: Notes biographiques sur le capitaine Lannes                                    | 51 |
| Grémion : Emploi du lysol                                                              | 52 |
| Magnin (Ant.): Nouvelles observations sur les épiphytes des Saules tétards             | 53 |
| VIVIAND-MOREL: La terre du creux des Saules                                            | 54 |
| Magnin (Ant.) : Localités nouvelles                                                    | 54 |
| Boullu : Le Chêne de Juin, d'après M. Gilardoni                                        | 55 |
| Saint-Lager: Demande de souscription de M. Kuntze pour un nouveau Nomenclator          | 56 |
| Boullu : Scolopendrium à fronde munie de sores sur les deux faces                      | 57 |
| Boullu : Tubercules d'un Ornithopus. Galle de Hongrie                                  | 58 |
| Debat: Une Fontinale nouvelle (Fontinalis Camusi Cardot)                               | 58 |
| Blanc (Léon): Présentation de lignites, de tufs fossilifères et d'un Rhacodium cellare | 60 |
| Convert: Fistulina hepatica                                                            | 60 |
| SAINT-LAGER : Historique des noms Vitis idza et Vaccinium                              | 61 |
| Roux (Nisius): Salix pentandra, au-dessous des Jumeaux                                 | 63 |
| PRUDENT: Trèfles à 4-5 folioles                                                        | 63 |
| VIVIAND-MOREL : Clypéoles des environs de Marseille                                    | 63 |
| Roux (Nisius): Plantes de Corse                                                        | 64 |
| Beauvisage: Champignons parasites sur Asparagus officinalis                            | 65 |
| Morel (Francisque) : Stachys arvensis de la Dombes                                     | 66 |
| LARDIÈRE: Geranium argenteum du Vieux-Chaillol                                         | 66 |
| Mathieu: Campanula persicifolia var. lasiocalyx et Inula montana, à Givors             | 67 |
| JACQUEMET : Végétation des environs de Crémieu (Isère)                                 | 67 |
| MATHIBU: Herborisation aux trois pics de Belledonne                                    | 70 |
| CONVERT: Champignons des Échets                                                        | 71 |
| Élection des membres du Bureau et des Commissions pour 1896                            | 72 |

Digitized by Google

# LIBRAIRIE VITTE ET PERRUSSEL, 3, PLACE BELLECOUR

Botanique élémentaire, descriptive et usuelle, huitième édition, par l'abbé CARIOT.

Le premier volume contient la botanique élémentaire et les clefs

analytiques.

Le deuxième volume, revu par le D' Saint-Lager, contient la description de toutes les espèces qui croissent spontanément dans les départements de l'Ain, des deux Savoie, de l'Isère, de la Drôme, des Hautes-Alpes, du Rhône, de la Loire et de l'Ardèche.

Le troisième volume contient la description des principales espèces cultivées dans les jardins et un dictionnaire des termes de botanique et d'horticulture ainsi que des renseignements sur les usages des plantes industrielles et médicinales.

Chaque volume peut être acheté séparément.

Prix des trois volumes...... 17 fr., net 15 fr.

Flore des Museinées, Sphaignes, Mousses, Hépatky yes, par L. Debat. - Un vol. in-12 avec 4 planches, 6 fr., net 7 fr.

# EN VENTE AU SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS:

| Annales de la Société botanique de Lyon,             |               |  |
|------------------------------------------------------|---------------|--|
| I à IX. 1872-94, chaque volume                       | <b>10</b> ir. |  |
| Bulletin trimestriel, annees 1 à XI, 1883-93, chaque |               |  |
| amée                                                 | <b>3</b> fr.  |  |
| Catalogue des plantes vasculaires du bassin          |               |  |
| du Rhône, grand in-8° carronné, 886 pages            | 16 fr.        |  |

# AVIS IMPORTANT

La mention, au compte rendu de chaque séance. des ouvrages recus par la Société, tient lieu d'accusé de réception.

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux exemplaires auront été envoyés au Secrétaire général de la Société.

Les Sociétaires et les Sociétés correspondantes à qui il manquerait des numéros du Bulletin sont priés d'adresser leurs réclamations, à M. le Secrétaire général, au Palais-des-Arts.

Les envois d'argent doivent être adressés à M. Chevalier, trésorier de la So**c**iété, cours de la République, 60. Villeurbanne.

Lyon, Assoc. typ., rue de la Barre, 12. - F. Phas, directeur

Digitized by Google



